

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

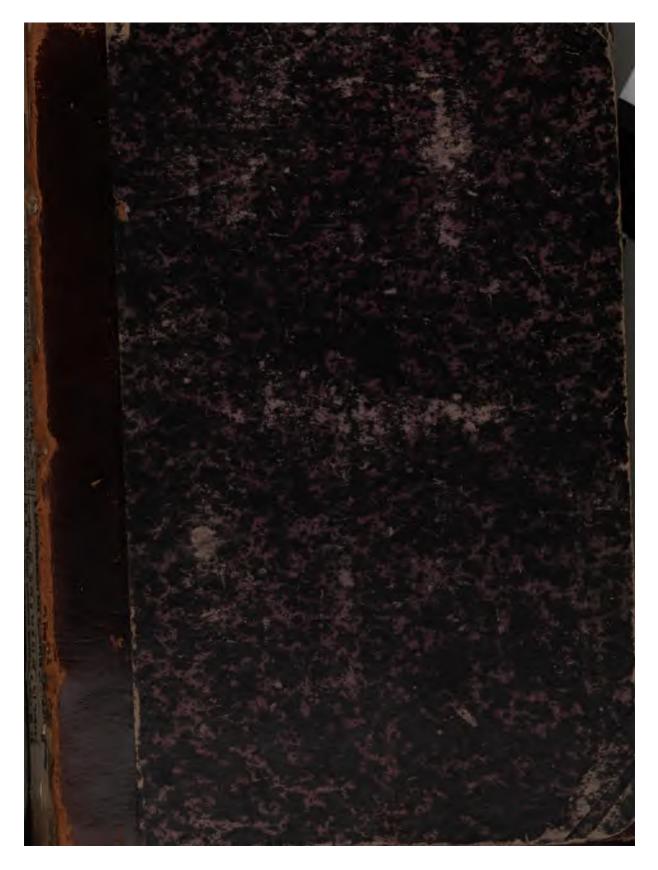



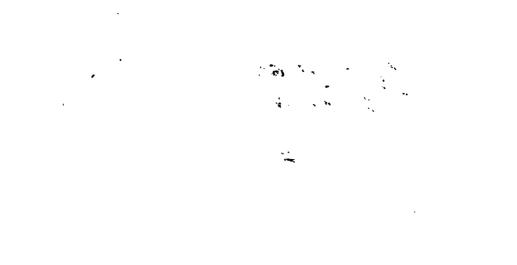

•

. .

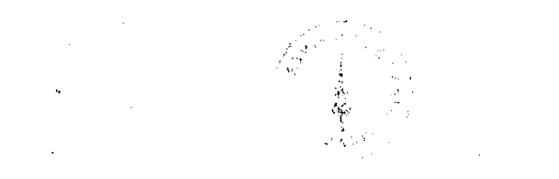

•

|  | _ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# исторія В 0300 ЕДИНЕНІЯ РУСИ

П

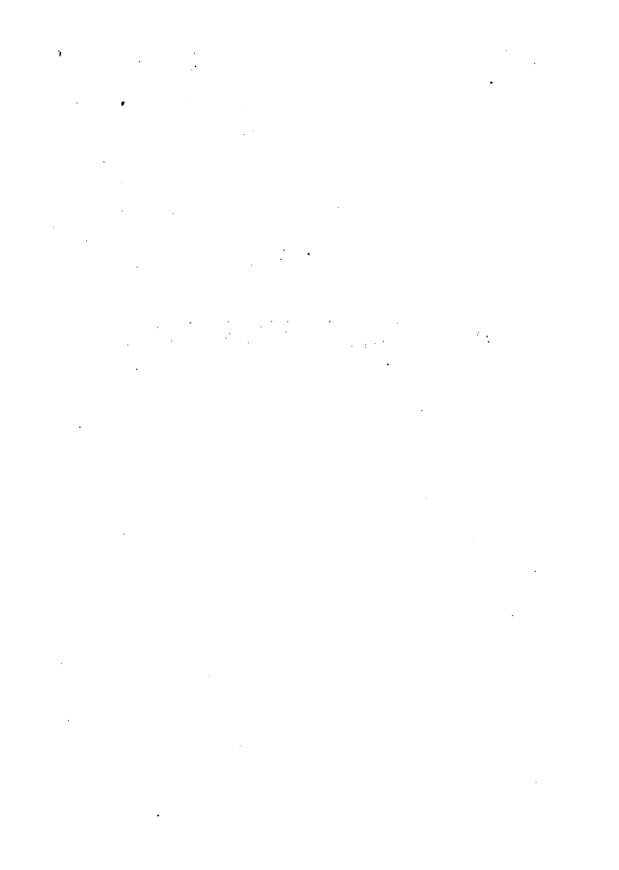

misc

nucion, 1.4

п. а. кулішъ

# исторія В03СОЕДИНЕНІЯ РУСИ

#### томъ второй

ОТЪ НАЧАЛА СТОЛЪТНЕЙ КОЗАЦКО-ШЛЯХЕТСКОЙ ВОЙНЫ ДО ВОЗСТАНОВЛЕНІЯ ВЪ КІЕВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ІЕРАРХІИ, ВЪ 1820 ГОДУ

изданіе товарищества "Овщественная польза"

С.-петербургъ 1874



4.1

DK508 K83 v.2

## ЗАЯВЛЕНІЕ.

I.

Издавая первые два тома своего сочиненія, авторъ постоянно затруднялся вопросомъ: какъ поступить съ матеріялами, которые — или, по своей редкости, мало известны публике, или, существуя въ рукописяхъ, вовсе ей не извъстны. Мъста, приводимыя имъ въ выноскахъ, не удовлетворяли его желанію ознакомить своего читателя съ темъ или другимъ источникомъ, изъ котораго онъ заимствовалъ свои свъдънія, - не удовлетворяли потому, что только прочитанный вполив источникъ даетъ возможность понимать върно выборки изъ него, все равно какъ знакомство съ совокупностью источниковъ способствуетъ къ надлежащему уразумънію каждаго изъ нихъ въ отдъльности. Для автора мало того, что читатель готовъ, положимъ, върить ему, то есть положиться на его безошибочное понимание даннаго мъста, взятого въ отрозненномъ видъ: онъ желалъ бы бесъдовать съ читателемъ, не какъ съ благосклоннымъ посътителемъ его кабинета, а какъ съ сотрудникомъ. Интересъ, представляемый исторією, должень быть одинаковь, какъ для пишущаго, такъ и для читающаго написанное: ибо всякая наука, въ особенности же исторія, есть діло жизни, діло строгое, безотлагательное, необходимое; поэтому и напряженность мысли у обоихъ должна быть одинакова; поэтому авторъ и его читатель — работники одного и того же дъла. Только такое общение между ними — для объихъ сторонъ полезно. Сойдя съ трибуны, въ качествъ повъствователя, авторъ долженъ желать увидъть на ней своего читателя, въ качествъ критика; а для того, чтобы читатель мого быть критикомъ своего историка, ему необходимо основательное знакомство съ источниками по предмету, подлежащему критикъ.

Такое пониманіе отношеній между серьознымъ писателемъ и серьозною публикою привело автора предлагаемой книги къ мысли: прежде чѣмъ приступить къ печатанію дальнѣйшихъ томовъ предпринятаго повѣствованія, заняться изданіемъ матеріяловъ, непосредственно къ нему относящихся. Имѣя въ рукахъ сборникъ историческихъ свидѣтельствъ, послужившихъ автору опорою для его мыслей (и при этомъ, конечно, зная все пзданное другими радѣтелями исторической правды), читатель будетъ судить о представляемомъ ему трудѣ, не давая автору своего вниманія въ кредитъ и—что еще важнѣе—находясь въ возможности противопоставить авторскому суду судъ собственный.

Итакъ, вивсто третьяго тома Исторіи Возсоединенія Руси, появится въ печати сперва первый томъ Матеріяловъ для Исторіи Возсоединенія Руси, — работа, равно интересная для автора и, можеть быть, болбе полезная для распространенія въ нашемъ обществъ историческихъ знаній. Хотя автору не безызвъстно, какъ почтенные труды Археографической Коммиссін залеживаются въ книжныхъ складахъ, но тъмъ не менъе онъ надъется, что предпринимаемый имъ сборникъ историческихъ свъдъній найдеть столько чатателей, сколько ему желательно имъть ихъ. Археографическая коммиссія, какъ учрежденіе государственное, держалась, такъ сказать, въ высшихъ сферахъ документальности и, сообразно съ достоинствомъ ученой коллегіи, ограничивалась лишь краткими указаніями внутренняго содержанія печатаемыхъ документовъ. Притомъ форматъ ен изданій, своею грандіозностью, отличался отъ книгь, которыя люди, живущіе въ укромной простоть, привыкли держать въ рукахъ. Неудобства чисто вибшняго свойства отвлекали вниманіе большинства читателей и отъ внутренняго достоинства изданій Археографической коммиссіи. Я, какъ издатель, отвъчающій за себя одного, им'єю своего рода удобства, которыми и не премину воспользоваться. Во первыхъ, по моему личному воззрѣнію, я придаю гораздо больше историческаго значенія бумагамъ второстепенной важности, нежели строго оформленнымъ или офиціозно авторитетнымъ свидътельствамъ и торжественнымъ актамъ. Во вторыхъ, я могу позволить себъ совершенно свободный выборь матеріяловь изъ рукописей, накопившихся въ библіотекахъ и архивахъ со временъ оныхъ, и въ третьихъ, я намъренъ снабжать печатаемыя историческія свидьтельства подробными указаніями ихъ содержанія, сближеніями, ссылками и т. и. Все это должно, мив кажется, сообщить моему сборнику, въ глазахъ публики, хотя часть того интереса, съ которымъ историкъ разворачиваетъ неизвъстный ему рукописный или обнародованный источникъ. Но, если я ошибаюсь, въ такомъ случав мой трудъ вознаградится инымъ, не матеріальнымъ способомъ. Онъ, въ поколѣніи грядущемъ, найдетъ себъ читателей, приготовленныхъ къ чтенію историческихъ свидътельствъ дучше, нежели наше поколъніе, а върный слъдъ былого, который въ немъ сохранится, безъ сомивнія, переживеть и мои собственныя изображенія отдаленнаго времени, и тъ, которыя будутъ противопоставлены имъ, какъ болве върныя, в принцением датами в дата деровном

Вполить сознавая, какая многольтняя опытность требуется для отысканія, опредъленія относительной важности и самого выбора источниковъ, котябы и согласно моему личному воззртнію на предметь бытописанія, я не ртшился бы объщать публикть подобнаго сборника, еслибы не заручился напередъ готовностью содъйствовать мнт въ этомъ предпріятіи со стороны многоопытнаго и заслуженнаго въ наукт академика А. Ө. Быч-

кова, главнаго библіотекаря Императорской Публичной Библіотеки, котораго благосклонному вниманію къ моей работ в много обязанъ и при написаніи первыхъ двухъ томовъ "Исторіи Возсоединенія Руси".

#### The state of the s

Всв занимающіеся у насъ исторією чувствують большой недостатокъ въ критической оценке, какъ того, что уже написано по извъстнымъ доселъ источникамъ, такъ и самихъ источниковъ. Въ публикъ нашей на критику нътъ спроса: она довольствуется правдоподобјемъ историческихъ монографій, и до того, говоря вообще, потеряла чутье исторической правды. что большинствомъ голосовъ (а это подозрительно въ дълъ критики) возводить иной разъ анекдотиста на степень историка. Нъть спроса со стороны публики, но нъть предложенія и со стороны людей науки, кром'в профессорскихъ лекцій и весьма рѣдко появляющихся въ печати обзоровъ исторической литературы. Люди науки, въ свою очередь, остаются болье или менье равнодушны въ умственной льни, которая всегда водворяется въ читающемъ обществъ, лишь только оно откроетъ полный кредить авторитетамъ, пренебрегающимъ требованіями науки.

Такое положеніе діла затрудняеть производство работь въ кабинетахъ историковъ, а болье темнымъ изъ нихъ даетъ возможность, такъ сказать, нетопырничать въ пустыхъ постройкахъ собственнаго и чужого воображенія. Но изъ всіхъ частей историческаго віздінія ни одна до такой степени не остается въ небреженіи относительно критической разработки, какъ исторія польско-русскаго края, то есть русскихъ областей, входившихъ въ составъ Польской Річи-Посполитой. Коснувшись этой исторіи лишь поверхностно, авторъ представляемой книги, можно сказать, смутился передъ массою того, что ему слідовало бы сперва предпринять, въ смыслъ работъ приготовительныхъ, еслибъ онъ больше полагался, какъ на свою долговъчность, такъ и на способность—путемъ кропотливаго анализа приходить къ синтетическимъ умозаключеніямъ. Откровенно говоря, онъ увидълъ, что ему не съ того надобно бы начать свою работу, съ чего онъ ее началъ. Между тъмъ потребное для нея время уже ушло на другія очередныя занятія, которыхъ нельзя было отложить въ сторону, 1) и въ лампъ жизни остается масла уже немного. Немногое можно уже предпринять автору представляемой вниги въ подспорье науки, которая такъ настоятельно нуждается у насъ въ помощи критики. Но лучше сдълать мало для грядущаго поколънія, нежели, поражаясь громадностью работы, великодушно завъщать ее нашимъ преемникамъ нетронутою вовсе.

При этомъ надобно сказать, что авторъ, какъ въ 1-мъ, такъ и во 2-мъ томѣ книги своей, не разъ останавливался посреди своей рѣчи, имѣвшей въ виду занять воображеніе читателя картинами былого, и, прекративъ повѣсть о дѣйствующихъ лицахъ, водилъ его, такъ сказать, въ ихъ арсеналы, въ ихъ гардеробныя, въ ихъ кладовыя, рылся въ старомъ хламѣ передъ глазами ожидающаго читателя, съ безпощадною кропот-

<sup>1)</sup> Какъ, напримъръ, можно было откладывать переводъ священнаго писанія на украпнскій языкъ, для спасенія русской народности въ галицкомъ обществъ, завдаемой, или върнъе сказать допдаемой польскимъ элементомъ? Равнодушіе къ 
происходящему передъ нашими глазами довершенію захвата Казимира ІІІ потомство наше осудить еще строже, нежели ту "ревность не по разуму", съ которою московскіе противники теоріи Макса Миллера о неистребимости языковъвыказывають своими субсидінми и другими—выражусь по-польски—zabiegami. Они 
дълають много вреда русскому элементу въ Галиціи, воображая, что спасають 
его отъ польскаго: они пграють роль глупо-усердной няньки, которая вырываеть 
опасно больное дити изъ рукъ слабой матеры; но ихъ не упрекнуть будущіе 
представители моральныхъ интересовъ русскаго міра въ томъ тупомъ равнодушіи, которое поражаеть насъ въ нашихъ якоби просвѣщенныхъ, часто до безобразія богатыхъ, землякахъ, — равнодушів, напоминающемъ стадо безсловесныхъ, 
изъ котораго часть отдѣлена и отправлена въ бойню.

ливостью антикварія, и потомъ опять брадъ прерванную нить разсказа; а не разъ, вивсто пластической работы, ему приходилось заниматься полемическою очисткою почвы, на которой происходили изображаемыя имъ сцены. Все это — отъ недостаточнаго приведенія въ извъстность того, что составляеть кабинетный инвентарь историка по избранному имъ предмету, отъ недостаточнаго обсужденія напередъ каждаго историческаго труда и каждаго источника чисто критическимъ способомъ. Желательно было бы ему не затруднять себя впредь подобными остановками, доставлять читателю умственное занятіе болбе однородное и показывать ему зданіе исторіи безъ лісовъ, безъ строительнаго громозду и мусору. Другими словами: авторъ пришолъ къ уразумънію необходимости-отдълить въ особую книгу критическую работу отъ повъствовательной, такъ точно, какъ рѣшено уже имъ отдѣлить текстъ исторіи отъ оправданія и дополненія его выписками внизу страниць. То и другое, то есть обнародование новыхъ источниковъ и критическій разборъ ихъ вмісті съ литературою своего предмета. могь бы онъ совмъстить въ одномъ и томъ же изданіи, котораго программа изложена выше. Но ученые издатели историческихъ свидътельствъ часто съ умысломъ уклоняются отъ выраженія конкретнаго воззрѣнія на эти свидѣтельства. Они предоставляють людямь всёхъ національностей, всёхъ вёроученій, всёхъ политическихъ и литературныхъ партій приближаться къ обнародованнымъ источникамъ непосредственно, безъ категорическаго объясненія для нихъ этихъ источниковъ, неразлучнаго съ извъстною научною системою. Въ особенности считается нужнымъ отсутствіе такого медіума для людей начинающихъ, которые, по недостатку начитанности, могли бы болже другихъ подчиниться авторитетности издателя, во вредъ индивидуальному своему отношенію къ предмету. Другое діло — категорическая критика вив книги. Къ ней обращаются уже по прочтеніи источника, для сопоставленія собственнаго суда съ чужимъ. Она тамъ дъйствуеть столь же свободно, не стъсняясь личными взглядами критиканта, какъ и всякое мнъніе, обращающееся среди общества въ бесъдъ устной. Она необходима за предълами археографическаго изданія, не только тогда, когда не погръщаеть противъ истины, но даже и въ такомъ случаъ, когда ее извращаетъ, при увлеченіи критиканта исключительностью принадлежащей ему системы. "Довлъетъ бо и ересемъ быти". Это сказано о въръ, но можетъ быть примънено и ко всякому иному алканью истины.

Опредъляемая такимъ образомъ полезность печатанія критической работы въ особой книгъ даеть у меня начало новому спеціяльному изданію, которое должно имъть въ виду всё ту же историческую идею — процессъ возсоединенія Руси, совершавшійся, незримо для современниковъ, въ жизни трехъ народовъ: сѣверно-русскаго, заявившаго геніяльную способность къ образованію государства весьма рано; южнорусскаго, сохранившаго отъ временъ до-историческихъ инстинктъ общественности; и польскаго, работавшаго у себя дома, въродной славянщинъ, на пользу не-славянской, даже анти-славянской идеи, — на пользу церкви, которая вторгнулась въ славянскій міръ во всеоружій правственной и политической тиранній. Произведенія ума, воображенія, вкуса, а также и всего, что можно назвать отсёдомъ жизни, и что автора этой книги интересуеть спеціяльно, легко могуть быть отособлены изъ массы печатнаго и рукописнаго слова, по отношению къ тремъ только что указаннымъ путямъ исторической карьеры трехъ родственныхъ народовъ. Критическая работа можетъ быть открыта немедленно, безъ продолжительныхъ развёдокъ, такъ какъ матеріялы для нея, большею частью, находятся на лице. Но авторъ представляемой публикъ книги и въ этой работь не желаль бы трудиться въ одиночку: онъ не увъренъ въ достаточности для нея собственныхъ его силъ и способностей. Поэтому, вмъсто того, чтобы приступить молча къ обсуждению предметовъ критическаго сборника своего, онъ заявляетъ во всеобщую извъстность, что съ удовольствиемъ дастъ въ своемъ сборникъ мъсто каждому безпристрастному обзору одного или многихъ сочинений, подобно тому, какъ это сдълано имъ нъкогда въ "Запискахъ о Южной Руси".

Заглавіе предположенному сборнику будеть дано следующее: Критико-библіографическія Работы для Исторіи Возсоединенія Руси. Въ него войдуть не только статьи, обнимающія опредъленный предметь со всёхъ сторонь, но и отрывочныя замътки, какія часто составляются въ умъ при чтеніи историческихъ сочиненій и источниковъ. Вмѣсто того, чтобы оставлять ихъвъ невърномъ хранилищъ-памяти, или въбумагахъ, которыхъ сохранность, равнымъ образомъ, ничемъ не обезпечена, мы (то есть авторъ и предполагаемые его сотрудники, если они найдутся) будемъ все передавать публикъ посредствомъ печати, будемъ пускать и крупныя, и дробныя суммы умственнаго капитала въ обращение, дабы онъ перешолъ къ нашему потомству съ процентами. Этимъ способомъ, кромъ достиженія ціли спеціяльной, достигнется, въ извістной степени, и болже общая цъль-предохранение будущихъ историковъ отъ крупныхъ и мелкихъ погрѣшностей, пускаемыхъ въ ходъ подъ видомъ истины, а вмъстъ съ тъмъ и проложение для нихъ новыхъ путей по невоздъланнымъ еще пространствамъ исторической области, которая досель довольствовалась лишь центральными дорогами.

# СОДЕРЖАНІЕ.

| Глава XI. Какъ относились къ козакамъ всё сословія и корпора-<br>пін въ началѣ столѣтней козацко-шляхетской войны.—Ко-<br>заки пропагандируютъ своими походами войну съ невѣр-<br>ными въ отрозненной Руси, въ Польшѣ и наконецъ въ<br>Московщинѣ. — Трагическій моментъ панской респуб-<br>лики. — Переходъ къ беззаботной веселости. — Наступле-<br>ніе грозы со стороны Запорожья.— Начало столѣтней ко-                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| зацьо-шлякетской войны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| Глава XII. Козачество панское по отношенію къ запорожскому. — Императорскій посолъ на Запорожьв, и характеристика запорожскаго товарищества. — Козацкая служба подъ знаменами Рудольфа II. — Положеніе панскихъ двлъ между первымъ и вторымъ козацкими возстаніями. — Несостоятельность короннаго войска въ войнъ съ татарами. — Козацкія попытки основать другой форпостъ въ виду азіятцевъ. — Ополяченные русины служать безсознательно русской мдев. — Козаки ремонтируются для предстоящей |     |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| борьбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56  |
| Глава XIII. Двоявій ввілядь на противниковь возачества. — Козачество направляєтся въ занятію новихъ пустынь. — Разбойничанье обоить войскъ, панскаго и возацкаго. — Козаки уступають панамъ правую сторону Дибпра. — Борьба                                                                                                                                                                                                                                                                    | (   |
| равноправности съ польскимъ правомъ подъ Дубнями.— Измённики караютъ измённиковъ за измёну измённи- камъ.—Расплата потомковъ за предковскія увлеченія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 |

| Глава XIV. Куда дъвали козаки скаром свои? — Ограниченность     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ихъ издержекъ, въ противоположность съ панами, и                |     |
| обширная область козацкой эксплоатаціи. — Средства къ           |     |
| содержанію войска и семействъ. — Различіе между поня-           |     |
| тіями о себѣ козаковъ и шляхты. — Успѣхи колонизаціи            |     |
|                                                                 |     |
| всявдствіе козацкихъ навздовъ на мусульманъ.—Паралдель          |     |
| двухъ русскихъ силъ-воинственной и интеллигентной.              |     |
| Постепенное развитіе козацкой корпораціи.— Внутреннія           |     |
| и внашнія обстоятельства Рачи-Посполнтой Польской.              | 115 |
| Глава XV. Постепенный разливъ козачества въ польско-русскомъ    |     |
| обществъНеобходимость временнаго примиренія двухъ               |     |
| враговъ русской силы-мусульманъ и поляковъСтрем-                |     |
| леніе поляковъ къ политической гибели путемъ посяга-            |     |
| тельства на Московское царство.—Непониманіе выросшей            |     |
| русской силы въ лицъ козаковъ. — Козаки являются по-            |     |
|                                                                 | 201 |
| литиками, устраняющими кровопролитіе                            | 204 |
| Глава XVI. Возрождение древнихъ русичей въ низовомъ козаче-     |     |
| ствъ. — Обратное движеніе русской силы въ Кіевскую              |     |
| землю изъ карпатскаго подгорья.—Возстаніе русской силы          |     |
| изъ упадка на съверъ. — Мирныя сдълки козаковъ съ пана-         |     |
| ми.—Козаки спасають польское войско въ Московщинъ.—             |     |
| Невозможность упичтожить козаковъПрикосновение ко-              |     |
| заковъ къ церковнымъ дъамъ                                      | 252 |
| Глава XVII, Панско-мужнцкій центавръ на Руси. — Общественныя    |     |
| добродътели польско-русскихъ пановъ. — Поддержка монар-         | 212 |
| хической власти Благоустройство и порядочность пан-             |     |
| скаго быта Достоинство связей между патрономы и де-             |     |
| пендентами. — Европейская образованность. — Коронный            |     |
| тетманъ вмёстё съ землевладёльцами защищаеть Украину            |     |
| оть татарь                                                      | 070 |
|                                                                 | 219 |
| Глава XVIII. Панское ополчение для усмирения козаковъ, обезору- |     |
| женное козацкою уступчивостью, или такъ называемал Ра-          |     |
| ставицкая коммиссія съ козаками.— Новый кіевскій вое-           |     |
| вода и кроткій способъ водворенія польскаго права въ            |     |
| Украинъ. —Латинская церковь ведеть правильные апроши            | 23  |
| противъ русской церкви въ центръ русскаго элемента-             |     |
| Кіев'в.— Кіевобратская школа.— М'вщанскій элементь въ           |     |
| Запорожскомъ ВойскъПеренесение общихъ надеждъ Сла-              |     |
| вянщины съ польскаго короля на царя московскаго                 | 305 |
| Глава XIX. Польско-русское общество терроризуеть лучшаго своего | -   |
| представителя. — Отстраненіе Запорожскаго Войска отъ            |     |
| представителя. — Отстранение запорожскаго воиска отв            |     |

| участія въ войні за Волощину. — Гибель панскаго вой-        |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ска на Цоцорѣ и значеніе этого событія въ судьбѣ Украи-     |     |
| ны. — Общій взглядь на польско-русскую жизнь, положе-       |     |
| ніе страны и народа.—Личность лучшаго козака и ся отно-     |     |
| шенія къ лучшему изъ людей духовныхъ.                       | 338 |
| Глава ХХ. Связь нашего прошедшаго съ нашимъ будущимъ.—Сила— |     |
| конкретное мърило историческихъ явленій.—Козаки стояли      |     |
| въ сторонъ отъ церковныхъ дълъ. — Козаки не имъли по-       |     |
| литической тенденців. — Духовенство воспользовалось ко-     |     |
| заками для интересовъ церкви. — Возстановленіе право-       |     |
| славной іерархіи. — Возсозданіе побитаго въ 1596 году       |     |
| козачества. — Суть нашей жизни сказывается въ ея по-        |     |
| слёдствіяхъ. — Турки осуществляють наконецъ свою            |     |
| угрозу. — Безславіе польско-панской и слава русско-ко-      |     |
| зацкой партіи                                               | 369 |
|                                                             |     |

### опечатки.

Авторъ проситъ своего сиисходительнаго читателя исправить, предварительно чтенія, слідующія важивійшія опечатии:

| на стр.   | 9, в | ъ строкъ, | 20         | ствд.      | бы | тапеч. | спрежеталь на нихъ зубами, а не                                   |
|-----------|------|-----------|------------|------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|
|           |      | •         |            |            | ,  |        | скрежетал губами.                                                 |
| "         | -    | ,,        | 80         | 27 .       |    | "      | на сеймъ, а не съ сеймъ.                                          |
| "         | 11   | "         |            | "          |    | "      | письменниковъ, а не нисьменниковъ.                                |
| "         | 13   | "         | 12         | . ,,       |    | "      | года Уханскій, а не года онг.                                     |
| "         | 26   | . ,,      | <b>4</b> 0 | 27         | •  | 2)     | говорить, а не иворить.                                           |
| 77        | 27   | "         | 9          | 22         |    | "      | замъчаніемъ, а не словами.                                        |
| <b>29</b> | 53   | 97        | 9          | "          |    | "      | древности и новаго времени, а не                                  |
|           |      |           | •          |            |    |        | древности новаго времени.                                         |
| "         | 72   | "         | 2          | , <b>"</b> |    | ,,     | бусурманскую, а не на бусурман-ч                                  |
|           | 76   |           | 10         | ,,         |    | ,,     | чтобы они условились, а не чтобы                                  |
| 7)        | ••   | "         |            | "          |    | ".     | условиться.                                                       |
|           | 88   |           | 19         | "          |    | ,,     | панскихъ, а не панскихъ.                                          |
| 77        | 91   | "         | 2          | "          |    |        | грошоваго, а не грошоваго.                                        |
| 7)        | 105  | "         | 9          | -          |    | 17     | сношеніями козаковъ съ Волощиною, а                               |
| "         | 100  | "         | ·          | "          |    | "      | не сношеніями шхъ съ Волошиною.                                   |
| 7)        | 113  | "         | 16         | "          |    | ,,     | Явовъ Потоцкій, Стефанъ Потоцкій,<br>а не Яковъ Потоцкій, будущій |
|           |      |           |            |            |    |        | историкъ Хотинской войны.                                         |
|           | 132  |           | 31         |            |    |        | началь Жовковскій, а не началь онь.                               |
| 7'        | 137  | "         | 27         | . ,,       |    | "      | скрывались, а не скрыжись.                                        |
| "         |      | "         |            | "          |    | 27     |                                                                   |
| "         | 138  | "         | 18         | "          |    | "      | потому продавалась, а не потому она продавалась.                  |
| "         |      | 21        | 24         | 27         |    | "      | коронныхъ, а не коренныхъ.                                        |
| 7) .      | 153  | "         | 14         | "          |    | "      | козаки разорили, а не они разорили.                               |
| 77        | 170  | 91        | 10         | "          |    | "      | Пісочинскій, а не <i>Лаврінъ Пісочин-</i><br>скій.                |
| 2)        | 172  | ,,        | 35         | ,,         |    | "      | но иноплеменнику, а не по инопле-                                 |
|           |      |           |            |            |    |        | меннику.                                                          |
| 27        | 180  | "         | 20         | "          |    | 11     | Струсь очутился, а не Струсь, герой лубенского побоища, очутился. |
| "         | 192  | "         | 14         | ,,         |    | "      | для порабощенія Польши, а не безъ                                 |
| "         | 200  | ,,        | 2          | "          |    | "      | ваставляють ее, а не заставляють сю.                              |
| ,         | 277  | ,,        | 9          | "          |    | 17     | жаршалка, а не старосты.                                          |

#### ГЛАВА ХІ.

Какъ относились къ козакамъ всё сословія и корпораціи въ началё столітней козацко-шляхетской войны.—Козаки пропагандирують своими походами войну съ невёрными въ отрозненной Руси, въ Польше и наконець въ Московщине. — Трагическій моменть панской республики. — Переходь къ беззаботной веселости. — Наступленіе грозы со стороны Запорожья.— Начало столітней козацко-шляхетской войны.

Смёло можно сказать, что, при началё козацко-шляхетской столътней войны, отрозненная Русь была на краю нравственной, а следовательно и матеріяльной, гибели. На козаковъ никто въ то время не смотрёлъ, какъ на спасительное орудіе промысла (faute de mieux, допустимъ это выраженіе) и даже, какъ на карбачъ, которымъ сила вещей, или другая, более таинственная сила, должна очистить русскую землю отъ нашествія иноплеменныхъ и иновърныхъ. Всв сословія и партіи смотръли искоса на козацкія купы, - всф, не исключая ни угнетеннаго духовенства, ни борющихся въ неравной борьб' церковных братчиковъ-м' щанъ, ни безнадежно скорбящихъ и безпомощно обремененныхъ мужиковъ, — не исключая ни православныхъ, ни унитовъ, ни торговыхъ людей, ни землевладёльцевъ. Тёмъ менёе было расположено дворянство къ признанію за козаками присвоеннаго ими себъ права меча, а въ дворянской средъ наидальше отъ симпатіи къ этому единственно-русскому воинству быль домъ, прославленный и прославляемый, какъ "кръпчайшій столиъ и украшеніе церкви Божіей", какъ "самый ревностный поборникъ православія." Ему-то больше всёхъ и не нравилось козачество.

Этоть домь, такъ жестоко измѣнившій нашему національному дёлу въ самое критическое, въ самое опасное, въ самое тяжкое для насъ время, прежде всего измёниль тому рыцарству, которое отстаивало колонизацію Руси противъ заклятыхъ враговъ этой колонизаціи. Козаки пришли свести счеты съ княземъ Острожскимъ; они смотрели на него такъ, какъ въ XVIII столетіи потомки ихъ — на Саву Чадаго. Съ него різшили они начать возмездіе за все, чімъ виновато было польское право перель русскимъ. 1) Само собою разумъется, что русскіе паны, а въ томъ числѣ и князья Острожскіе, не сознавали вины своей передъ козаками: они действовали, какъ всякая ложная идея, воплощенная въ корпорацію, сословіе или государство, — дійствовали тімъ "необачнъе", чъмъ дальше уклонялись отъ прямой дороги. Не сознавали и козаки великой задачи своей, какъ организмъ, въ которомъ бродятъ неясныя, покамёсть, представленія о томъ, къ чему онъ предназначенъ. На сколько одни были удалены отъ уразумънія политических заблужденій своихъ, на столько другіе неспособны были понимать историческій смысль бурныхъ страстей своихъ. Двъ крайности имъли между собою то общее, что объ были одинаково увърены въ правотъ своей, и тъмъ самимъ исключали возможность компромиса между собою. Возвышенное въ глазахъ шляхты было возмутительно въ глазахъ козаковъ, а то, что возаки вменяли себе въ честь и заслугу, шляхта называла грабежемъ и разбоемъ.

<sup>1)</sup> Эту мысль высказаль самь Константинь-Василій Острожскій вь одномъ изь таниственных писемь своихъ къ затю Радзивилу: "... tak pan Bog podobno chce mieć, ze co daley, to gorzey, iako ona baba ze wschodu klnąc mowiła, od tego łotrowstwa ukrainnego i naprawy złych a niezboznych ludzi... iakie iuz trwogi od tego łotrowstwa zachodzą, a słusznie to piszę, bo iaki głos to hultaistwo pusciło, ze tu maiętności mych dokonawszy, tam się obrucić chcą, czemu bardzo pilno zabiegać by miała wszystka Rzplita, poki ten pozar kazdego nie dosięgnie". (Руков. Императ. Публ. Библ., отд. польск. № 223, f. IV, л. 8).

Славное царствованіе Стефана Баторія было весьма тяжелымъ временемъ для козаковъ. Фактъ утопленія въ Дибирѣ королевскаго посла выражаеть не дикій разгуль козацкой вольницы. какъ обыкновенно пишутъ о козакахъ, а дикое отчалніе людей, которые и за Порогами не находили пристанища, которые не имѣли права на самосудъ и самоуправленіе даже у самой пасти чудовища, пожиравшаго ихъ братій ежегодно, ежемісячно, даже, можно сказать, ежедневно. И что же? сила вещей брала свое. Вмвств съ Глубодкимъ, козаки утопили въ Днепре свой страхъ передъ верховной властью польскою. Стало слышно опять про ихъ подвиги. Стефанъ Баторій умеръ. Паны завели безконечные споры на сеймъ, кому быть "королемъ королей" въ Польшъ. Начались пиршества и такъ называемыя рорізумапіа віс. Князь Острожскій съ сыновьями своими въбхалъ такъ парадно въ Варшаву, что заняль цёлый народь шляхетскій зрёлищемь своего конвоя, состоявшаго изъ нёсколькихъ тысячъ всадниковъ, и въ теченіе цёлаго дня не даль панамъ заняться сеймовыми дълами. Тріумфальное шествіе možnowładztwa.

Козаки въ это самое время разорили Очаковъ, построенный Менгли-Гиреемъ на русской почев, но въсть объ ихъ подвигъ не доставила сеймующимъ панамъ никакого удовольствія. Даже и самые толковые изъ нихъ за сожженіе Очакова обвиняли козаковъ, какъ за нарушеніе мира съ непріятелемъ, "страшнымъ всему свѣту", и упрекали сеймъ, что онъ только возбудилъ вопросъ объ опредѣленіи казни этимъ сорвиголовамъ, но никакой казни и опредѣлилъ. "Отъ турка", говорили они, "мы можемъ ожидатъ развѣ такой пощады, какую объщалъ Циклопъ Улису, то есть, что проглотитъ его послѣднимъ. Стоять одной Польшѣ противъ этого владыки Азіи, Африки и большей части Европы все равно, что одному человѣку—противъ сотни человѣкъ. Первая пропгранная битва погубитъ насъ, а онъ выдержитъ и изтнадцать. И то надобно помнить, какъ съ нимъ обходятся другіе потентаты. Сколь-

ко онъ отняль у генуэвцевь, сколько у венетовъ! великому испанскому монарху разориль Гулету и разныя другія дълаеть досады, — все терпять! Молчали и наши предки, когда онъ отняль у нихъ Молдавію: ръшились лучше рукавомъ заткнуть дыру, нежели цълымъ жупаномъ."

Такъ ораторствоваль на томъ же сеймъ знаменитый писатель Оржельскій, который видъль Запорожье собственными глазами, но не симпатизироваль ему ни мало. Естественно, что еще меньше симпатизироваль козакамь такой магнать, какъ Острожскій: онь привель нъсколько тысячь вооруженнаго народа не для того, чтобы поддерживать на сеймъ русское дъло. Онъ быль русинъ только въ глазахъ тъхъ, кому нужно было стращать враговъ православія громкимъ именемъ князя Острожскаго. Для всъхъ прочихъ онъ быль польскій магнать, котораго только протекторатъ надъ русскою церковью удерживаль отъ перехода въ латинство. Онъ семейныя письма писалъ попольски. Отправляя въ чужіе края сына, онъ говориль ему попольски: "Помни, что ты — полякъ". Но козаки, до самого 1590 года, всё еще чего-то надъялись отъ стараго соратника; они надъялись наивно.

За конвоваціоннымъ сеймомъ слідовала война съ эрцгерцогомъ Максимиліаномъ, который вооруженною рукою хотіль взять польскую корону; шляхетское большинство предпочло ему шведскаго королевича Сигизмунда. Было нісколько битвъ подъ Краковомъ. Въ этихъ битвахъ участвовало и козацкое войско, то есть извізстная часть его, подъ предводительствомъ какого-то Голубка. Подъ Бычиною козаки потеряли своего предводителя, помогая Замойскому одоліть Максимиліана. Это быль уже 1588 годъ, о которомъ астрономы писали, какъ-будто занимались дівломъ, что онъ будетъ дивный. Польское общество, ввітривъ судьбу свою магнатамъ, вічно тревожилось предчувствіями, которыя таки и не обманули его. Послів варшавскаго сейма запіти у бернадиновъ Те Deum laudamus и — диво! ошиблись какъ-то въ пъніи: "еще одно недоброе предвъстіе"! замъчаетъ современникъ. Въ мат мъсяцъ громовая стръла ударила въ одинъ изъ краковскихъ костеловъ. Потомъ затряслись и загудъли отъ подземныхъ эволюцій Татры, "Сарматскія горы"; потомъ разнесся слухъ, будто-бы въ Вѣнъ провалилось въ землю нъсколько домовъ. Все это были таинственныя предсказанія бъдствій народныхъ.

Но между ложными тревогами были и справедливыя. Въ Польшу приходила одна за другою въсть о козацкихъ вторженіяхъ въ землю соседей, отъ которыхъ паны решили обороняться платежемъ дани. То слышали, что козаки разорили и разграбили невольничій рынокъ Козловъ въ Крыму, то получалось донесеніе о сожженій ими Тягини, Бѣлгорода и другихъ пограничныхъ турецкихъ городовъ и селъ. "Надобно теперь и намъ ждать къ себъ гостей", пишеть сынъ перваго русскаго литератора, сослужившаго службу трудному, какъ говорили латинскіе грамотіви, языку польскому. И ожидали, по-шляхетски: одинъ на другого взваливаль вину, что въ казн'в нівть ни тысячи злотыхь; что нечёмь платить жолнерамь, которые необходимы для прикрытія пограничья; что повъты не собирають постановленных собственными же сеймиками налоговъ. Козаки мстили панамъ на ихъ пріятеляхъ — татарахъ и туркахъ; султанъ мстилъ за козаковъ на самихъ панахъ. Онъ велёлъ крымской орде поновить следы свои, оставленные въ 1575 году вокругъ Тернополя, а орда, какъ говорится, до сёго торгу й пішки. Въ августь 1589 года Подолія н Червоная Русь увидели старыхъ гостей своихъ, и за новое посещение заплатили панскими женами, дочерьми и малолътнею шляхтою, такъ какъ всв взрослые на то время сеймовали. "Коронный гетманъ", пишеть Іоахимъ Більскій, "даваль о нихъ знать, разсылаль письма, чтобы събажались, но наши долго не вфрили, пока наконецъ увидели татаръ собственными глазами, да было уже поздо". Даже наемныя роты не могли такъ скоро събхаться въ купы. Всё-таки наны пустились въ погоню за добычниками и, на сколько хватало силъ, бились съ ордою у Буска, Дунаева, Галича. Значительнъе прочихъ была битва подъ мъстечкомъ Баворовымъ. Въ Баворовскомъ замкв укрылась отъ плененія сестра короннаго гетмана, пани Влодкова. Татаръ особенно интересовалъ этотъ ясыръ: за него выручили бы они не одну тысячу червонцевъ; и вотъ они, при своемъ обыкновенно плохомъ вооружении, ръшились взять приступомъ замокъ, чего никогда не дълали. Уже вторгнулись было въ мъстечко, уже показались и въ "пригородкъ"; остервенясь потеряли они страхъ, который всегда чувствовали передъогнестръльнымъ оружіемъ, лъзли въ прудъ, охранявшій замокъ, и тонули въ немъ подъ выстрелами: но на помощь гетманской сестрѣ прискакаль Яковъ Струсь (maż niepospolity, замѣчаеть лѣтописецъ) съ своею ротою; за нимъ явились роты Потоцкихъ и Подлёдовскихъ, подкръпленныя ополченіемъ сосъднихъ помъщиковъ. Орда отступила. Но Струсь, потомокъ тъхъ русскихъ богатырей, братьевъ Струсей, о которыхъ, по словамъ датинской лътописи, народъ складывалъ пъсни, quae dumae vocantur, връзался въ самую гущину добычниковъ и быль изрубленъ ими въ куски: съ нимъ легла почти вся дружина его. "Сваты попоиша и сами полегоша", сказаль бы древній боянь, еслибы Струси воевали за землю русскую, а не за польскую.

Иной, болбе грубой толиб воиновъ готовилась въ потомствъ награда пъснями, которыхъ не заглушило глухое и нъмое время, и еще болбе прочная награда правдивымъ приговоромъ просвъщеннаго потомства. Когда татары шли уже спокойно, уводя ясыръ, въ числъ котораго былъ и князъ Збаражскій съ своею княгинею, увозя даже телъги и экипажи панскіе, на нихъ напали козаки. Дъло происходило ночью. Татары расположились двумя таборами: въ одномъ ночевалъ такъ называемый татарскій царикъ, среди награбленнаго въ панскихъ дворахъ добра и всякаго ясыру; въ другомъ — обыкновенная татарская сволочь, о которой въ наше время трудно составить и понятіе. Убогіе ордынцы хажи-

вали лаже пѣшкомъ на добычу, а вмѣсто всякаго вооруженія, за поясомъ у нихъ висъди дыка для вязанья ясырскихъ рукъ, а въ рукахъ несли они палки съ увязанною на концѣ конскою челюстью 1). Козаки у дарили на таборъ царика, поразили орду на голову, отняли весь ясыръ и остальную добычу. На крикъ и стредьбу прибъжали татары изъ другого табора и "обскочили" козаковъ. Но козаки импровизировали крепость изъ татарскихъ тель, изъ телегь и фургоновь, и, "побатовавши", то есть увязавъ густо, коней, открыли изъ-за этого парапета по наступавшей ордъ непрерывную пальбу изъ своихъ самопаловъ, муштетовъ, пищалей и рушницъ, какъ назывались у нихъ разнородныя и разнокалиберныя ихъ ружья. Два раза напирали на нихъ татары всею своею массою, и два раза отступили съ большимъ урономъ; наконецъ, говорить польскій л'етописецъ, "плюнули и пошли прочь". Всё-таки увезли ордынцы князя Збаражскаго съ его княгинею и тъхъ смѣльчаковъ, которые, подобно Струсю, напирали на нихъ подъ Баворовамъ съ ничтожными сравнительно силами: двухъ Подлёдовскихъ, нана Варшавскаго, пана Корытинскаго и другихъ.

Характеристическую роль разыграль во время татарскаго набъта 1589 года князь Константинъ-Василій Острожскій, который для фамильныхъ интересовъ своихъ, явился на варшавкомъ сей-

Несторъ польскихъ битописателей (w ojczystym języku) Мартинъ Більскій, заброшенный въ радомскую околицу русниъ (котораго родное гитало не могло пначе произноситься среди поляковъ, какъ Віала, вмѣсто Біла, но котораго ния документально сохранило свой русскій корень) пишеть о татарахъслѣдующее: "Lud iest bardzo nikczemny, y ledwie połowica ich iest coby luk mieli Pancerow ani zbroie żadney nie maią, iedno w siermięgach się włóczą; aktory zbroi niema, tedy kość kobylą uwiąże u kija miasto broniey, a tak z tym ieżdzą. Nieczym inszym nie stoią, iedno prędkością swą, a druga że wielką nedzę ścierpieć mogą. Głodu ani pragnienia się nie boią, tak że mogą przez trzy dni przez wody y przez iedzenia trwać. Konie ich także, ktore gdy iedno trawy się naiedzą z rosą, tedy od godziny do godziny mogą ubieżeć po kilkanaście mil z wojskiem wielkim, albowiem każdy z nich ma koni wiele na powodzie; gdy mu ieden ustanie, na drugiego usiądzie a tego tam porzuci, abo iesli iaki syty, tedy go zarzeże y ono mięso rozerwą między sobą iako psi".

мѣ во всеоружіи магнатства, съ разнообразнымъ войскомъ, богатымъ обозомъ и артиллеріею. Лѣтописецъ, съ тактомъ мелкопомъстнаго пана, посвятилъ этому важному факту всего три-четыре строчки, именно: "Woiewoda Kiiowski, Woiewoda Brarławski mieli też zbior ludzi na tem czas przy sobie nie mały, ale że się gniewali, nie chcieli się z sobą spolić: zaczym mohłi by byli iaką posługę uczynić, a onych pod Baworowem ratować" 1).

Всё-таки у пановъ козаки были виноваты, какъ за татарскій набъсъ, такъ и за прогиввание Циклопа, который проглотилъ уже много народовъ и готовился проглотить поляковъ. Какъ въ баснъ вола судили звъри за порчу скирды съна, такъ произносили паны приговоръ за приговоромъ надъ козаками. Дъла ихъ съ турками принимали наконецъ обороть зловещий. Полякамъ приходилось ръшить задачу страшную: to be, or not to be? При этомъ слёдуеть сказать, что въ польскую грудь природа вложила вовсе не заячье сердце: если не львиное, то по малой мъръ волчье. Въ случав крайности поляки дрались, что называется, zajadle. Кто не помнитъ Москвы, Збаража, Остроленки? Воинская доблесть, по замъчанію Диксона, исчезаеть послідняя въ народів. Когда пришлось бы гибнуть подъ кривыми саблями янычаръ, наны доказали бы, что не напрасно читали у классиковъ о гибели Кареагена. Бъда была не въ недостаткъ боевой доблести, а въ томъ, что польское сердце, въ минуты самоуглубденія, сознавало всю б'єдность ресурсовъ своихъ для политическаго существованія Польши. Вскор'в по смерти Сигизмунда І, публичные ораторы, на "великомъ събздъ всей Польши" у Львова, обращались къ знатнымъ и незнатымъ панамъ съ такими убъжденіями: "Оставьте вы, господа, домашніе интересы ваши и обратите глаза на Річь-Посполитую; всмотритесь во всі части

<sup>1)</sup> Кісвскій и брацлавскій воеводы собрали также не мало вокругъ себя народу, но, такъ какъ были между собою въ ссорѣ, то не хотѣли соединиться; а то могли бы принести какую-нибудь пользу и спасти войско подъ Баворовымъ.

ея: не увидите въ ней ничего здороваго: powszechne dobro zgwałcone, domowe wydarte znaleziecie". Много лътъ спустя, другой
ораторъ, отъ лица вемскихъ пословъ Калишскаго воеводства, говорилъ на сеймъ въ Варшавъ 1585 года, между прочимъ, слъдующее: "Обступили Корону со всъхъ сторонъ, какъ внъшнія, такъ
и внутреннія pericula, и скоро можетъ обнаружиться, что, какъ въ
прокаженномъ, обреченнымъ на гибель тълъ, такъ и въ Ръчи-Посполитой нашей, піс zdrowego, піс bezpiecznego się піе znajduie".

И воть въ этакое-то политическое тело втянута была свежая еще силами Русь посредствомъ влополучной Люблинской уніи! Предана была наша отрозненная Русь полякамъ собственными протекторами ея, подобно тому, какъ предалъ князь Острожскій родную племянницу князю Димитрію Сангушку, — нътъ, хуже! Это была цвътущая здоровьемъ, богатая народными пъснями, наивная въ возвышенности природнаго генія своего суламитянка, увлеченная хитростью и насиліемъ придворныхъ старцевъ къ ложу отжившаго свой въкъ похитителя женщинъ. И какъ сильно было это чувство у русскихъ нановъ, - у тёхъ русскихъ пановъ, которыхъ, въ ихъ пограничномъ положеніи, въчно назиралъ непріятель, точно грѣшникъ праведника, и скрежеталъ зубами своими! На избирательномъ сеймъ по смерти Сигизмунда Августа, когда султанъ грозилъ войною, если поляки изберутъ короля не по его мысли, представитель червоно-русскихъ пословъ, перемышльскій судья Оріховскій, окончиль свою рібчь слідующими словами: "Объявляемъ, что наши сограждане, находясь въ крайней опасности, признали за благо — одну часть рыцарства выслать сюда 1), а съ другою частью остались сторожить, съ оружіемъ въ рукахъ, границу. Мысамые върные стражи отъ двухъ опасностей: и той, которая угрожаеть намъ съ тылу, и той, которая касается всего государства. Лю-

<sup>1)</sup> Слова земскихъ пословъ не имѣли силы въ сеймѣ, если у нихъ за спиной не стояло земское ополченіе, готовое къ бою за предъявляемыя послами требованія.

бовью къ отечеству заклинаемъ васъ, рыцари, не откажите намъ въ помощи: нъть у насъ больше силь къ самозащитъ отъ непобъдимаго непріятеля. Турчинъ собираетъ на насъ неисчислимыя громады войска. Татаринъ грабитъ насъ. Москва готовитъ войну 1). Если и вы насъ оставите, гдв же тогда надежда избавленія? Никто изъ сосъдей не прійметь насъ и не пріютить у себя; изъ свободнаго и сильнаго народа мы сдёлаемся невольниками варваровъ. Это уже последнее притеснение, это последния наши речи, которыя къ вамъ обращаемъ; въ последній разъ утешаемъ себя надеждою нерасторжимаго и тёснаго единенія и союза съ вами. Сограждане, мы вани вліенты, братья, друзья, родные, мы ванін сыновья, а вы наши отды, опекуны, защитники. Если изберете недостойнаго короля, то мы, выставленные на такую опасность, принуждены будемъ поддаться грознымъ и сильнымъ врагамъ". Оріховскій, по словамъ знаменитаго летописца Оржельскаго, говориль эту рычь понурымь голосомь, съ грустнымь выражениемъ лица; изъ глазъ его брызнули слезы и заставили умолкнуть.

Напрасныя мольбы, напрасныя надежды! Нелюбимый до сихъ поръ шляхтою Напроцкій въ то самое время печаталь въ Краковѣ своего рода обличеніе польскихъ пановъ въ ихъ неправдахъ относительно Руси. "Вы", говоритъ онъ, "не жаждете другой свободы, кромѣ свободы торговать скотомъ, да наполнять свои засѣки и клуни. Не въ пестрыхъ саянахъ свобода, господа. Это вамъ засвидѣтельствуютъ тѣ, которые побывали уже въ лывахъ (со связанными назади руками). Тогда только свободными назваль бы васъ цѣлый свѣтъ, когдабъ вы отразили этого падуха (падишаха) и перегородили татарскіе проходы". 2)

<sup>1)</sup> Ораторъ вѣриль слуху, распущенному тогда, въ видахъ испрашиваемой субсидіи, княземъ Острожскимъ, что будто-бы московскій царь идеть на Кіевъ.

<sup>2)</sup> Еслиби Папроцкій зналь Слово о Полку Игоревѣ, онь бы употребиль выраженіе, рисующее половецкіе набѣги тѣми же чертами, какими позднѣйшіе повѣствователи рисовали набѣги татарскіе: "Русичи великал поли чрьлеными

Но въ 1589 году, посл'в Баворовскаго д'вла и козацкой побъды надъ татарами, поляки доказали, впрочемъ, и то на короткое время, справедливость пословицы: madry Lach po szkodzie. Слышно было, что "турецкій гетманъ" Гедеръ-баша-беглербекъ 1) переправился на сю сторону черезъ Дунай, готовясь идти съ громадными силами въ Польшу. Съ нимъ должны были вторгнуться въ польскія владенія и татары, но они, на беду себе, упредили турокъ, къ которымъ относились почти такъ, какъ русины къ полякамъ. Коронный гетманъ Янъ Замойскій събхадся съ русскими панами во Львовъ и началъ, какъ возможно скоръе, готовиться къ защить. Гетманъ предполагаль соединить съ городомъ верхній замокъ общимъ окономъ, съ тъмъ чтобы, въ случав бъды, обороняться здёсь до послёдней возможности. Тёмъ же порядкомъ должень быль затвориться въ Каменцъ снятынскій староста Николай Язловецкій. Потомъ принаняль гетманъ больше войска, затративъ часть собственныхъ денегъ, за поручительствомъ русскихъ пановъ. Сендомирскій воевода Юрій Мнишекъ, будущій царскій тесть, собрадъ также "не мало" народу. Съ нимъ были русины Стадницкіе и много другихъ русскихъ пановъ. Разосланы письма и по другимъ областямъ, чтобы каждый спѣшилъ спасать отечество. Въ Краковскомъ и другихъ воеводствахъ отбывались въ это самое время сеймики, на которыхъ выбирали депутатовъ въ трибуналь. На этихъ сеймикахъ паны рѣшились прибѣгнуть къ последнему средству: чтобы съ каждыхъ десяти лановъ снаридить

щиты перегородиша". Другая напоминающая орду черта: "А половці неготоваши дорогами побъгоша къ Дону великому".

<sup>1)</sup> Читатель, можеть быть, вопрошаеть себя мысленно: почему авторь пишеть баша, а не паша? Потому, что нѣмцы, не имѣющіе въ своей фонетикѣ звука бе, а имѣющіе только "пе твердое" п "пе мягкое", научили нетровскихъ россілить, и даже многихъ, если не всѣхъ, польскихъ писателей и нисьменнивовъ, звать султанскихъ башей (башъ — голова) пашами; а намъ, украинцамъ, не приходится учиться у нѣмца, какъ называть врага, котораго мы не пускали мѣшать его кабинетнымъ занятіямъ.

пахолка въ полномъ вооружении и съ копьемъ въ рукв, съ темъ чтобы и на будущее время сеймовымъ закономъ установить эту мъру на случай крайней опасности. Но тутъ же панская логика взяла свое! "Niebespieczna by nam rzecz była" говорить лътописецъ: "broń swą odpasawszy od boku, innemu ią dać". 1) Къ этому прибавляли, что пахолки, отданные подъ начальство ротмистру, выбранному на время ополченія, не стали бы ему повиноваться. Ръшились остаться при старомъ порядеъ: шляхтичъ, подъ именемъ товарища, приводилъ съ собою столько вооруженныхъ пахолковъ, сколько приходилось на его долю по количеству владвемой имъ земли, и, будучи ихъ непосредственнымъ начальникомъ, самъ подчинялся распоряженіямъ ротмистра. Этимъ способомъ паны заставляли своихъ крестьянъ делать военное дело передъ своими глазами, принимая въ немъ участія на столько, на сколько принимали въ работахъ хозяйственныхъ. Отсюда взяло свое начало то зловъщее явленіе, которое уравномърило силы двухъ борющихся въ государствъ республикъ — шляхетской и возацкой: вооруженные паходки, пріобръвь боевую опытность, при всякомъ удобномъ случав переходили изъ-подъ хоругви наслёдственнаго пана подъ хоругвь избирательнаго козапкаго начальника, какъ объ этомъ съ тревогой говорять "Volumina Legum" уже подъ 1590 годомъ. Таково было устройство нанской республики. таковы были нравы и интересы шляхты, что по неволь она должна была, "отпоясывая отъ своего бока мечъ, ввърять его другому". Баворовская битва, описанная паномъ Більскимъ такъ, какъ-будто и она заслуживаетъ пъсень, quae dumae vocantur, была не что иное, какъ поражение: въ этомъ смыслъ представлена она даже въ донесеніи королю, который гостиль тогда у своего отца, короля шведскаго. Она, вмёстё съ другими тревожными новостя-

Опасно было бы это для насъ: отпоясавъ отъ своего бока саблю, ввърить ее другому.

ми, заставила гостя прервать застольный банкеть и спѣшить въ-

Еще до возвращенія короля, снаряжень быль къ отъёзду въ Турдію полномочный посоль Уханскій съ порученіемъ заключить съ турками миръ, во что бы то ни стало. Приключенія этого посольства бросаютъ мрачный свёть на положение Речи-Посполитой: въ такомъ отчаянномъ положении никогда еще она не бывала, — никогда, даже и въ 1241 году, во время великаго нашествія татаръ. Существуетъ у насъ поверье, что когда конь споткнется въ воротахъ, дорога не будетъ благополучна. Съ Уханскимъ случилось хуже: онъ, въ самомъ началъ своего пути, сломалъ ногу и лежаль больной во Львовь. Въ концъ декабря 1589 года онъ быль, однакожь, уже въ Силистріи. Тамъ онъ цёлыхъ два часа проговориль съ беглербекомъ силистрійскомъ о козакахъ: козаки уже и тогда были мучительнымъ мозолемъ на ногъ у поляка и турка. Но разговоръ объ нихъ кончился не менъе мучительнымъ для пановъ вопросомъ со стороны беглербека: почему король не держить при султанъ постояннаго посла, который бы регулярно выплачиваль все, что следуеть отъ Польши, въ султанскую казну? Читатель пойметь затруднительное положение Уханскаго, если я скажу, что польскіе полномочные послы отправлялись иногда въ Турцію съ 600 злотых въ кармань, что они прибытали къ такимъ выдумкамъ, какъ потопленіе обоза на Дунав (при чомъ представляли купленныя у мъстной власти свидътельства), и что классически воспитанные паны королевской рады, вмъсто всего, чъмъ бывають сильны представители интересовъ государства при чужомъ дворъ, важно снабжали своихъ пословъ совътомъ подражать хитроумному Улису, который такъ довко обманулъ Циклопа въ пещеръ. Хитросплетенія Уханскаго въ этомъ родъ только раздосадовали беглербека, который, въ качествъ турка, презиралъ классиковъ и классически изолгавшееся потомство ихъ. Впрочемъ, на другой день, онъ послаль въ нему главныхъ чиновниковъ своихъ,

которые проговорили съ нимъ битыхъ четыре часа о козакахъ, какъ о виновникахъ нарушенія мира. Беглербекъ стояль на своемъ: что теперь иначе не возможно туркамъ помириться съ поляками, какъ на условін-получать съ нихъ ежегодную дань. Съ трудомъ добился Уханскій пропуска въ Царьградъ, подаривъ два сорока соболей да британскихъ собакъ неподатливому беглербеку, который, хлоноча о султанъ, былъ, какъ водится, себъ на умъ. Пришлось задобрить и его приближенныхъ. Но на варшавскомъ сеймъ 1590 года получено изв'встіе, что Уханскій скончался въ конців прошлаго года, не исполнивъ посольства, что его мъсто занядъ панъ Лашъ, и что все дело находится въ печальнейшемъ положеніи. Раздосадованные турки давали только сорокъ дней сроку для присылки новаго посла съ ежегодною данью во сто коней, навыоченных в серебромы (каждый конь должены быль нести тысячи тахровъ). На случай неимвнія денегь, предлагали полякамъ потурииться. "Если этого не сдълаете", говорилъ именемъ султана главный баша, по имени Синанъ-баша, "то я сотру васъ съ лица земли, и самую землю вашу обращу въ ничто. Уже съ персомъ завлюченъ у насъ миръ, и вотъ онъ прислалъ въ задожники своего сына. Немецкій цесарь платить намъ дань и долженъ тотчасъ выдать ее впередъ за три года. Такова въра наша: чтобы всъ глуры-или платили дань, или приняди магометанство". Это не была пустая угроза, и поляки не приняли требование потурчиться, какъ начто такое, чего турки не могутъ домогаться отъ нихъ серьозно. Синанъ-баша называлъ осиротвлое посольство безъ околичностей исами и не хотвль слышать о продлении отсрочки дальше сорока дней; а съ отъвзда посольского въстника, пана Чижовскаго, прошло уже 28 дней. "Если у васъ есть хоть канля ума", говориль баша, который, какъ видно, быль о полякахъ одного мненія съ москалями, "то опомнитесь. Кто устояль когда-либо противъ, меня? Персія ужасается меня, Венеты дрожать передо мною, Испанецъ молится, Нівмецъ долженъ дать, что потребую. Пошлю къ

вамъ всѣ татарскія орды, ношлю волоховъ, молдаванъ, башу будинскаго, темешварскаго, беглербека силистрійскаго съ двумя стами тысять войска. Самъ своею головою повду за ними съ тремя стами тысячь людей. И вы смете думать объ отражении меня! Весь міръ дрожить передо мною"! Эти слова (докладываль Чижовскій), кричаль онъ, какъ бъщенный. Всв посольскія вещи были описаны; за сопротивление описи грозили половину посольства повъсить на желъзныхъ прючьяхъ, какъ Вишневецкаго, а половину посадить на галеры. Пробовали послы задобрить башу 12-ю тысячами талеровъ, но онъ не захотълъ и посмотръть на такой ничтожный подарокъ. "Нътъ и на свътъ такихъ измънниковъ, какъ вы"! кричаль онъ. "Вашъ король повхалъ къ отцу, стаквулся съ Максимиліяномъ, выдаль за него сестру, уступаеть ему королевство и готовится вторгнуться къ намъ черезъ Волощину со стадвадцатитысячнымъ войскомъ, а Замойскій черезъ Седмиградскую землю съ другимъ войскомъ! Знаемъ, что вы тамъ дълаете! Или давайте дань, или принимайте нашу въру". Съ своей стороны, силистрійскій беглербекъ писаль къ коронному гетману, что если поляки ни того, ни другого не сдълають, то всв ихъ земли будуть обращены въ ничто и вытоптаны конскими копытами.

Коронный гетманъ, доложивъ сейму объ этомъ требованіи, упаль на коліни и, простирая руки къ небесамъ, умолялъ собраніе спасать отечество, пока еще не поздо. Что касается до него, то онъ готовъ жертвовать жизнью и, какъ бездітный, всімъ сво-имъ имуществомъ. Трагическій моменть побідиль на время личные интересы шляхты: опреділено было поголовное ополченіе, такъ называемое pospolite ruszenie, и по копі грошей съ каждаго лана земли, или такъ называемое poglowne. Отъ поголовнаго не быль изъять никто, ни духовенство, ни королевскіе дворяне, ни даже безземельные. Въ распреділеніи этого налога интересны нізкоторыя цифры. Гнізненскій арцибискупь обязанъ быль уплатить "за свою особу" 600 злотыхъ; львовскій арцибискупь—200;

враковскій бискупъ — 500; всё прочіе бискупы — по 300, кром в русскихъ, которые платили по 100; катедральные предаты—по 20, а въ Руси — по 6; катедральные каноники — въ Польшъ и Литев-по 6 злотыхъ, а въ Руси-по 3. Даже и церковные звонари, и тв должны были платить по 2 гроша. На Руси владыки, которые побогаче-по 100 злотыхъ, а побъднъе-по 50; архимандриты побогаче — по 80, а побъднъе — по 10; крылошане, діаконы — по 1 влоту; ихъ слуги — по 2 гроша; протононы — по 2 злота, попы-по 1-му; игумены-по 5; монастырскіе діаконыпо 15 грошей, а монахи — по 12; пономари — по 6, попады и дети ихъ по 8; коронные гетманы-по 100 злотыхъ, полевые гетманы — по 50; коронные сборщики пошлинъ (czelnicy) по 100, русскіе — по 30; мельники водяных вмельниць — по 12 грошей, а вътряныхъ — по 15; отъ женъ и дътей ихъ по 2; "всъ шляхтичи, которые только служили своимъ панамъ и имъли собственныхъ пахолковъ" — по 15 грошей; а кто служилъ панамъ безъ нахолковъ — по 6; вся вообще шляхта, имфвшая 10 вметей — по 8 здотыхъ; отъ женъ и дътей ихъ, сколько бы ни было въ дом'в, съ каждой души по 15 грошей; отъ ихъ слугъ не-шляхты обоего пола — по 4 гроша; шляхтичь, который имёль менёе 10 кметей, до 7, долженъ быль платить по 7 злотыхъ; у кого было только 6 — по 6; у кого 2 — по 2; у кого быль 1 кметь или плугъ, тотъ обязанъ былъ платить по 1 злоту; отъ челяди въ шляхетскихъ домахъ — по 1 грошу; убогіе шляхтичи, которыхъ сидело несколько человекь на одной уволоке — все 1 злоть; шляхтичи, имъвшіе фольварки и обрабатывавшіе ихъ челядью, "не имъя въ деревиъ сосъда", — по 8 злотыхъ; шляхтичи, не имъвине ничего и занимавшиеся арендами, должны были платить налогь съ арендной суммы; шляхтичи, проживавшіе въ городахъ, продавъ имънія или какимъ-либо способомъ имъвшіе деньги,по 8 злотыхъ; столько же и тъ, которые, не имъл собственности, пользовались пожизненно королевскими, духовными и свътскими

имуществами; наконець, тѣ шляхтичи, которые не имѣли ни осѣдлости, ни денегь и никому не служили — по 1 злоту съ головы. Всѣ ремесленники облагались 10-грошовою податью; но кто выѣдетъ на войну, тотъ увольнялся отъ поголовщины; "ратаи" въ
Великой Польшѣ обязаны были платить по 3 гроша; "волохи",
имѣвшіе болѣе 100 собственныхъ овець, — по 6 грошей, а меньше, — по 3; "русскіе бояре и солтысы по королевскимъ, духовнымъ и шляхетскимъ деревнямъ, взимавшіе чинши и другія подати съ подданныхъ, обязаны были платить съ головы по 4 злотыхъ; гультаи по мѣстечкамъ и селамъ, за исключеніемъ селъ
погорѣвшихъ, — по 5 грошей; воеводства же Кіевское, Волынское,
Подольское и Брацлавское, ради опустошенія, претерпѣннаго ими
отъ татаръ, освобождены были совершенно отъ поголовнаго налога.

Зам'бчательны цифры налога по отношенію въ шинкарскимъ головамъ, которые, благодаря пристрастію поляковъ къ разнымъ напиткамъ, существовали не хуже русскихъ бояръ и солтысовъ, сидъвшихъ на кородевскихъ и другихъ имъніяхъ. "Шинкари, продававшіе мальвазію, мускатное и другія вина, должны были платить поголовнаго по 5 злотыхъ; пивовары и корчмари — по 4; шинкари, торговавшіе перевозными медами и пивами, — по 2"; книгопродавцы и типографы, наравнъ съ портными, которые шили шелки, и саножниками сафьяннаго товара, — по 3 влота; купцы, торговавшіе волами и лошадьми, — по 4, а торговавшіе дорогими товарами, — по 8 злотыхъ; музыканты, гудочники и дудари — по 6 грошей; медвъдники — по 15, а ихъ товарищи — по 4; но, заплативши въ одномъ воеводствъ, эти увеселители тогдашняго грубаго общества не были обязаны платить въ другомъ. Съ коронныхъ жидовъ насчитано тогда поголовнаго 20.000, а съ литовскихъ 6.000 злотыхъ. Это показываетъ и сравнительную безопасность внутреннихъ областей, и большую распущенность польскихъ нановъ, и беззащитность чернорабочаго народа внутри государства.

Тотчасъ же быди избраны провизоры для распоряженія, какъ подданными, такъ и поголовными деньгами. Они были уполномочены занять, какимъ бы то ни было способомъ, на кредитъ Ръчи-Посполитой, въ Коронъ 1.000.000, а въ Литовскомъ княжествъ 500.000 злотыхъ. Король, имъя при себъ этихъ провизоровъ, долженъ быль жить во Львовъ, а гетманы коронный и литовскій, въ сопровождении одного такого же провизора, идти противъ непріятелей; но "украинные люди" (ихъ не хотвли назвать козаками) должны были, еще прежде гетмановъ, идти противъ татаръ вивств съ твми "служебными", которые были на Подольв; если же татаръ не встрътять, то "опановать" Волощину и, согласясь съ волошскимъ господаремъ, до тъхъ поръ не давать туркамъ переправиться черезъ Дунай, пока не соберется все польское войско. А войска предполагалось собрать вотъ сколько: конейщиковъ 35.000, рейтаръ 15.000, венгерской пъхоты 10.000, собственной 30.000, козаковъ (в роятно, туть разумелись "украинные люди") 20.000. Последняя цифра интересна въ томъ отношении, что въ то же самое время, сеймовымъ закономъ, число козаковъ ограничено 6-ю тысячами; прочихъ предоставлялось каждому пану ловить и казнить смертью.

Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, каковъ былъ настоящій, шляхетская республика готова была дѣйствовать съ великодушіемъ и самопосвященіемъ римлянъ, которыми съ самого дѣтства іезуиты портили панское воображеніе и панскую манеру держать себя. Все чрезвычайное ополченіе Польши противъ турокъ, по исчисленію финансистовъ, обошлось бы на полъ-года въ 4½ милліона злотыхъ; но они не отступили и передъ этою цифрою, нужды нѣтъ, что ихъ послы не могли иногда получить на дорогу въ Царыградъ болѣе 600, и покупали тамъ въ долгъ куски матеріи у знакомыхъ купцовъ, лишь бы какъ-нибудь соблазнить подарками лукавыхъ, дерзкихъ на воровство, и въ то же время раболѣпныхъ, придворныхъ грознаго деспота. Польскіе агенты обратились въ святому отцу и въ венеціянцамъ съ просьбой о займъ; но объ торговыя конторы, духовная и свътская, знали польскіе финансы лучше королевскихъ подскарбіевъ. По всей Европъ бъгали юрливые наны и ксензы, перещупали и дома всъ карманы, — нигдъ не оказалось денегъ. Конечно такой тузъ, какъ Василій внязь Острожскій, у котораго наслідника, въ 1620 году. насчитано 600.000 червонцевъ, 400.000 битыхъ талеровъ и на 29 милліоновъ злотыхъ разной монеты, могъ бы выручить отечество въ этой крайности; но, если святой идеалъ пановъ, преподававшій имъ науку жизни изъ Ватикана, предпочиталь свой Римъ всему земному шару, то и такимъ людямъ, какъ Острожскій, слідовало издерживаться только на поддержаніе широкой славы двора своего и всему на светь предпочитать свой прославляемый Острогъ. О князъ Василіи не было даже слышно въ это время тамъ, гдъ говорили о пожертвованіяхъ: ему не на что было исправить даже кіевскихъ укръпленій, этихъ вороть въ его собственное воеводство, отворенныхъ настежь передъ сосъдними силами.

Очутясь въ положеніи безвыходномъ, польскіе паны нашли изъ него самый великодушный выходъ, —превзошли, что называется, самихъ себя. Они рѣшились (неслыханное дѣло!) изгнать изъ Польши всѣ излишества. Еслибъ съ этого начали они панованье свое, еслибы взяли за образецъ подольскихъ пограничныхъ пановъ, пока еще не развратили ихъ вывозною изъ-за границы роскошью, — они были бы народъ великій и не пуждались бы въ подражаніи знаменитымъ разбойникамъ древняго міра — римлянамъ. Но лучше поздо, нежели никогда. Паны опредѣлили: отбросить шолкъ и ходить въ простомъ сукнѣ; сафьянъ — прочь! брыжи, то есть всѣ кружева и манжеты, —прочь! дамскіе наряды —прочь! запретить ввозъ винограднаго вина въ Польшу; довольствоваться домашними напитвами. Не оставалось ничего желать отъ величія духа польскаго рыцарства. "Wszakże to tylko była mowa: do skutku

піс пів przyszło", <sup>1</sup>) печально, даже безъ сарказма, зам'вчаетъ, въ конц'в своей реляціи, свид'втель польскаго великодушіл, наштъ русинъ Іоахимъ Більскій, волею судебъ очутившійся вторымъ посл'в своего отца, Мартина Більскаго, польскимъ исторіографомъ w ојсzystym içzyku.

Я пишу исторію русскаго общества, а не Польскаго государства, — описываю жизнь и страданія вѣчно молодой красавицы Руси, обвѣнчанной путемъ обмана и насилія съ распущеннымъ старикомъ Ляхомъ; а потому оставлю дехитскія, ляшескія, лядскія дѣла и перейду къ дѣламъ русскимъ; оставлю тѣ дѣла, которыя должны быть погребены въ молчаливомъ архивѣ, и перейду кътѣмъ, которыя имѣютъ передъ собою живую перспективу. Но нельзя не сказать еще нѣсколько словъ о томъ, какъ ляси лядували.

Среди шумныхъ приготовленій къ войнѣ, расписанія войскъ собиранія средствъ для похода, нахмуренное чело польскаго Марса вдругъ прояснилось отрадною мыслью: "poslać do tego Тугаппа, ażeby się iescze iako uśmierzył i od przedsięwzięcia swego cofnął"! 2) Мысль оказалась счастливою: едва посолъ пріѣхалъ въ Царьградъ, какъ Синанъ-баша, этотъ наглый временщикъ, у котораго на языкѣ было только я, я, и который, въ сознаніи своей силы, забывалъ творца этой силы — падишаха, слетѣлъ съ своего мѣста. Его преемникъ Фератъ-баша не могъ еще смотрѣть равнодушно на такую бездѣлицу, какъ 12.000 талеровъ. Султанъ, какъ султанъ, въ вознагражденіе за вредъ, причиненный козаками, удовлетворился обѣщаніемъ доставить ему сто сорокъ соболей. Такъ называемый вѣчный миръ былъ заключенъ. Теперь опять можно было ляхамъ лядувати. Вслѣдъ за тѣмъ заключили поляки миръ и съ

<sup>1)</sup> Однакожъ это были только слова: ничто не было выполнено.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Не послать ин къ этому тирану, авось-либо какъ-нибудь смягчится и отъ предпріятія своего откажется!

татарами, "но съ непремѣннымъ условіемъ", говоритъ серьозно лѣтописецъ: "чтобы козаки были уничтожены".

Давъ это удобоисполнимое объщаніе татарамъ, поляки никакъ не могли совладать съ войскомъ, собраннымъ второияхъ противъ Турчина. Это войско, не получивъ, по обычновенію, объщаннаго жалованья, разъъзжало по королевскимъ и другимъ имѣніямъ, дѣлало регулярные наѣзды, забирало живность и доводило дѣло до кровавыхъ сценъ. Другая часть великодушныхъ защитниковъ отечества въ годину величайшей опасности засѣла въ Самборѣ и дѣйствовала, какъ законная власть, по сбору денегъ и съѣстныхъ принасовъ съ окрестностей. Совѣтовали нѣкоторые паны поступить съ ними строго, но болѣе осторожные, знавшіе твердо исторію республиканскаго Рима, пророчили отсюда грозную бѣду. Наконецъ король сдѣлалъ заемъ, расплатился съ жолнерами частью наличными деньгами, частью товарами, насильно забранными въ долгъ у купцовъ, и распустилъ домашнюю орду.

Вслъдь за тъмъ наряжена была коммисія по вопросу о козакахъ, надъ которыми "старшимъ" поставили снятынскаго старосту Николая Язловецкаго, того самого, которому поручено было построить замокъ на Кременчукъ. Ale z tego wszyslkiego nie było піс", скромно и грустно заключилъ лътописецъ.

Зато Краковъ и Варшава шумѣли пиршествами и публичными сценами по случаю двухъ свадебъ: король женился на австрійской принцессѣ, а овдовѣлый недавно канцлеръ Янъ Замойскій—на дочери сендомирскаго каштеляна Тарновскаго. Отчаяніе, въ которомъ еще недавно находились поляки, было забыто совершенно. Самого лѣтописца, у котораго въ жилахъ текла не столь измѣнчивая кровь, заняли маскарады, "гонитвы" на рынкѣ передъ дамами, разукрашенныя ворота, Атласъ и Геркулесъ, державшіе на себѣ королевскій космосъ, фейерверки въ видѣ воздушныхъ кораблей и гидръ, наряжанье государственныхъ людей въ азіятскіе костюмы, и даже трубачъ, взобравшійся на верхъ

костела Панны Маріи, чтобы протрубить оттуда краковянамъ сочиненную іезуитами, вмёсто народной, пёсню: "Jesu dulcis memoria".

А Сарматскія горы между тёмъ "гучали"; темное предчувствіе пного рода гонитвъ и Геркулесовъ томило сердца людей, которые умёли вглядываться въ составъ государства, зачатаго ксензами и воспитываемаго ісвуитами. "Дикая милиція" возникала среди имёній, которыя недавно не могли дать панамъ средствъдля спасенія Польши "оть поганской неволи", 1) а теперь давали средства на соперничанье другъ съ другомъ въ роскоши.

Дикая милиція, таившаяся въ народъ до вызова на сцену дъйствія, была одицетвореніемъ того убъяденія, которое госионствовало на воинственномъ русскомъ пограничьй, и которое Папроцкій такъ рельефно передъ нами выставиль, — уб'яжденія вънеобходимости воевать съ мусульманами. Это быль главный вопросъ тогдашней европейской политики; всё хлопотали о томъ, какъ бы сразить султана, этого въчно рыкающаго льва. который глоталь народь за народомь и которому въ разверстую насть одни русаки, по выраженію Папроцкаго, смёдо совади руку. Во всемъ ходу международной политики, со времени паденія Царьграда, эта идея была преобладающею, но никто не принималь ее такъ близко къ сердцу, какъ "разбойники" козаки, Сколько, однакожъ, ни проповъдывали они ее въ Польшъ своеюмолчаливо-дѣятельною проповѣдью, Польша предпочитала гонитвы на краковскомъ рынкъ гонитвамъ по Чорному морю и держалась твердо убъжденія, что воевать съ турками нізть возможности. Одинъ только Замойскій думаль иначе: онъ быль русинь; онъ былъ родственникъ по крови козакамъ и темъ панамъ подольскимъ, которые смъло совали руку въ пасть рыкающему льву.

<sup>1)</sup> Лишь только миновало первое впечатлиніе ужаса, паны стали обвинять короля въ принятыхъ имъ мирахъ защиты отечества, а король оправдывался, что все это дилалось единственно "dla uiscia niewoli pogańskiey".

Онъ оставался въренъ стремленію Стефана Баторія, и въ самомъ началь царствованія Сигивмунда совътоваль ему взяться за это дъло. Совъть оказался напраснымъ: заслоненные Русью польскіе цаны пустили планъ Замойскаго въ проволочку. 1) Но Замойскій принадлежаль еще въ героическому въку польско-русской шляхты. Его питомець и премникь, Станиславъ Жолковскій, такой же русинъ, какъ и онъ подъ конецъ жизни, пришолъ въ убъжденію противоположному, 2) хотя до конца сохраниль боевое мужество и завершилъ свое военное поприще, какъ подобало рыцарю. Только козаки не измёнили той идей, которая вызвала ихъ корпорацію къ существованію, и продолжали пропов'ядывать ее всюду. Какимъ-то невъдомымъ путемъ перебросили они свою задушевную мысль въ времлевскія палаты; но тамъ она была заявлена устами, вкушавшими богоненавистную телятину; москвичи убили великую мысль посредствомъ обманутой черни, даже не взявъ на себя труда вникнуть въ нее (черта характеристическая). Дикая мидиція прододжала свое дело безь союзниковь, и подъ Хоти-

<sup>1)</sup> Это было высказано Замойскимъ на сеймѣ 1605 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, въ смыслѣ оправданія себя предъ потомствомъ. На сеймѣ 1614 года, гнѣзненскій архіепископъ Барановскій припоминалъ слова Замойскаго въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

<sup>&</sup>quot;Mowił y to Canclerz y Hetman Koronny, człek wielki y wieczney pamięci godny, Pan Jan Zamoiski, ze iako wielka Philosophia iest kazdemu człekowi choć młodemu z obawa myslenie o smierci, tak Szlachcicowi Polskiemu o woinie Tureckiey, sposobiając się do dania odporu molli Turcici, gdy ią Pan Bog za grzechy na Koronę dopusci." (Рукоп. Императ. Публ. Библ. разнояз. Л. Q. отд. IV, № 8, л. 126.)

<sup>2)</sup> Отправляясь въ походѣ противъ Скиндеръ-баши въ 1617 году, Жолковскій писалъ къ королю отъ 20 февраля: "Krol peski, tak mozny monarcha, odległoscią samą nieiako bezpieczny, przyimuie iednak kondycyi wszelkie, zeby tylko pokoy miał; wszyscy monarchowie swiata tego kłaniaią, o pokoy proszą; kozdy choć odległy, kto moze mieć przyiazń, zyczy iey sobie. My co będziemy czynić, ktorysmy w tak blizkim sąsiedztwie barziey nizli kto obnoxi niebezpieczenstwu. Ma na nas ten smok w sąsiedztwie tak wielkie woiska tatarskie, ktore iako chorty na Smyczu trzyma, nie moze zadnemu sąsiadowi potęzny i drozszy być, iako nam, a będzie sobie lekce wazyć siłę i potęgę wszystkiemu owiatu straszną"...

номъ доказала, что Турчина можно побить на сушт такъ же хорошо, какъ и на морв. Но примвръ энергіи—для обленившихся людей не примъръ. Дожиди козаки до Владислава IV, любимца своего между королями, которому они извиняли даже то, что онъ среди походнаго лагеря объдалъ не иначе, какъ въ постели (великодушие со стороны украинцевъ безпримърное), и уже ихъ мысль готова была осуществиться надъ турками; но поляки не дучие поступили съ польскимъ органомъ нашей народной идеи. какъ москвичи — съ московскимъ: они чуть не сведи Владислава съ ума, или съ престола. Козаки снова остались одинокими д'ятелями русско-турецкаго вопроса. Наконецъ "царь Петро" удовлетворилъ разумной Немезидъ украинской, и за это козаки не помянули ему зломъ его, какъ они назвали, экорстокости. Но еще больше одолжила ихъ царица, которой лучшее название — Вторая какъ это "наковано" ею на памятникъ, воздвигнутомъ ею Первому. За Турчина и за Татарина забыли они ей даже Коліївщину, разыгранную ими столь невпопадъ, отъ ея имени, и даже въ жалобныхъ пъсняхъ о разореніи Січи сохранили въ ней сыновнее почтеніе: она и тамъ у нихъ Великий Світь наша Мати, а вовсе не то, чёмъ представила ее намъ полуньяная муза Шевченка. 1)

<sup>1)</sup> Я знаю, что эти слова произведуть на многихъ читателей неблагопріятное для автора впечатабніе, и спіму заявить, что для историка слово правды должно бить дороже благосклонности читателей. Въ противномъ случаї, наша исторіографія (а Шевченко составляєть одинь изъ ея неустранимыхъ предметовъ) ни чімъ не превзойдеть польской, съ ея славословіями. Никто не написаль столько о Шевченкі въ похвальномъ смыслі, сколько авторь этой необработанной книги; но это не мішало ему видіть всі недостатки распущенной музы Шевченка. Какъ необходимы были въ свое время похвалы, такъ необходимо теперь ноказать медаль съ оборотной стороны. Еслиби возможно было всі произведенія Шевченка пустить безразлично въ дешевую распродажу по Украинії, то само общество явилось бы на току критики съ лопатою въ рукакъ: оно собрало бы небольшое, весьма небольшое количество стиховъ Шевченка въ житницу свою; остальное было бы въ его глазахъ не лучше сору, "егоже возметаеть вітръ отъ лица земли". Отверженіе многаго, что написано Шевченкомь въ его худшее

Возвращаясь къ прерванному повъствованію, скажу, что козаки обыкновенно дълали свое дъло молча, но нельзя не замътить, что всего больше вооружались они на пановъ или "короленятъ" всякой разъ, когда паны отдълывались отъ преемниковъ Батыевыхъ деньгами. На примъръ, послъ Хотинскаго мира слъдовалъ рядъ покушеній разорить государство, неспособное стоять съ оружіемъ въ рукахъ на стражъ христіянства, а послъ панскаго наси-

время, было бы, со стороны общества, актомъ милосердія къ тѣни поэта, скорбящей на берегахъ Ахерона о быломъ умоизступленіи своемъ. Усе минеться, одна правда зостаеться, говоритъ ваша пословица.

Обратимся теперь къ народной памяти о великомъ воитель и великой воитеньниць исконныхъ враговъ Украины. Одна изъ самыхъ печальныхъ песень о разореніи козацкаго гельзда за Порогами, которую можно назвать козацкимъ плачемъ, начинается такимъ почтительнымъ сътованіемъ на Екатерину, какое могли бы позволить себь только дъти относительно матери, коти надобно при этомъ сказать, что пъсня сложена была эмигрантами. Воть оно, это начало:

Великий Світь наша Мати Напусть напустила Славне Війско Запорозьке Та й занапастила.

Это достойно трезваго вниманія народоизучателей: что о Богданѣ Хмельницкомъ, этомъ Александрѣ Македонскомъ украинскихъ лѣтописей, я собственными ушами слышаль въ народѣ вотъ какую пѣсню:

Бодай Хмеля-Хмельницького Перва куля не минула, Що велівъ брати паробки й дівки И молоді молодиці. Паробки йдутъ співаючи, А дівчата рыдаючи, Молодыі молодиці Старо́го Хмеля проклинаючи: Та бодай Хмеля-Хмельницького Перва куля не минула!...

между тёмъ какъ во всёхъ слышанныхъ мною пёсняхъ, легендахъ и воспоминаніяхъ о Петрё и Екатеринѣ, *Первый Инператоръ и Матушка Цариця* (народныя названія) ни однимъ словомъ не заподозрѣны украинскими простолюдинами въ измѣнѣ интересамъ народнымъ, и вспоминаются съ величайшимъ лія надъ Владиславомъ и Оссолинскимъ въ 1646 году, они наконець и разорили-таки это собраніе тузовъ, ворочавшихъ безъ толку судьбою народною. Не иначе слъдуетъ разумъть и войну, начатую ими вслъдъ за краковскими и варшавскими увеселеніями 1592 года. Нашъ ополяченный землякъ Іоахимъ Більскій, польскимъ обычаемъ, игнорировалъ подвиги козацкіе и давалъ въ своей драгоцънной, впрочемъ, лътописи больше мъста геройству шляхты, которую, на примъръ, подъ Баворовымъ, въ виду поль-

почитаніемъ. Шевченко, въ этомъ случай, шоль въ разрізть съ украинскимъ народомъ, подъ вліяніями вовсе не поэтическими. Онъ "межъ дітей ничтожныхъ міра" часто бываль ничтожийе всёхъ. При всемъ своемъ таланті, онъ много пострадаль отъ первоначальной школы, въ которой получиль то, что въ немъ можно было назвать, faute de mieux, образованіемъ. Онъ долго сиділь на сідалищахъ губителей, которые, по еврейскому подлиннику 1-го псалма, означають злоязычниковъ, а передъ ихъ сідалищами вічно стояль жертвенникъ худшему изъ одимпійцевъ. Исторія извістная.

Къ этому примъчанію нахожу нужнымъ присовокупить другое примъчаніе, -именно о томъ, почему украинское простонародье относится весьма симпатично къ идев монархической власти. Его историческое прошедшее приве-.10 его къ убъжденію, что только эта форма правительства обезпечиваетъ безопасность личности, семьи, имущества, наконецъ и самой религіи. Мысль эту я высказаль еще въ 1862 году, въ статъб о публичныхъ лекціяхъ Н. И. Костомарова (помъщенной въ газетъ "Въкъ"). Поэтому и нътъ надобности о ней распространяться. Скажу только, что вовсе не низменное, такъ сказать, придавленное положеніе простолюдина и не невѣжество его въ исторіи и другихъ наукахъ заставляютъ его лелъять мысль о монархизмъ, какъ идеалъ правды на земль (онь такь понимаеть монархизмь). Я бы могь привести нысколько случаевъ, въ которихъ виразились весьма рельефно самостоятельность его сужденія о предержащихъ властяхъ вообще и о некоторыхъ личностяхъ въ частности; но ограничусь замечаніемь, что, стоя низко на общественной лестнице, украпискій пролюдинъ вовсе не думаетъ, что разстояніе между ея низомъ и верхомъ очень велико. Онъ относится къ этому вопросу такъ простосердечно, какъ тотъ, кто, среди полей обътованной земли, напъваль подъ гусли: "Малъ бъхъ въ братіи моей".... Онъ представляется самъ себѣ такою важною моральною единицею, что, по его мивнію, не только царь, но и самъ Богь можеть непосредственно съ нимъ бесъдовать. Некто, путешествуя пешкомъ по Украине для народоизученія (во времена оны, не теперь), бесфдоваль со встреченнымь на прмаркъ слъщымъ кобзаремъ и внушиль ему своею ръчью столь высокое о себъ понятіе, что кобзарь, съ наивностію Гомеровыхъ личностей, сказаль: "Я хочъ и простый чоловікъ, та знаю, хто се зо мною гворить: се або царь, або Богъ." (Sic).

скаго войска, вязали татары лыками; но о первой попыткѣ козаковъ попробовать силы своей на панахъ написалъ слѣдующія достойныя вниманія слова: "Jakoż nie trzeba sobie było lekce tych rzeczy ważyć: bo pospolicie z takich małych początków wielkie się rzeczy stawaią. ¹) Эти слова написаны нашимъ бѣднымъ соплеменникомъ вслѣдъ за извѣстіями о первыхъ дѣйствіяхъ козацкаго предводителя Косинскаго, къ которому король напрасно посылалъ мандаты, а коронный гетманъ — письма. Більскій, въ своей лѣтописи ограничился только словами, что Косинскій "czynił wielkie szkody na Podolu w maiętnościach Xiążęcia Ostrozkiego", точно какъ-бы желалъ поскорѣе отвернуть отъ него глаза. Мы распространимся объ этой знаменитой, по своему начинанію, личности нѣсколько больше.

Прежде всего надобно сказать, что это — личность, все-таки для насъ темная, именно потому, что всѣ письменные люди въ Рѣчи-Посполитой смотрѣли на Косинскаго, какъ на обыкновенна-го наѣздника, какихъ было много между шляхтою, какимъ случалось бывать и самому князю Острожскому. 2) Можетъ быть, по ту сторону Вислы одинъ только ополяченный русинъ, своего рода потурна́къ, и почуялъ въ новой стаѣ запорожцевъ, въ новомъ ихъ клачѣ, въ новомъ движеніи, нѣчто зловѣщее для польскаго права, для политической системы польской, точно какъ ручной орелъ, одинъ среди множестка домашней птицы, чуетъ орлинымъ серд-

<sup>1)</sup> Потому-то не следовало препебрегать этими явленіями: пбо такія малыя начинанія обыкновенно превращаются въ грозныя дела. — Эти слова получать больше силы, когда мы примемь во вниманіе, что л'этописець далеко не дожиль до грознаго развитія козацкой силы и умерь въ 1599 году.

<sup>2)</sup> Въ письмѣ къ Криштофу Радзивилу отъ 3 марта 1599 года (см. въ приложенияхъ ко П-му тому) князъ Константинъ-Василій Острожскій говорить мимоходомъ, что Янъ Замойскій выпросиль у короля два села Косинскому, отъ котораго куниль ихъ князь Вишневецкій. Это имя не встрѣтилось миѣ больше нигдѣ въ сопременнихъ бумагахъ и, по всей пѣроятности, принадлежить лицу, которое какими-то судьбами очутилось во главѣ украинскаго движенія противъ шляхетскаго полноправства.

цемъ, что говорятъ между собою, къ чему готовятся вольные братья его,—чуетъ и знаетъ, что они "плектомъ своимъ на кости звѣри зовутъ"... Більскій предчувствовалъ и предвидѣлъ грозныя для шляхты событія.

Кто, однако же, быль этотъ зловещій Косинскій? Косинскій, сколько намъ о немъ извъстно, былъ ипляхтичъ изъ Подлъсья, слъдовательно принадлежаль не къ "козакамъ-чорнякамъ" а, такъ сказать, въ кадрамъ Запорожскаго Войска, которое обязано своимъ устройствомъ рыцарскому сословію Річи-Посполитой и только вноследстви мало-номалу омужичилось. (Заметимъ, однакожъ, что и во времена Боплана козаки не имъли еще физіономіи простонародной толны. "Отправляясь въ походъ или задумывая о какомъ-нибудь предпріятін", говорить французскій инженеръ, "козаки делаются необывновенно воздержны; тогда, вроме одежды, нельзя замътить въ козакъ ничего грубаго".) Судя по мъсту происхожденія Косинскаго и по его имени — Криштофъ (а не Христофоръ), подъ которымъ онъ вписанъ въ русскіе акты, надобно думать, что онъ быль католикъ, или же отступникъ католичества, протестантъ. (Козаки только въ позднъйшее время, поссорились съ инов'врцами, и этому главною причиною были запрашиванья ихъ въ церковныя братства и настраиванья на вооруженное вившательство въ церковныя дела.) Изъ фамильныхъ документовъ того времени видно, что въ предпріятіи Косинскаго участвовали такъ называемые бояре, эта негербованная шляхта русская, низведенная литовскими порядками до уровня безземельныхъ, эти полу-крестьяне нанскіе, легко превращавшіеся въ козаковъ. Въ числъ бояръ участвовалъ и державца или поссесоръ села Рожны въ Остерскомъ староствъ, человъть замъчательный, кавъ произведение своего хаотическаго времени и общества. Онъ быль , рукодайнымъ слугою" Михаила Ратомскаго, помогавшаго первому самозванцу московскому, и самъ разыгралъ роль самозванца въ меньшихъ размърахъ: самозванцы были тогда, что называется, пошестью, которая напала на гражданскія общества. 1) Въ походъ Косинскаго достойно вниманія всего больше то обстоятельство, что, овладевъ Кіевомъ и другими городами воеводства Кіевскаго, которые, при тогдашней безпорядочности польскаго управленія краемъ, сдавались ему безъ сопротивленія, онъ забиралъ тамъ не одно оружіе, но и шляхетскіе документы, именно жалованныя грамоты, привилегіи и такъ называемые мемвраны, то есть бланки, для вписанія въ нихъ королевскаго или панскаго наказа, которые туть же уничтожаль, а оть шляхты, мъщанъ и сельскаго народа требовалъ присяги козацкому войску. Что это собственно быль за человъкъ, что за характеръ, недостаточно высказалось; но онъ первый намётиль равноправность на судь, которой черезъ полвыка такъ грозно домогался отъ всей польской шляхты Хмельницкій. Можно также сказать, что онъ первый подняль и вопрось о землевладении, который, какъ мы увидимъ, игралъ важную роль въ козацкихъ переговорахъ съ королевскими коммиссарами временъ Павлюковскихъ.

По дошедшимъ до насъ документамъ видно, что Косинскій въ началь не обращалъ на себя особеннаго вниманія, нужды ньтъ что быль запорожецъ. Если запорожецъ или, какъ тогда говорили, низовой козакъ не быль занятъ на Низу рыболовствомъ, охотою и войною съ татарами, или лучше сказать — всёмъ этимъ вмёсть и попеременно, то онъ проживалъ въ какомъ-нибудь панскомъ или королевскомъ именіи. Это называлось быть "на приставстве, домовать". Такихъ людей обыкновенно "ни въ чомъ не остерегались". Козаки на приставствахъ и на

<sup>1)</sup> Похитивъ какіе-то документы у своего пана, онъ, въ 1603 году, выдаль себя въ Кіевѣ за князи Половца-Рожиновскаго, наслѣдника Бѣдоцерковской волости, Половецка, замка Сквира съ городомъ и многихъ другихъ пмѣній. Онъ умеръ въ 1614 году, не доказавши своихъ правъ, но его претензія дала ему возможность найти себѣ жену въ панскомъ домѣ; дѣти его были признаны шляхтичами и кое-что получили изъ мнимаго наслѣдства, путемъ интригъ заинтересованнаго въ добычѣ знатнаго пана Аксака.

"лежахъ" быди необходимый элементъ для тогдашняго общества, Въ случав ссоры сосвда съ сосвдомъ, они были всегда подъ рукою, какъ наилучшее средство рёшить возникшій споръ безаппеляціонно: сила признавалась непреложнымъ закономъ; а въ случав татарскаго набъга, котораго надобно было ждать ежедневно, козаки въ самое короткое время собирались для дела, въ которомъ по справедливости считались первыми мастерами. Это быди, такъ сказать, чуткіе и здые исы, при которыхъ можно было спать и дізать всякаго рода діза безопасно. Панскіе дворы різво обходились безъ козаковъ, и по селамъ десятая хата навърное принадлежала козаку; ее легко было и узнать по ел неустройству, какъ объ этомъ поется въ думв. Иной козакъ жилъ и на собственномъ займищъ, отмъренномъ саблею, — что называется. сидълъ хуторомъ или зимовникомъ. Но вообще козаковъ не было замѣтно между жителями, какъ войска или корпораціи, пока было тихо въ краю. Это были тъ же обыватели: одинаковые съ мелкою шляхтою пьяницы, одинаковые съ ратаями работники; порой рыболовы, порой ичеловоды, чабаны, будники, винники и броварники: козакъ, какъ говорилось, на все лихо здався, и когда приставалъ къ мъщанину, то загоняль ковалей, кушніровъ, съдельниковъ и всякихъ иныхъ ремесленниковъ. Такимъ образомъ, въ данный моменть, можно было сказать, что козаковь на такомъ-то пространствъ, или въ такой-то мъстности, нъть вовсе. Вдругъ проносилась какая-нибудь мысль, очень обыкновенная на Украинт, но всегда тревожная, и начинала отрывать людей отъ повседневныхъ занятій; козаки по цълымъ днямъ просиживали въ шинкахъ, корчмахъ, орандахъ, пропивая то, что такъ старательно заработывали, и запиваясь, на сколько возможно, въ долгъ, по пословиць: не на те козакт пте, що е, а на те, що буде.

> Ой корчмо, корчмо княги́не! Бага́цько въ тобі козацького добра ги́не!

говорить "козакъ-нетя га" въ кобзарской думъ. Иногда эти собранія оканчивались небольшимъ походомъ пана на цана, и въ этомъ случав гетманили сами паны, подобно королевскимъ старостамъ; но иной разъ дело доходило до похода за границу, въ Волощину, въ Седмиградчину, въ Турещину, а пожалуй и въ Московщину. Тогда мирные жители, козацкіе пріятели, паны и мужики, начинали сильно тревожиться. Козаки, собираясь въ походъ, требовали съ нихъ "стацій", то есть всего, что нужно для похода, а въ случав сопротивленія, распоряжались по праву сильнаго. Это были тв же баторіевскіе выбранцы: навърное можно сказать, что каждые 20 дворовъ, согласно Баторіеву уставу, снаряжали одного козака; но иногда съ одного панскаго двора сдирали стацій на 20 козаковъ. Козакъ шолъ въ Волощину или Турещину, и часто **ЕЛАЛЪ ГОЛОВУ, КАКЪ ГОВОРИЛЪ ОНЪ, За віру християнськую,** и никому, кром' товарищей, не было въ томъ печали: "За козакомъ ніхто не заплаче", говорится въ надписи подъ "малёванымъ запорожцемъ". Но, если козакъ возвращался съ добычею, то сориль турецкимь и татарскимь добромь, и всёмь оть него была пожива. Скоро, однакожъ, чрезъ посредство "корчмы княгини", нисходиль онь вь положение чернорабочаго и делался отличнымъ ратаемъ или ремесленникомъ до новаго похода.

Такъ вели себя козаки съ незапамятныхъ временъ. Но съ нѣкотораго времени засѣла у нихъ мысль свести счеты съ княземъ Острожскимъ. Всякую такую мысль вырабатывали козаки на Низу, и приносили на приставства и лежи, въ села, города и панскіе дворы готовою. Тутъ она, объявленная новопришедшими съ Низу, ходила изъ корчмы въ корчму, съ ярмарки на ярмарку, и, подобно тому какъ перелетныя птицы, послѣ долгаго перекликанья между собой, послѣ загадочнаго для насъ слетанья и разлетанья, снимутся наконецъ и летятъ всѣмъ своимъ обществомъ, куда надумались, — такъ совершенно козаки, разбросанные на пространствѣ одного, двухъ или трехъ воеводствъ, "згорнутся бывало въ купу", явится у нихъ предводитель, подъ именемъ гетмана, и начинается козацкій промысель, исканье хліба козацкаго—война.

Въ 1591 году особенно много шумбли козаки по шинкамъ и корчмамъ о какихъ-то своихъ интересахъ, до которыхъ не-козакамъ мало было дёла: шумёли, какъ надобно думать, о сеймовой конституціи прошлаго года; къ осени выработалась у нихъ общая мысль, а зимою она отъ словъ перешла къ делу. Ръшено было начать расправу съ панами въ пограничномъ городъ Бълой-Перкви. Это было пожизненное владъніе князя Януша Острожскаго, Балоцерковскаго и Богуславскаго старосты, и вмъсть съ тьмъ волынскаго воеводы. Намъстникомъ или управителемъ, такъ называемымъ подстаростіемъ, Януша Острожскаго быль князь Курцевичь-Булыга. Въ последнихъ числахъ декабря поднялись козаки съ бълоцерковскихъ лежъ своихъ и двинулись въ походъ. Много ли ихъ было или мало, не извъстно, но стало известно, что у нихъ, какъ говорилось, объявился гетманъ, и этоть гетмань быль Криштофь Косинскій. Выступленіе въ походъ часто знаменовалось у козаковъ только тъмъ, что козаки выгравали по улицях кіньми, приводя въ страхъ женщинъ и детей; но теперь дело приняло ходъ более серьозный. Косинскій, въ качествъ сильнаго, нагрянулъ съ козаками во дворъ къ подстаростію и, "добившись до его коморы, забраль всю его маетность, въ томъ числъ и шкатулу съ клейнотами, съ деньгами, съ бумагами", въ числъ которыхъ были "мамрамы", или бланки, ввъренные внязю Будыгъ старостою для разнаго рода дълъ, а также находившіяся у него на храненіи привидегіи самого князя Василія и сына его Януша на Бълоцерковское староство, на Богуславъ и на разныя другія владенія. Протесть князя Януша Острожскаго въ луцкомъ замковомъ судъ быль первымъ сигналомь опасности, грозившей всему шляхетству отъ небывалаго еще въ такихъ разм'врахъ домашняго разбоя. Но этотъ протесть

не быль единственный. Въ 1591 году въ Волынскомъ, Кіевскомъ и Брацлавскомъ воеводствахъ столько было грабежей, насилій и убійствъ но городамъ, мъстечкамъ и селамъ, что король, по донесению князя Константина Василія, присладь изъ Висдинъ въ Луцкъ универсалъ отъ 16 января 1592 года, съ требованіемъ свътьній, что это за люди такіе нарушають общее спокойствіе, и съ повелъніемъ, чтобъ никто не скрываль ихъ поступковъ (а это почти всегда д'влалось, когда король хотвлъ контролировать пограничныхъ жителей въ ихъ, такъ сказать, внутренней политикъ). Глухо начиналась борьба; не знали, откуда идетъ разрушительное движеніе, и какова собственно ціль его. Если она была кому извъстна, то развъ одному князю Василію, котораго манифестаціи выражали большую тревогу. Что делаль Косинскій въ теченіе весны, лъта, осени 1592 года — не извъстно, но надобно думать, что онъ продолжаль вооружаться и распространять вездв козацкій присудъ. Осенью выданъ былъ князю Василію изъ кородевской канцеляріи на сейм'в подтвердительный листь на его протестацію о томъ, что кіевскій и білоцерковскій замки находятся въ разоренномъ состоянія, что низовые козаки нівсколько разъ находили на Кіевъ и его замокъ, забирали насильно пушки, ружья, огнестр'вльные снаряды и никогда ихъ не возвращали, и что, въ случав какой нибудь случайности, онъ, князь Острожскій, снимаеть съ себя всякую отвътственность. Вслъдъ за этимъ, по его оповъщению объ угрожающей опасности, въ самомъ началъ 1593 года, волынскіе дворяне прекращають съ общаго согласія всв судебныя дела свои, потому что козаки, вторгнувшись въ Кіевское и Волынское воеводства непріятельскимъ обычаемъ, овладівають королевскими и шляхетскими замками, убивають и мучать людей, жгуть и опустошають хозяйственныя заведенія и, что всего ужаснее, принуждають къ присяге на повиновение козацкому войску не только м'єщанъ и селянь, но и мелкую шляхту, а непослушныхъ держатъ у себя подъ арестомъ. Король, по до-

несенію Василія Острожскаго, съ своей стороны, прислаль чинверсаль во всёмь дигнитарамь и урядникамь воеводствъ Кіевскаго, Волынскаго и Брацлавскаго, чтобъ они събзжались въ Константиновъ съ своими оподченіями на помощь къ князю Острожскому противъ своевольныхъ козаковъ. Паны съйзжались. однакожъ, медленно и неохотно; а козаки усиливали войско свое панскими слугами и тъми людьми, которымъ домашняя война представляла случай поживиться чужимъ добромъ. Были между панами и такіе, которые, не надъясь на обычное правосуліе, выпрашивали у Косинского отряды козаковъ и нападали съ ' ними на своихъ сосъдей. Возстание Косинскаго было всего опаснъе именно съ этой стороны. Ссориться мъстной пиляхтъ съ козаками было и невыгодно, и неудобно, и страшно. Козаки на Украинъ были болье или менье люди свои, и Богь знаеть, до какихъ размъровъ дойдеть ихъ вербовка: ихъ можно было воевать смёло только постороннему войску. Напрасно Сигизмундъ III разосладъ воззванія въ жителямъ трехъ пограничныхъ воеводствъ объ отражении врага, попирающаго права короля и Ръчи-Посполитой. Въ Константиновъ собралось ополченіе ничтожное, а у Косинскаго, слышно, было уже тысячь пять войска, съ артиллеріею, добытою въ королевскихъ и панскихъ замкахъ. Къ нему подошли и съ Низу січовые братчики. Видя это. князь Янушъ Острожскій бросился въ Тарновъ и навербоваль тамъ чужихъ людей противъ козаковъ, а нѣсколько ротъ пѣхоты вызваль изъ Венгріи. Косинскій, между тімь, спокойно жиль въ Острополь, недалеко отъ Константинова, и правиль окрестностями, въ качествъ представителя козацкой республики. Въ Польской Рвчи - Посполитой это не было явленіемъ чрезвычайнымъ. "У насъ", говорилъ король, жалуясь передъ сеймомъ 1615 года, "кто хочеть, можеть собрать войско; когда захочеть, можеть распустить знамя и, не обращая вниманія на законы, предводительствовать по собственному усмотренню". 1) Косинскій, яко шляхтичъ, яко człowiek rycerski, дълалъ то самое, что позволялъ себъ панъ Стадницкій, панъ Опалинскій и множество другихъ пановъ. захватывавшихъ чужія староства, замки, даже церкви и костелы. въ удовлетворение своему измышленному праву. Вся разница была въ идев. Идея провозглашенная Косинскимъ была-распространеніе присуду козацкаго на шляхту и не-шляхту, страшная идея, но никто не отваживался или не имъть силь возстать противъ демагога. Такъ миновала зима. На провесні 1593 года появились иноземныя ополченія князей Острожскихъ. Не дожидаясь ихъ въ Острополь, Косинскій, по какимъ-то соображеніямъ, двинулся къ Тернополю и оконался въ містечкі Пяткі, какъ въ наиболее удобномъ для защиты месте. Однакожне допустиль нановъ до приступа, встрътиль ихъ въ полъ. Вмёстё съ Янушемъ Острожскимъ шолъ на козаковъ и черкасскій староста Александръ Вишневецкій, а съ нимъ — и нъкоторые волынскіе пом'вщики. Они нашли козаковъ уже отаборенными въ полъ. По разсказу Більскаго, прежнія встръчи острожанъ съ козаками Косинскаго были неудачны, а потому ополченцы наступали на козаковъ нервшительно. Князь Янушъ ободрилъ ихъ рѣчью и собственнымъ примѣромъ; завязалась тогда горячая битва. Конейщикамъ удалось разорвать возы и вломиться въ таборъ; козаки отступили къ Пятку, и острожане "всъкли" ихъ въ самую брону. Дело происходило, какъ уже сказано, на провесні; въ пол'в лежаль глубокій рыхлый снігь; малорослые козацые кони тонули въ снъту по брюхо, и это дало страшный перевъсъ надъ козаками панамъ и рейтарамъ князя Острожскаго, сидъвшимъ на крупныхъ лошадяхъ. Косинскій потеряль 26 пушекъ и до трехъ тысячъ народу, какъ гласила шляхетская молва, всегда склонная въ преувеличению. Остались почти всв и хо-

¹) Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. Л. F. отд. IV, № 99, л. 84.

ругви "въ рукахъ побъдителей". Ободренные успъхомъ, они готовидись къ приступу. 15-го марта Косинскій предложиль капитуляцію. Онъ выбхаль изъ города и, какъ разсказываеть летописецъ, упалъ къ ногамъ князя Януша, прося прощенія. Мы не имъемъ другихъ свидътельствъ о томъ, какъ именно происходило дъло, и потому принимаемъ эту единственную версію. Козаки, даннымъ князю Константипу Острожскому "листомъ", отъ 10 февраля 1593 года, обязались: пана Косинскаго съ того времени за отамана не имъть, а тотчасъ выбрать на Украинъ на его мъсто другого, не дальше какъ черезъ четыре недвли, а потомъ быть въ послушанін королю, находиться за Порогами, на изв'єстныхъмъстахъ, не имъть никакихъ лежъ, ни приставствъ въ державахъ и им'вніяхъ, какъ самого кіевскаго воеводы, такъ и другихъ пановъ, которые находились подъ Паткомъ при князьяхъ Острожскихъ. Но о прочихъ панскихъ владеніяхъ въ пятковскомъ документъ не сказано ни слова; что для насъ остается загадкою, въ виду тревоги правительства о распространеніп козацкой юрисдикцін на шляхту и на низміе слои общества, если не объяснять этого факта тъмъ, что князь Острожскій, но духу польской шляхты, действоваль, какь самостоятельный государь, принадлежавшій съ своими владініями къ составу Рѣчи-Посполитой. Надобно притомъ номнить, какъ равнодушно отнеслись прочіе паны къ воззванію князя Острожскаго, Оградивъ себя и своихъ пріятелей отъ козаковъ, князь Острожскій предоставиль другимь відаться съ козаками въ свою очередь. Этимъ объясняется загадочный фактъ: что во времена Надивайковщины, козаки гивздятся въ городъ Степанъ и другихъ владъніяхъ князя Острожскаго, делятся добычею съ его должностными людьми, и даже отъ его имени нападають на усадьбы сосъднихъ землевладальцевъ. Этимъ объясняется также и отсутствіе ополченій князя Острожскаго въ поход'в Жолковскаго противъ Наливайка, хотя, по видимому, козаки всего больше доцекли князю Василію. Въ повинномъ дистъ своемъ козаки принесли извиненіе передъ Острожскимъ и признали многія благодівнія, которыя "его милость всему войску козацкому и каждому козаку порознь оказываль всю жизнь свою"; но туть же сказано, что эти "кондиній поданы козакамъ отъ ихъ милостей пановъ", следовательно вписаны въ нихъ и благодения. О благоденияхъ говорить въ подобныхъ случахъ всякое правительство прижатому въ тесномъ углу бунтовщику, хотябы этотъ бунтовщикъ былъ Вильтельмъ Оранскій или Вашингтонь. Глядя на территорію съ точки зрвнія польскаго вельможи, Острожскій естественно считаль съ своей стороны благод вяніем в самое дозволеніе проживать въ своихъ городахъ, мъстечкахъ, селахъ. Но глядя на ту же самую территорію съ точки зр'внія фактическихъ колонизаторовъ и охранителей Украины, въ томъ числъ и Волыни, козаки никакъ не могли считать князя Острожского своимъ благодетелемъ. Въ этомъ и вся суть вопроса. Тёмъ же листомъ козаки обязались бёглецовъ, измівнивших внязьямъ Острожскимъ, выдавать и у себя не передерживать, а также возвратить огнестрёльное оружіе, гав бы то ни было взятое въ нанскихъ владеніяхъ, кроме Трипольскихъ, равно и хоругви, коней, скотъ и другую движимость, а челядь обоего пола, которая находилась при козакахъ, отъ себя отослать. Косинскій подписаль договорь "своею рукою" съ тіми сподвижниками своими, "которые писать умъли". Онъ приложилъ "свою печать" къ листу, а всв его товарищи "приказали приложить печать войсковую" и просиди пановъ, которые при этомъ были, чтобъ и они приложили свои печати и подписались. А паны при договор'в были следующіе: Якубъ Претвицъ зъ Кгавронъ, каштелянъ галицкій, староста трембовльскій; Александръ Вишневецкій, староста черкаскій, каневскій, корсунскій, любецкій, лоевскій; Янъ Кгульскій, войскій трембовльскій; Вацлавъ Боговитинъ, хорунжій земли Волынской; Василій Гулевичь, войскій володимерскій. Зам'ьчательно, что въ договоръ не упоминаются полкозники, а только

гетманъ, сотники, отаманье и все рыдарство Войска Запорожскаго. Во времена Сагайдачнаго, въ офиціальных бумагахъ, являются послѣ гетмана уже полковники, а потомъ сотники и т. д. 1) На это обращаемъ вниманіе потому, что въ спеціяльныхъ изследованіяхъ о козакахъ встречаются такія несообразности, какъ деленіе козаковъ на полки уже во времена Баторія, да еще территоріальное діленіе! Нельзя оставить безъ вниманія и того въ пятковскомъ листь, что прощеніе дано козакамь не только по ихъ собственнымъ просьбамъ, но и "по ходатайству многихъ зацныхъ людей". Этимъ объясняется, что паны тогда еще боядись окончательно поссориться съ козаками и следовали примеру кіевскаго подвоеводія, князя Вороницкаго, который не рішился поступить согласно съ интересами короля Стефана, когда къ нему привели убійцъ королевскаго посла, и, въроятно, напередъ условился съ княземъ-Михаиломъ Рожинскимъ, какъ сдёлать такъ, чтобъ козаки очутились на волъ.

Оставивъ князя Острожскаго въ покоъ, козаки не угомонились. Они очистили Волынское воеводство, но зато утвердились
въ Кіевскомъ, въ собственно такъ называемой тогда Убраинъ,
опановали Кіевъ, помъстили тамъ свою армату и помышляли навсегда въ немъ водвориться. Такое сосъдство было бы крайне
опасно для волынской, самой богатой тогда шляхты. Спустя четыре мъсяца послъ нятковскаго дъла, волынскіе паны, съёхавшись
для выбора трибунальскихъ депутатовъ во Владимиръ, "упросили" кіевскаго и волынскаго воеводъ, чтобъ они не терлли козаковъ изъ виду и, въ случать какой-нибудь опасности со стороны
этой вольницы, давали о томъ знатъ имъ и коронному гетману, а
они объщаютъ явиться съ ополченіями своими на назначенное имъмъсто "всъ", какъ противъ непріятеля отечества, подъ предводи-

<sup>1)</sup> Во время пребыванія Эрнха Ласоты за Порогами, січовики называли полвовникомъ Запорожскаго Войска Хлопицкаго, но, видно, только для приданія важности его посредничеству между войскомъ и императоромь. (См. наже.)

тельствомъ хорунжаго Волынскаго воеводства. Но никакого призыва со стороны князей Острожскихъ не последовало. Князь Василій, очевидно, решился гладить низовыхъ сіромахъ за шерстью, а не противъ шерсти. Онъ зналъ ихъ съ-молоду. Черезъ несколько времени, о Косинскомъ начали снова ходить тревожные слухи. Онъ очутился на Дненрев и началъ снова вербовать охотниковъ до "козацкаго хлеба". Вокругъ него собралось новое войско.

Каковы бы ни были въ Украинъ побужденія къ поступленію въ козаки, нужда была между ними главнымъ. Эта страна "текла молокомъ и медомъ" не иначе, какъ и земля обътованная, то есть - или въ воображени бездомныхъ скитальцевъ, полуголодныхъ, теснимыхъ рабовладъльческими порядками, сбившимися съ жизненнаго нути, или же на языкъ людей, которымъ предстояло отмърить себъ въ ней саблею займища и устроить на нихъ доходныя слободы. Объ эти разнохарактерныя партіи толковали одинаково объ Украинф: одна потому, что преувеличенныя понятія о счастливой, то есть безбъдной, жизни въ Украинъ доставляли ей естественную, необходимую для человъка въ тяжкомъ положении, отраду; другал потому, что, безъ увлеченія мечтателей о новой об'втованной земль, она никого не соблазнила бы 10-лътнею, 20-лътнею и даже 30-лътнею волею. Но, когда чудесныя видънія фантазіи смънялись дъйствительностью, когда нанское займище, вписанное въ "Volumina Legum", съ границами отъ рѣки до рѣки, съ библейскою пеопределенностію пределовь обетованія, приходилось эксилоатировать, въ лучшемъ случав, съ оружіемъ въ рукахъ, а въ худшемъ - подъ присмотромъ арендатора панскаго имфнія, или успокоеннаго на счотъ орды панскаго намъстника съ его жадными дозорцами и офиціалистами, — въ это время возникалъ роноть не только на короткій, но и на долгій срокъ воли; украинскій поседенець находиль свою долю "щербатою" и начиналь на нее жаловаться въ своихъ грустно-поэтическихъ пъсняхъ, которыя онъ варіируєть до нашего времени; для задёлки щербины, отправ-

дялся онъ искать счастья вдали отъ своей домінки, которую, при своей тонко чувствующей природа, онъ покидаль съ большимъ усиліемъ надъ самимъ собою; залегаль онъ вмъстъ съ такими дюдьми, какихъ вышколилъ Претвичъ, на татаръ въ дикомъ пол'ь, чтобы перехватить у нихъ добычу; ходилъ въ богатые звърями входы: чумаковалъ, наконецъ, рыбою и солью, поднявшись выше побычника и звъролова. Но спокойно осъвшіеся въ Украинъ землевладъльцы, а въ королевскихъ имъніяхъ старосты и дозорцы умудрялись со всего этого брать свою львиную долю, выръзывали изъ осетровъ "хребтину", брали съ каждой лодки и съ каждаго воза десятую рыбу, взимали мыто и промыто при въбздв въ городъ или на рынокъ, а подъ часъ присвоивали себъ чумацкіе човны и мажи. Все это сильно не нравилось людямъ, которые и звърей и рыбу и даже соль добывали, рискуя, а часто и платясь, головою. Мы уже видёли, какъ старосты заявляли претензіи на зв'єриные и рыбные входы, которые сперва принадлежали вольнымъ добычникамъ по праву ихъ открытія, по праву перваго займа, навонецъ, по праву отбоя у татарскихъ промышленниковъ. Староста быль силень темь, что получаль оть короля пергаминный, припечатанный "вислою" печатью листь на такіе входы, и еще болье-тьмь, что умудрялся подтвердить силу этого листа саблями своихъ служебниковъ. Тёмъ же самимъ были сильны и всё крупные землевладёльны, которые сперва составляли какъ-бы ассоціацію военнаго и мирнаго труда съ приглашенными на слободу выходцами изъ другихъ мъстностей, а потомъ они, а не то — ихъ наследники, или преемники ихъ власти, заявляли претензін совсёмъ иного рода и, во имя "королевскаго листа", грозили былымъ шляхетскимъ сотоварищамъ обухомъ (чеканомъ), принадлежностью панскаго костюма 1), а не то — обнажали противъ нихъ саблю. Отсюда понятно, почему первый козаций "бунть" противъ пановъ

<sup>1)</sup> Обухъ иди ке́ленъ (у козаковъ) постоянно быль въ рукахъ у знатнаго господина; саблю, для большей оказаłоśсі, носиль за нимъ giermek (пажъ).

ознаменовался прежде всего отобраніемъ у предержащей м'єстной власти "привилеевъ" и "мемврановъ". Но возвратимся въ предпріимчивымъ людямъ, которымъ такъ или иначе приходилось покидать домівку.

Что чувствовали они, когда владелецъ королевскихъ листовъ, какой-нибудь Немировичь въ Кіев'в, какой-нибудь Пенько въ Черкасахъ и т. д., отнималь у нихъ лошадей и вооружение, конечно, по законной причинъ, и раздавалъ своимъ служебникамъ, какъ объ этомъ говорять дошедшіе до насъ акты (а сколько діль не попало въ архивы, сколько самихъ архивовъ истреблено!), когда онъ находилъ себя въ правъ присвоивать себъ мъщанскія дворища и угодія, когда онъ не позводяль имъ продавать внё своего присуду медь, не даваль ловить рыбы и бобровь, отнималь такія займища, какъ, на примъръ, дивпровскій порогъ Звонецъ и т. д. и т. д., - что чувствовали эти люди, въ которыхъ другіе люди старались, безъ особыхъ, положимъ, видовъ, а такъ, спроста, заглушить лучшее свойство человъческой природы-предпрівмчивость? Они бывали озлоблены на воеводъ, старостъ и ихъ намъстниковъ не больше и не меньше того, какъ были бы озлоблены въ наше время обитатели лондонскаго Сити противъ самой законной, возможно законной и законнъйшей власти, которая вздумала бы остановить ихъ торговыя операціи, въ противность основному правилу политической экономіи — свобод'в діятельности. Сравненіе мое не должно удпраять экономически образованнаго читателя. Если Гомеръ, въ эпоху героической різни, могь запрещать женскому сердцу радоваться при видъ падшихъ напастниковъ, удивляя насъ утонченностью гуманности своей, то почему сердца первыхъ козаковъ были способны чувствовать только по-зверски? Они, въ свою очередь, чувствовали по-человъчески, подобно кровожаднымъ героямъ Гомеровыхъ поэмъ, и нарушение простого закона справедливости сознавали никакъ не хуже императора Юстиніана или современнаго намъ законодателя Европы, князя Висмарка. Не одна корысть устремляла ихъ на привилегированнаго обидчика, и, безъ сомнънія, началу извъстныхъ намъ козацкихъ войнъ предшествовало столько же неизвъстныхъ, сколько ихъ было между кудреглавыми Данайцами и боговидными согражданами Пріама. Эти-то мелкія войны выработали тоть упорно стремительный духъ обівихъ спорящихъ партій, который поражаеть насъ одинаково и въ поэтической дътописи Гомера, и въ прозаическихъ панскихъ архивахъ, поэзію которыхъ составляеть одно то, что въ нихъ не высказано. А вогда схватка не удавалась, когда грамота съ висячею или съ налвиленною печатью брала верхъ надъ притязаніями непризнанной въ Краков'в или въ Варшав'в автономіи простонародной Украины, тогда побитымъ и ограбленнымъ лохмотникамъ приходилось волею и неволею углубляться въ низовья Днъпра далъе Звонца. Для людей, потерявшихъ дворища, батьковскую хату, весь свой добутоко и даже семью, не страшна была близость орды; отчаянье вдохновляло ихъ ръшимостью, которой не обратали въ своемъ сердца радные паны королевскіе, предпочитавшіе харачь отпору азіятской дичи, - и вотъ оно, то удальство, которое наши историки рисують въ козакахъ передъ публикою, какъ начто самородное (spontané). Публика этихъ историковъ привыкла видъть жизнь всего отдаленнаго и былого на театральной сценъ; а въдь немногіе изъ посвтителей театровъ проникаютъ въ душу забавляющаго ихъ паяца, такъ точно какъ немногіе римляне проникали въ душу гладіатора. Упокоенные своимъ кабинетомъ, историки не хотять додуматься до того, что крылось въ умолкнувшемъ прошедшемъ подъ тою удалью, которая забавляеть ихъ воображение, - подъ этимъ вѣчнымъ гладіаторствомъ козаковъ на опасной аренѣ между Днѣпромъ, Дивстромъ и Чорнымъ моремъ. Крылась непреложная потребность поступать такъ, а не иначе, крылась нужда, въ строгомъ, грозномъ значеніи этого слова, крылось отчанніе, которому нъть выраженія на бумагь, которое выражается только воплемъ.

Отсюда эта вѣчно стонущая нота, которая характеризуетъ украинскую народную пѣсню.

На Запорожь жизнь, какъ мы видели въ похожденіяхъ Самуила Зборовскаго, была еще тяжеле украинской. Не каждый былъ
въ силахъ ее выдержать. Мърлись тамъ силами за рыболовныя
мьста, звъриные входы и вольныя пастбища не столько посредствомъ оружія, сколько посредствомъ выносчивости. Да и выносчивымъ людямъ, сотканнымъ изъ жельзной проволоки вмъсто фибръ
и мускуловъ, рано или поздно приходилось вернуться на Украину,
въ "города", какъ тогда говорилось (потому что ни одно село, ни
даже пасіка, не смъли стоять на пограничь безъ высокаго
вала и частокола). И что же приводило домой скитальцевъ? О сердечныхъ побужденіяхъ человъкъ забываетъ въ такомъ положеніи,
въ какомъ очутился Зборовскій въ днѣпровскихъ пустыняхъ. Гнала
скитальцевъ та же бъда, которая указывала имъ дорогу за Пороги.

Унизъ иду́—вода́ несе́, Знизу иду́—біда́ жене́...

вотъ одно изъ тѣхъ свидѣтельствъ, которыя упускаютъ изъ виду любители запорожскаго разгуда, любители сценической картинности Запорожья и козацкой беззаботности, измышленной литераторами. Уносилъ козака или другого бідолаху на запорожскій Низъ потокъ жизни, стремившійся изъ Польши по причинамъ, скрывающимся не только въ Римѣ, въ Краковѣ, въ Варшавѣ, но также и въ исторіи европейской культуры, — уносилъ, какъ днѣпровая вода, положимъ, даже пріятно, но непреодолимо. Когда же приходилось ему вернуться домой, тутъ ужъ гнада его "біда" во всеоружіи своихъ ужасовъ. Но воображеніе, которымъ такъ богата натура украинца, рисовало передъ оборвышемъ на этотъ разъ другую привлекательную картину: его поджидаетъ вѣрная жена; малыя дѣти, которыхъ онъ оставилъ, подросли и скоро способны будутъ ему товаришить... И вотъ человѣкъ religionis nullius,

какъ опредълилъ козаковъ православный панъ Кисіль, обращается къ фортунъ, этому древнъйшему изъ божествъ человъческаго род:

Ой Фортуно, Фортунино, Фортуно небого! Послужи міні немного. Служила въ чумацтві, Служила въ бурлацтві, Послужи теперъ въ нещасті!

(Мы беремъ отдаленное эхо умольнувшихъ звуковъ и по немъ судимъ о голосъ)... Но жену часто находиль бродяга во власти другого. На Украинъ женщина была дорога и въ повлнъйшее время: и въ позднъйшее время козачества служила она предметомъ кроваваго соперничества между двумя спорящим партіями, какъ это отразилось даже въ кобзарскихъ думахъ. Что же сказать о томъ времени, когда татаринъ, обходя залегавшихъ на него козаковъ, минуя притоны ихъ лътняго промысла вдали отъ дому и сторожевыя могиды съ козацкими чатами, охотился преимущественно на женщинъ да на дътей? Жены невольных "удальцовь", въ качествъ ръдкихъ на Украинъ экземпляровъ, какъ разъ попадали въ руки ихъ гонителей, пановъ старостъ, пановъ дідичей, пановъ дозорцевъ, а дъти бывали обращены въ ларовую рабочую силу, обращены въ пастуховъ, служилыхъ "козачковъ" старостинскихъ и т. п.; во всякомъ случать, ръдко могъ находить козавъ свой домъ въ томъ видъ, въ какомъ оставилъ.

> "Знати, знати козачу хату Черезъ десяту"...

говоритъ кобзарская дума позднъйшаго, а можетъ быть и весьма ранняго, времени, и эти слова совпадають съ отзывомъ современныхъ намъ свидътелей недавней панщины: "Тоді було панського чоловіка за десять гоней познаешъ", говорятъ наши козаки. По

неволѣ козацкая хата бывада "невкрыта" и "присною не обсыпана", какъ описано въ той же гоомерической думѣ.

Но тъмъ не все для него кончалось. Панская цивилизація въ Украинъ, или лучше сказать колонизація украинскихъ пустынь во имя пановъ, шла поступательно и быстро. Запорожскій промышленникъ козакъ, не тревожимый, положимъ, безнокойствомъ о семьъ, которой часто не имъть вовсе, и не соблазняемый плвнительною картиною домашняго притулка, могъ сравнивать положение свое за Порогами, у самого логовища ненасытнаго звъря, называемаго ордою, съ положеніемъ на родинв и, натериввшись бъды, неслыханной до бъгства за Пороги, побывавъ, пожалуй, даже въ плъну у турокъ и татаръ, отдавалъ предпочтеніе земледёльческой жизни передъ кочевою, или мечталъ поступить къ ремесленнику на заработки, или даже къ пану староств — въ сторожевые козаки. Все это казалось ему дучше той б'яды, которая гнала его съ Низу Дивира. Но полуномадная родина его двлалась уже строго земледъльческою; уже не было ръчи о работъ толокою, но ласковому зазыву на нее поселянъ, сидъвшихъ на срочной волъ. Обычай дружескаго зазыва со стороны пана дідича діздался преданіемъ старины, которое пленяло воображение новыхъ людей, подобно тому, какъ насъ пленяетъ наивная сцена пахаря, изображеннаго Гомеровскимъ Гефестомъ на щитв Ахидіесовомъ. Теперь тивуны и сельскіе войты грозно стучали въ уголъ козацкой хаты и выкликали его семью на панщину. Вольный за Порогами человъть дълался дома членомъ крестьянской общины и получалъ название подданнаго. Ремесленниковъ между тъмъ тъснили старосты, а ремесленники, съ соотвътственно возростающею черствостью сердца, выжимали побольше поту изъ своихъ рабочихъ. Что касается до службы у пана старосты, то къ нему поступали не такіе оборвыши, которые притащились пѣшкомъ изъ запорожскаго Низу, а такъ называемые бояре, служившіе на собственныхъ коняхъ и дѣлавшіеся козаками только подъ нужду, или въ какомъ-нибудь несчастьи, или, наконецъ, подобно Рожиновскому, въ надеждѣ неспровергнуть господство людей привилегированныхъ, а не то сдѣлаться чѣмъ-нибудь въ родѣ князя Половца.

Снова было тесно сіромахе, и снова быль онъ готовъ на все такъ называемое удалое. Людей сбитыхъ и сбившихся съ вороги было тогда такъ много, какъ много было въ польской атминистраціи безладья и произвола. Цёлый классъ боярь, обратившихся въ полуподданныхъ панскихъ, можно назвать сбитыми съ дороги. Масса такъ называемыхъ рукодайныхъ слугъ панскихъ принадлежала въ сбившимся, во всякомъ случав въ безземелнымъ или малоземельнымъ завистникамъ крупныхъ землевтадъльцевъ. Искавшіе, но необрътавшіе, счастья за Порогами. среди всёхъ недовольныхъ существующимъ порядкомъ вещей. играли роль дрожжей, или малой закваски, которая закващиваеть все тъсто: имъ ничто не было страшно; они, во всякомъ случав. больше могли пріобръсть, чъмъ потерять въ общемъ замъщательствь, и такіе люди, даже оставаясь въ сторонь отъ предпріятія Косинскаго, содъйствовали его популярности громкимъ олобреніемъ.

Положеніе тогдашней Увраины во многомъ было сходно съ положеніемъ нашего Заднвирія, нашей Уманщины, Богуславпины, Корсунщины и проч. въ эпоху Коліївщины. Мы, которые 
бесвдовали лично съ людьми, видавшими Залізнява и его сподвижниковъ собственными глазами, легко можемъ перенестись воображеніемъ во времена Косинскаго. Въ смутное время Коліївщины, слухъ о появленіи запорожцевъ, имѣвшихъ опередившую вѣвъ
свой (хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и запоздалую) цѣль — уравнять права
пановъ съ правами простолюдиновъ, опьянялъ соумышленниковъ
Максима Залізнява, послушныхъ народному движенію, этому
закону природы (а не человѣческой воли, какъ думаютъ), котораго
не подавляетъ ни произволь высшей сферы, ни невѣжество низшей, ни даже развращеніе ума и сердця ложно толкуемою вѣрою.

Слухъ о появленіи Косинскаго, съ его задачею — уничтожить привилегіи и поставить козацкій присудъ на мѣсто присуда панскаго, долженъ былъ дѣйствовать съ неменьшею силою на его современниковъ.

Историки наши удивляются бездёйствію мёстныхъ властей, или дворянской самозащиты, въ волынскомъ, брацлавскомъ, кіевскомъ крав, - удивляются потому, что въ накопленныхъ дворянами бумагахъ не находять такихъ свидътельствъ о томъ времени, какія, посредствомъ изустныхъ преданій, мы имбемъ о времени Коліївщины. Отъ невозможности или неум'внья выполнить относительно той эпохи правило: audiatur et altera pars, историческій судь о ней является у насъ или непріязненнымъ, или лицепріятнымъ, или же, наконецъ, тъмъ фантастическимъ судомъ, который приближаетъ исторію къ сказкъ. Но въ козацкой старинъ, въ первыхъ движеніяхъ южнорусскаго общества въ завоеванію открытою силою того, что похищено у него кабинетнымъ способомъ оно почти что неизбъжно: именно потому, что козаки дълали свое діло, можно сказать, молча, тогда какъ ихъ противники горданили на всю Европу, и часто преувеличивали ихъ силу, испугавшись опасности, которую сами себъ устроиля, часто придавали козакамъ несвойственный имъ характеръ, или же, подобно почтеннымъ нашимъ кабинетникамъ, объясняли ихъ действія такъ, какъ иной методическій педагогь объясняеть дійствія школьниковь, вырывающихся изъ-подъ его режима. "Удальство, разгулъ", на языкв этихъ добрыхъ трудолюбцевъ, для насъ — то самое, что "шалость" и "непослушаніе" — на языкъ педагоговъ, забывающихъ, въ своемъ усердін къ дёлу, примитивныя потребности человеческія. Бездействіе местных властей кажется таковымь только потому, что вокругъ нихъ происходило много озадачившаго ихъ дъйствія, точнье сказать — говора и таинственнаго попота, въ хатахъ, въ куреняхъ, у плуговъ, на свнокосахъ и въ лъсахъ, какъ это было въ Коліївщину, когда паны совершенно

потерялись, прикинёли къ своимъ мёстамъ и, безъ того, что мы знаемъ помимо современныхъ письменъ, могли бы также казаться намъ бездъйствующими. Паны временъ Косинскаго не то что бездъйствовали, а просто не знали, какъ имъ быть: новость козацкаго заявленія о похороненномъ и забытомъ въчевомъ правъ, подъ формою козацкаго присуда, ощеломила каждаго. Самъ князь Острожскій, воюя козаковъ, трусилъ ихъ и, очевидно, радъ былъ какъ-нибудь уладить съ ними дѣло. Онъ послъ Пятка сдалъ козаковъ на руки другимъ; не шевельнулъ пальцемъ, когда они опановали Кіевъ, и вообще относился къ нимъ пассивно. Во время Наливайковщины, онъ позволялъ имъ гнъздиться въ своихъ имѣніяхъ, разбойничать отъ его имени, и только въ письмахъ къ зятю Радзивилу, такъ сказать заочно, выражалъ свою досаду на украинскихъ "лотровъ". Развъ не такъ поступалъ съ "колія́ми" Младановичъ?

Я сделаль эпизодь, чтобь объяснить: какъ появился Косинскій между людьми, нуждающимися въ козацкомъ хлібов; какъ онъ. подобно ичелиной маткъ, образовалъ вокругъ себя шумный рой въ Бълой-Церкви; какъ, послъ расправы съ бълоцерковскимъ подстаростіємъ, появился онъ въ Кіевъ; какъ захватилъ тамъ пушки, ружья и огнестръльные снаряды, и какъ, наконецъ, началъ приводить къ присягв на вврность козацкому присуду не только все воспрянувшее отъ сна, но и все одененвлое отъ новости явленія, отъ непостижимости требованія, отъ страха. "Конецъ нанскому господству"! такъ, безъ сомнения, говорили козаки при начал'в своей долгол'втней войны (потому безг сомнымія, что говорили они это въ ел разгарѣ). "Земля наша! Мы вызволили ее отъ орды, наше на ней и право"! Тутъ-то выступали на сцену такіе двусмысленной и недвусмысленной правственности люди, какимъ былъ князь Вороницкій, кіевскій подвоеводій, игравшій разомъ роль и козацкаго товарища и панскаго пріятеля, или какимъ былъ Рожиновскій, которому, во что бы то ни стало, хотів-

лось поровняться съ своимъ паномъ. Тогдашніе бояре, эти бывшіе княжескіе большаки, вообще остадись посл'я татарскаго погрома ни при чомъ, были низведены перемѣною обстоятельствъ до служенія пану на одномъ, на двухъ и такъ далбе коняхъ, число которыхъ определяло большую или меньшую ихъ значительность. Въ этой служебной градаціи заключалась вся будущность бояръ отрозненной Руси. Какъ люди всё-таки высшаго полета, сохранившіе о себъ традиціонное понятіе, вакъ о классъ почетномъ, они дълались рукодайными слугами деревенской шляхты или военными служебниками нана старосты новыше козаковъ его, но, не имъл герба и шляхетского званія, всегда считались слугами, почти въ смыслъ подданныхъ. Панско-козацкія транзавціи наполнены требованіями выдачи изм'єнниковъ, слугъ, и запрещеніемъ принимать ихъ въ козацкую среду: то разумълись бояре путные, конные и какіе бы то ни было, наравив съ прочими подданными. Этоть въ старину вліятельный классь народа, возвышенный на свверв до значенія полутатарскихъ перовъ и оставленный на ютв безъ мвста на шляхетскомъ пиру, всего чаще входилъ въ составъ козачества, и, можетъ быть, поэтому. Бопланъ не находиль вь козакв ничего грубаго, кромв одежды. Бояре связали козачество съ дружинами удбльно-вечевого періода, и подъ знаменами новыхъ защитниковъ русской земли опять начали "звонить въ дедовскую славу."

Теперь, когда порядокъ вещей въ эпоху Конискаго для насъ ясенъ, прошу читателя представить себѣ козаковъ, проигравшихъ подъ Пяткомъ дѣло. По краснорѣчивому описанію панскихъ благодѣяній Запорожскому Войску и по многократному повторенію козацкой клятвы въ пятковскомъ листѣ, этотъ листъ, несомнѣнно, написанъ въ панскомъ лагерѣ. Но, хоть это была и вынужденная клятва, предположимъ, что она всё-таки была выполнена, въ благочестивомъ страхѣ божественной кары, который вовсе не былъ чуждъ людямъ religionis nullius. Козаки Косинскаго оста-

види "дежи и приставства" въ панскихъ имъніяхъ, какъ было ими объщано, и побрели на свои получумацию, полувоенные промыслы за Пороги, — кстати наступила весна, когда на Низу голота дълается рясна, по словамъ думы, — а не то, разошлись по ломівкахъ своихъ, въ качеств'в обезоруженныхъ. Но первая ярмарка. первое шумное сборище въ хорошей корчив, неизбежно должны были полнять насущный для множества предпріимчивых люлей вопросъ: "Неужели же такъ и пропало наше на панахъ"? Вопросъ, равнозначащій съ темъ, который поднимался некогда Грецін по поводу миническаго золотого руна или полуминической аргивской прасавицы Елены, — въ обоихъ случаяхъ, безъ сомнънія, въ чисто экономических видахъ. "Такъ это мы для пановъ терли дуга и откармливали своимъ теломъ комаровъ, какъ мелеедей? Въдь недавно еще, еще за нашей памяти, по самый Тясминъ съ объихъ сторонъ Дивира кочевали татары! а теперь они едва смъютъ показываться вдали отъ нашего Славуты, пониже Исла и Воркслы! Въдь почему панамъ такъ затишно на Увраинъ Потому что козаки стали муромъ противъ татаръ, залегли на всёхъ татарскихъ шляхахъ и обезопасили панскія займища". Такія размышленія отзывались даже въ устахъ защитниковъ козацкаго вопроса на сеймъ: какъ же имъ было не высказываться на Украинъ, гдъ, уже и по замъчанію Верещинскаго, не смотря на убожество самого Кіева, каждый "гордился своею вольностью украинскою"? Въ Кіевъ, по словамъ его, продавали только горілицю, да такое пивище, что когдабъ налить козв въ горло, то и коза окольла бы; но при такой бъдности, кіяне, по выраженію почтеннаго бискупа, "не хотели показать дороги ни пану, ни панской собакь". Такъ было при воинственномъ Стефанъ Баторіи, и конечно не переменилось при богомольномъ Сигизмунде III. Пьяные отъ сорімці, отъ пивища и отъ собственнаго буйства, ківвскіе козаки неизбъяно должны были придти, и пришли, къ такому ръшенію:

## "Не попустімо ляхові Польщи, Повіль нашої жизности!" <sup>1</sup>)

Это значило, что ляхъ не долженъ лядувать въ Польшѣ, <sup>2</sup>) котябы козаки опять и опять были побиты. Съ такимъ рѣшеніемъ совнадала, конечно, мысль, что присяга волынскаго товариства Косинскаго не распространяется на тѣхъ, кто не былъ съ нимъ подъ Пяткомъ, то есть на всѣхъ кіевскихъ козаковъ, самыхъ завзятыхъ, потому что самыхъ убогихъ, и что Косинскій не могъ

<sup>1)</sup> Изъ народной пъсни временъ Хмельнищины, записанной авторомъ въ селъ Суботовъ, принадлежавшемъ Богдану Хмельницкому. Я потому указываю мъстность, что песня, по своему содержанію, могла тамь быть сложена сворее, нежели гда-либо. Косарь, котораго я перваго встратиль рано утромъ на улица, вернулся домой по поводу завязавшагося между нами разговора. Но чёмъ онъ быль заинтересовань въ молодомъ человъкъ? (это было давно). Совершенно тъмъ, чёмъ интересовались козаки временъ Косинскаго; онъ вообразилъ меня царскимъ агентомъ, развъдывающимъ, какъ стоятъ вещи въ Украинъ, для исправленія злоупотребленій пом'єщиковъ и чиновниковъ. Это мн'я помогло войти съ нимъ и съ его серьозными сосъдями въ дружескую бесъду, въ которой ничего не было недосказаннаго. Шляхтичь Косинскій, безь сомнівнія, быль человінь, боліве свідущій въ дізахъ внутренней политики, чімъ его пріятели (они, какъ видно изъ пятковскаго листа, не всъ даже умъди писать). Онъ находился болъе или менъе въ томъ положеніи относительно своей публики, въ какомъ я очутился среди суботовскихъ косарей, отложившихъ ради меня косовицу. Онъ жилъ въ томъ въкъ, въ которомъ отъ слова до дела не быль "un gran tratto", какъ въ нашь боле сложный въкъ. Онъ уступиль энтузіазму нуждающихся людей до пятковскаго дізла; онъ не могъ устоять противъ пего и после пятковскаго. А чего добраго, самъ поджегъ и раздуль въ козацкомъ сердцѣ энтузіазмъ нужды и чувство обиды. Я могь бы сдёлать то же самое съ суботовцами, еслибь видёль въ томъ прокъ. Косинскій видёль, или могь видёть прокъ въ своемъ предпріятіи. Впрочемъ, и то сказать: Запорожская Січь, съ ея недоступностью для правительственной власти, служила тогда сильною опорою для всякаго героическаго и злодейскаго замысла (понятія относительныя).

<sup>2)</sup> Мысль, образовавшаяся въ Подоліи уже во времена Папроцкаго. Когда закожій человікь начинаєть говорить о насущных интересахъ туземцевь, на него надобно смотрієть, какъ на свіжій сосудь, въ который положено то, что дорого для края. Поэтому Папроцкій, съ его поражающимь насъ пророчествомь, что русскій народь будеть вічно славень "хотябы Польша и погибла" (см. т. І. стр. 109), въ нашихъ гдазахъ, иміветь значеніе только перескащика того говора, которымъ были полны дворы русскихъ пановъ, воинствовавшихъ тогда по-козацки.

требовать оть козачества вабвенія всёхъ мельнях обидъ его и такой крупной обиды, какъ та, что князь Острожскій договаривался съ ханомъ выгубить возавовъ. Если предположить, что Косинскій, яко католикъ тогдашняго времени, или воспитанникъ датинской школы, быль пропитань ісвуитствомь, то собственная логика его совъсти нивавъ не должна была быть выше догики завялтыхь кіянь, готовыхь къ новому возстанію. Но если Косинскій быль больше козакь, нежели шляхтичь больше воинъ, нежели политикъ, больше человъкъ, нежели раздраженный неудачею низовой сіромаха, то и въ такомъ случав ему открывалась полная свобода двиствовать такъ, какъбудто пятвовскій листь никогда не быль имь подписань. Козакамъ нужна война; козаки безъ войны оставаться не могутъ. Эта дикая въ наше время мысль не была дика ни во времена гуманнаго Гомера, ни въ похожее на гомеровскія времена столітіе проваваго спора позацкаго съ польско-русскою шляхтою.

## "И день и нічъ войны ждемо, Поживы не маємъ..."

кричить въ украинской пъснъ одицетвореніе козачества—пугать, уствишсь на степномъ курганъ. Гетмана своего козаки ведичали обыкновенно батькомъ; гетманъ называлъ козаковъ офиціозно дътьми. Косинскій пересталъ быть козацкимъ батькомъ для одной купы козаковъ, но не могъ перестать быть имъ для другой, то есть не могъ дишиться вдругъ всей своей популярности у козаковъ. За тъ же самыя свойства, за которыя избрали его своимъ предводителемъ козаки волынскіе, могли избраль его гетманомъ, въсвою очередь, кіяне, а избравши просить у него "козацкаго хлъба", какъ просятъ хлъба дъти у отца. Вспомнимъ, какъ поступили козаки по избраніи гетманомъ Самуила Зборовскаго: первымъ вопросомъ ихъ было: куда же ты насъ поведещь, пане гетмане? Вопросъ нужды и необходимости. Теперь и спрашивать было не

надо: война съ панами началась; хищныя варяго-русскія сердца чуяли, что поживы хватить надолго. На Украинъ стояли тогда вещи по-гомеровски, и наивность козацкая не уступала аргивской, когда нужно было, для козацкаго хлъба, освътить ночное небо заревомъ и наполнить окрестность воплями.

Косинскій, каковъ бы онъ тамъ ни быль, не могь устоять, и не устоядъ, противъ искушенія. Туть опять является мысль: что онъ и не бородся съ искушениемъ; что, по примъру многихъ героевъ древности новаго времени, онъ въ собственномъ сердцъ носиль достаточный запась изм'вны и предательства. Такой предволитель и нужень быль козакамь: таковь быль, по натурь своей, "козацкій батько" Хмельницкій. И воть раздался новый зовъ по Украинъ, настала новая вербовка дикихъ героевъ равноправности, явилась новая забота о вооружении. Кіевъ стояль передъ козаками настежь. На мёсто проигранной подъ Пяткомъ, нашлась у нихъ другая армата. Кадры будущаго войска составились въ самое короткое время, во первыхъ, изъ людей, знакомыхъ съ употребленіемъ оружія, каковы были панскіе и старостинскіе бояре, во вторыхъ, изъ м'вщанъ, побывавшихъ на Низу и, такъ сказать, помазавшихся запорожествомъ, наконецъ, и изъ дъйствительных запорожцевъ, запорожцевъ по ремеслу и по резиденціи, которые для торговаго или козацваго промысла постоянно сновидали или блукали по Украинъ, точно прислушиваясь и нюхая воздухъ, не нахнетъ ли гдъ войною и добычею. Ихъ осуждать не за что: они, на мой взглядъ, были ничъмъ не хуже аргонавтовъ, пронюхавшихъ золотое руно, или нашихъ варяго-руссовъ, которые нашли еще лучшее золотое руно на полянахъ, деревлянахъ, дреговичахъ и проч. Съ этими кадрами, въ числъ трехъ или четырохъ сотень коней, какъ говорить преданіе, появился Косинскій въ Черкасахъ и продолжаль тамъ затягивать новыхъ затяжцевъ съ намфреніемъ взять приступомъ старостинскій замокъ и покарать пана Вишневецкаго за то, что онъ вмѣшался туда, куда, по мивнію козаковъ, мінаться ему не слідовало. Козаки "воевали князя Острожскаго", 1) а ему какое было до того діло? Они різшились проучить вельможнаго пана. Більскій говорить, что вслёдь за Косинскимь водою и сухимь путемъ щли въ Черкасы новые козаки на поддержку Косинскаго. Но, пока они пришли, въ Черкасахъ случилось обстоятельство, непредвиденное ни Косинскимъ, ни его козаками. Мы знаемъ изъ устныхъ преданій объ уманской трагедіи, что хмёльные напитки, какъ всегда и вездъ, были главнымъ пособіемъкозацкаго краснорвчія, при затягиваніи затязціот, то есть при вербовкъ волонтеровъ. Въ Черкасахъ, должно быть, шла попойка на широкую ногу. Въ ней участвовали и старостинскіе служебники, которымъ было за обычай оставлять "рейменть" нана старосты и переходить подъ рейменть Запорожскаго Войска. Зашолъ на пиру споръ, завязалась драка, и однимъ ударомъсо стороны какого-то предателя или необачнаго пьяницы шляхтича прекращена была бурная жизнь пана Криштофа. Случайно

<sup>1)</sup> Эти слова взяты изъ сознания пленника, который помоль въ козаки манеромъ Косинщины. Оно вообще интересно, какъ живой голосъ, такъ редко слышный среди архивовъ. "Мене зовуть Григорей Василевичь Зджанскій (конечно, это быль бояринь: иначе-быль бы поименовань шляхтичемь въ деле, который первей сего служиль у пана Александра Загоровского, и кгды быль послухъ, же козаки Воеводу Кіевского воюють, туть, въ Луцку, намовиль мене Михайло Янушевичь Гулевичь, абы зъ нимъ ехать, поведаючи, же добра, пожиточная служба будеть. Я, будучи пахолкомъ убогимъ, потребуючи запоможенья, присталь есми до него.... Панъ мой, у которогомъ я слугою рукодайнымъ быль, ехавши до козаковъ, упросилъ у пана Косиньского, гетмана козацкого, который позволиль, и даль ему на помочь Дашка, сотъника въ его сотнею.... которымъ всемь козакамь зь маетьностей Сутёскихь (которыя собрадись они оттягать у нана Василія Гулевича въ пользу нана Михайла Гулевича) за працу чинити обецоваль. И также, кгды есмо позно до Сутвски приехали, врядникь на кгвалть у дзвонъ удариль, мужики насъ у село не пустили, козаки ся на Михайла фрасовали, ижъ имъ не то обедоваль; онь ихъ благаль, и обернулься зо всеми нами до Янкова; тамъ же въ Янковъ черезъ целый день у пятинцу, также и черезъ ноцъ до суботы были есмо, а въ суботу пришли есмо были до Витавы; у Витавъ врядникъ пана войского сутъский зобравшися даль намъ битву, насъпоразиль, и живыхъ нась чотырохъ чоловекъ... неймали".

ли это сдёлалось, или преднамёренно, только смерть Косинскаго была сигналомъ къ нападенію на пирующихъ козаковъ. Старостинцы перебили защищавшихся и положили конецъ козацкому бунту.

Такъ погибъ малоизвъстный, но достопамятный человъкъ, начинатель кроваваго дёла, которое можно было бы назвать стольтнимъ разбоемъ, еслибъ этотъ разбой не защитилъ русскаго народа отъ тёхъ, которыхъ заповъдано намъ бояться больше, чъмъ убивающихъ тъло. Но убивающимъ тъло, въ лицъ мусульманъ, козацкій разбой также положилъ не малую преграду къ распространенію ислама и къ чужездности татарско-турецкой орды. Слъдовательно Косинскій имъетъ полное право на названіе дъятеля народнаго, если не въ положительномъ, то въ отрицательномъ смыслъ. Открытіемъ стольтней борьбы съ польско-русскою піляхтою, онъ воспрепятствовалъ распространенію антикультурныхъ началъ въ нашей отрозненной Руси; а это — дъло не маловажное, каковъ бы ни былъ взглядъ самого Косинскаго на послъдствія его козакованья.

Украинскіе літописцы почтили память Косинскаго сообразно своимъ интересамъ и понятіямъ. Не обративъ вниманія на то, что онъ быль Криштофъ, а не Христофоръ, они, въ благочестивой своей ревности и религіозной завзятости, сділали изъ него мученика за православную віру и сочинили легенду, что будто-бы Косинскій быль замурованъ живой въ каменномъ столбів, въ Варшавів. То было время религіозной борьбы и мартирологіи во всей Европів.

## ГЛАВА ХІІ.

Козачество панское по отношенію къ запорожскому. — Императорскій посолъ на Запорожьв, и характеристика запорожскаго товарищества. — Козацкая служба подъ знаменами Рудольфа П.— Положеніе панскихъ ділъ между первимъ и вторымъ козацкими возстаніями. — Несостоятельность короннаго войска въ войнъ съ татарами. — Козацкія попытки основать другой форпостъ въ виду азіятцевъ. — Приближеніе грозы къ Польшъ со стороны козачества. — Ополяченные русины служать безсознательно русской идеъ. — Козаки ремонтируются для предстоящей борьбы.

Войско князя Острожскаго состояло не изъ однихъ рейтаръ, которые дали ему перевъсъ надъ Косинскимъ: онъ содержалъ на жаловань въсколько хоругвей козаковъ. Подъ словомъ козаки въ надворномъ войскъ польскихъ пановъ часто разумълась вооруженная легко, по-козацки, конница; но резиденція князей Острожскихъ охранялась ополченіемъ дъйствительно козацкимъ. Еще при Сигизмундъ - Августъ, подъ 1553 годомъ, въ современной хроникъ Горницкаго, встръчаемъ, въ городъ Острогъ, тысячу козаковъ. Это были такіе самые козаки, какіе залегали съ Претвичемъ на татаръ въ дикомъ полъ, какіе сторожили Украину подъпредводительствомъ Дашковича и ходили въ Молдавію съ Димитріемъ Вишневецкимъ, какіе, наконецъ, составляли домашнюю роту Богдана Рожинскаго, и какихъ содержали въ тъ времена многіе паны, выступившіе съ своими замками на передовую линію

колонизаціи отрозненной Руси. <sup>1</sup>) Состоя въ распоряженіи владъльца, они дъйствовали въ военное время противъ хищныхъ татаръ, въ качествъ сторожевой милиціи, а въ мирное — поддерживали интересы феодальнаго панскаго дома противъ другихъ феодаловъ. <sup>2</sup>) Въ теченіе сорока лътъ, истекшихъ съ того времени, потребности и обычаи родного гнъзда князей Острожскихъ не измънились. Въ 1593 году, въ городъ Острогъ мы находимъ такихъ же козаковъ, какихъ Константинъ-Василій Острожскій, вмъстъ съ пріятелемъ своимъ Димитріемъ Сангушкомъ, обманулъ или подкупилъ, или запугалъ, во время вторженія своего ко вдовствующей женъ брата, и какіе воевали теперь подъ знаменемъ Косинскаго.

Походъ Косинскаго быль для этихъ козаковъ, по видимому, неожиданностью. Какъ люди, состоявшіе на жаловань в у князя Острожскаго, они обязаны были идти противъ своихъ соратниковъ, и ходили. Не извъстно, впрочемъ, какъ они дъйствовали въ походъ. Можетъ быть, ихъ-то участіе въ войнъ, какъ не совсъмъ

<sup>1)</sup> Въ 1599 году князъ Константинъ Острожскій писаль къ Криштофу Радзи вилу:..., Aslusznie by wprawdzie wzięto mi Roty, ktore zawsze praedecessorowie moi miewali z Czerkas i z Białey Carkwie, chociay nigdzie pierwiey i częsciey nieprzyjaciel nie zwykł bywać, iako w tym kraiu, by iescze te liche dzierzawy moie miały być zołnierzem P. Starostow inszych onerowane, wielka niesprawiedliwosć". (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. № 223, f. IV, л. 9.)

<sup>2)</sup> Это не была панская прихоть: при безправьи глади polskiego, при безсвлін prawa pospolitego, крупные и мелкіе паны поставлены были въ необходимость устройвать въ своихъ домахъ разсадники козачества и подъ полою у себя воспитывать такихъ людей, какимъ явился на аренѣ козацкихъ возстаній Наливайко. Вотъ какъ сами они размишляли объ этомъ на сеймахъ: "Szkodliwa rzecz zaprawdę wkazdey Rptey contempt prawa y zwierszchosci, ktory tak się zagęscieł, ze iusz kozdemu Woysko mieć, gwaltem prawa swego dochodzić w powszechny obyczay weszło. Wszystkie sądy, wszystkie ziazdy zbroyno się odprawuią. A niedziw, bo sam Seym, na ktory, z załoscią ludzi wszystkich spokoinych, z ohidą narodu naszego, więcey woyska widać, nizli na Ukrainie: nie tylko ze całe pułki na Seym zwodzą, ale nawet izbę samę Poselską ludzmi swemi zagęsciwsry y wolne głosi zatłumiwszy, bene consulta rozrywaią, iakoby na tych tylko ręku była Rpta, ktorzy więcey za sobą pachołkow nawioda. (Тамъ же, Л. F., отд. IV, № 99, л. 75.)

надежнаго контингента, должно служить намъ лучшимъ объясненіемъ договора, заключеннаго побъдителями съ побъжденными. По прайней мёрё мы знаемъ, что предводитель острожснихъ козаковъ, знаменитый впоследстви Наливайко, красавенъ. храбрецъ и вмёстё пройдоха (родомъ, какъ говорятъ, изъ Каменца), оправдывался черезъ годъ передъ запорожцами въ томъ, что воевалъ противъ своихъ братій подъ панскими знаменами. Онъ прислаль въ Січь свою саблю, съ темъ. что, когда явится дично въ запорожскій ареопагь — войсковую раду, и доводы его не будуть уважены, такъ чтобъ нивовые братья-козаки этою саблею отрубили ему голову. Случивнийся на ту пору за Порогами посоль германскаго императора Рудольфа II быль свидетелемь этой сцены, напоминающей разсказы Саллюстія, и записаль ее въ своемъ дневникъ. Какъ бы то на было, только, после смерти Косинскаго, Наливайко оставиль внязя Острожскаго и "пустился въ непріятельскія земли некать козацкаго хлѣба".

По его собственнымъ словамъ, онъ съ юныхъ лѣтъ занимался этимъ промысломъ (тогдашнія обстоятельства выработаля козачество, какъ промысель), воевалъ во многихъ земляхъ, подъпредводительствомъ многихъ козацкихъ гетмановъ, и, "не смотря на то, связанный объщаніемъ и честнымъ словомъ, служилъ князю Острожскому по-рыцарски, какъ ему подобало". Можетъ быть, и самъ князь Острожскій не захотѣлъ держать козаковъ послѣ козацкаго наѣзда на его владѣнія, опасаясь отъ него того, что сдѣлалъ съ своимъ паномъ козацкій сотникъ Гонта, спустя 175 лѣтъ, хотя слѣдуетъ помнить, что родной братъ Семена Наливайка, Демянъ, оставался по-прежнему попомъ въ городѣ Острогѣ, что съ этимъ братомъ попомъ проживалъ тамъ другой братъ Наливайка и, кромѣ того, мать и сестра ихъ. Въ письмахъ своихъ къ зятю, Криштоъу Радзивилу, Острожскій отзывается о Наливайгъ съ презрѣніемъ, тогда какъ гетмана низовыхъ козаковъ, про-

живавшаго въ подольскомъ городъ Баръ, называетъ заочно наномь Лободою. 1) Съ нимъ онъ имъль письменныя сношенія. Лобола, своими увѣдомленіями о турецкихъ, татарскихъ и волошскихъ дълахъ, восполнялъ для него отсутствие газеты. 2) Что касается до Надивайка, то этотъ варяго-руссъ, не находя дома съ товарищами козаками работы, вознамврился по его собственному разсказу, уничтожить "хозяйство" (преимущественно номадное), которое завели враги христіянства по берегамъ Дньстра, и началъ геройствовать между Тягинею и Бългородомъ. Это не была война, въ нынъшнемъ значении слова: это былъ военный промысель. Если московскій царь или другой потентать не подстрекали козаковъ подарками "чинить промыселъ надъ непріятелями", то они чинили его безъ подстрекательства. На сей разъ козаки были поощрены немецкимъ императоромъ Рудольфомъ, который присладъ имъ серебрянныя литавры, булаву и другіе войсковые "клейноды", прося не пускать крымскихъ татаръ въ Венгрію, гді его сильно тісниль султань Амурать. Не усмотрёли, однакожъ, запорожцы за татарами: тё ихъ перехитрили, и прорвались въ Венгрію подальше отъ запорожскихъ чатъ, черезъ Волощину. Надивайко погнадся за ними, но напрасно. Тогда онъ, въ соединени съ Лободою, который предводилъ запорожцами, принялся опустошать турецкіе города и села за Дивстромъ. Тутъ ему посчастливилось, добычи набралъ онъ столько, что некуда было девать. Наливайко не быль товарищемъ въ козацкомъ войскъ: онъ представлялъ варяжского князя, собравшого вовругъ себя боевую дружину на собственныя заработанныя козакованьемъ средства. Поэтому добыча не была войсковая; онъ могъ

См. въ приложеніяхъ ко П-му тому письмо князя Острожскаго отъ 23 февраля 1595 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) И не одинъ Лобода замѣнялъ князю Острожскому газету: онъ получалъ подобныя же донесенія и отъ какого-то сотника Демковича. (См. письма того и другаго въ приложеніяхъ ко ІІ-му тому.)

располагать ею по собственному усмотрѣнію, и, бакъ за Порогами поднимались противъ него обвинительные голоса за его прошлое, "що недобра, зурьівочна стала ёго слава", то онъ нашелъ для себя полезнымъ, при первомъ удобномъ случать, отправить туда посольство, о которомъ упомяпуто выше.

Съ оправдательнимъ Наливайсовимъ посольствомъ совпало. какъ уже сказано, прибытіе въ запорожскую Січъ императорскаго посла, интересное для насъ въ томъ отношения, что оно ласть болье ясное понятіе о тогдашнемь положеній низового козапкаго войска. Посломъ былъ силезецъ Эрихъ Ласота, котораго дневникъ обнародованъ вполнѣ только въ весьма недавнее время. 1) Изъ этого дневника мы знаемъ, что маршрутъ его за Пороги лежалъ черезъ Сановъ, Самборъ, Львовъ, Константиновъ, Прилуки, Білую - Церковь, Хвастовъ, Васильковъ, Триполье и Кіевъ. Этими именами обозначается кайма крыпкихь мысть на пограничью, между которыми сообщение не подвергалось опасности, заставлявшей Илано-Корпини трепетать за свою жизнь во время пробзда его черезъ Кіевъ. Изъ Кіева Ласота продолжаль путь свой водою. Ниже устья ръки Псла, събхался онъ съ посломъ московскимъ, который также везъ низовымъ козакамъ подарки и путешествовалъ "со свитою козаковъ". Оба посда плыди до самой Січи на одномъ суднь, бесьдуя о международныхь дылахь. Ласота насчиталь на Дивирв 12 пороговъ, черезъ которые переправа была весьма опасна, особенно во время мелководья. "Тогда", пишеть Ласота. "люди въ самыхъ опасныхъ мъстахъ — или выходять на берегъ и оттуда удерживають судно длинными канатами, либо верев-

<sup>1)</sup> Почтенный издатель дневника Ласоты, въ русскомъ переводъ, Ф. N. Брунъ, котораго занимающієся исторією должны благодарить за снабженіе перевода множествомъ весьма полезныхъ примѣчаній, напрасно напечаталь имя Ласоты съ двумя с. Въ "Когопіе Polskiéj" Niesieckiego читаемъ Lasota, а не Lassota. Слово ласо́та происходить отъ ласый, лакомый. По нѣмецки необходимо было писать два з: иначе, вмѣсто Ласоты, вышелъ бы Лазота. Указанному недоразумѣнію подверглись и уважаемые издатели "Историческихъ Пѣсень Малорусскаго Народа", Кіевъ, 1874 (стр. 156).

ками, или, оставаясь сами въ годъ, переносять судно поверхъ острыхъ камней, осторожно спуская его затъмъ снова въ воду-Но тв, которые удерживають судно канатами, не должны терять изъ виду тёхъ, которые тянутъ канаты и спускають судно: иначе — оно легко можетъ удариться и разбиться". Это и случилось съ однимъ изъ суденъ, на которомъ находилось трое спутниковъ Ласоты. Плаватели были спасены маленькими додками — підгіздками, но всв ихъ вещи пропали. "Недавно", замвчаеть мимовздомъ Ласота, "татары кочевали и на правомъ берегу, до самого Тясмина; но козаки, утвердясь за Порогами, заставиди ихъ повинуть правый берегъ". Зато дъвый, по словамъ современника Ласоты Гейденштейна, даже и подъ Кіевомъ, продолжалъ еще называться татарским, въ противоположность правому, который назывался русскиму. Козаки въ то время стояди "кошемъ", или лагеремъ, на островъ Базавлукъ, у диъпровскаго рукава Чортомлыка, или, какъ они выражались, коло Чортомлыцького Дніприща. Пословъ привътствовали съ берега пушечною пальбою и тотчасъ повели въ раду, которую Ласота называетъ польскимъ словомъ кою (кругъ). "Мы просили передать (по-русски) радъ", пишеть Ласота, "что намъ было весьма пріятно застать тамошнее рыцарское товарищество (ritterliche Gesellschaft) въ полномъ здравін; но, такъ какъ за н'всколько дней передъ тімъ, именно 30 мая, Herr Haubtman Богданъ Микошинскій отправился къ морю съ 50-ю галерами (онъ разумбеть човны-чайки) и 1.300 человбкъ, то мы желали отложить передачу своего порученія до возвращенія гетмана и его сподвижниковъ, когда все войско (Kriegsvolk) будеть на мъсть. Они на это согласились и помъстили насъ въ шалашахъ (hütten), называемыхъ вошами (Koczen), которые сдвданы изъ хвороста и покрыты, для защиты отъ дождя, конскими кожами". 1)

<sup>1)</sup> Слово кошъ, говоритъ В. В. Григорьевъ ("О ивкоторыхъ Событіяхъ въ Бухаръ" и пр.), означаетъ (по-татарски) всякое временное помещеніе въ пу-

Черезъ 9 дней Микошинскій вернулся съ похода. Онъ ходиль въ морю съ цѣлью номѣшать переправѣ татаръ у Очакова на русскую сторону Днѣпра и не дать имъ вторгнуться въ Венгрію, о чомъ еще прежде просилъ запорожцевъ императоръ. Бился онъ съ татарами на водѣ и на сушѣ, и взялъ въ плѣнъ раненнаго въ ногу знатнаго татарина изъ ханскихъ придворныхъ, по имени Білика (Bellek). Но турки прислали на помощь татарамъ 8 галеръ, 15 каравелъ и 150 сандаловъ 1). Козаки не могли воспрепятствовать переправѣ и вернулись въ недоступное для турокъ убѣжище свое на Днѣпрѣ. Мурза Біликъ, котораго Ласота разспращивалъ о турецкихъ и татарскихъ войскахъ, сообщилъ ему, что ханъ выступилъ въ походъ съ 80.000 человѣкъ, но что между ними вооруженныхъ и способныхъ къ военному дѣлу было немного болѣе 20.000, а дома, въ Переконской Ордѣ, оставалось всего тысячъ 15 татаръ.

"19-го іюня, утромъ", пишеть Ласота, "посътиль насъ гетманъ, съ нъкоторыми изъ главныхъ лицъ, и затъмъ, въ свою очередь, принялъ насъ у себя. Послъ объда козаки выслушали московскаго посла. Гетманъ обратился къ намъ изъ рады съ извиненіемъ въ томъ, что они дають аудіенцію московскому послу прежде чъмъ намъ. Имъ хорошо извъстно, говорилъ гетманъ, что его императорское величество занимаетъ первое мъсто въ ряду всъхъ христіянскихъ монарховъ; но имъ казалось удобнъйшимъ выслушать предварительно московскаго посла, въ томъ предположеніи и даже отчасти въ той увъренности, что москаль (Moschowitter), въ своихъ переговорахъ съ ними, не умолчитъ и о дълъ австрійскаго монарха".

стомъ мѣстѣ, или на дорогѣ: отдѣльную кибитку, нѣсколько кибитокъ вмѣстѣ и цѣлый лагерь.

<sup>1)</sup> Сандалъ — по-турецки доска, дощаникъ. Это били довольно большія суда. Діаконъ Игнатій (Ник. Лѣт.), въ своемъ описаніи хожденія Пименова, говорить: "Оттуда (изъ Пандоракліи, Гераклен при Понтѣ) идохомъ въ сандаліяхъ и до Царюграду".

На другой день запорожцы дали "аудіенцію" императорскимъ посламъ, которые изложили свое дѣло на бумагѣ и представили "грамоту" свою въ полномъ собраніи низового рыцарства. Попросивъ пословъ удалиться, козаки выслушали грамоту. Рада желала, "чтобы каждый высказаль о ней свое мнѣніе". Но, послѣ двукратнаго предложенія спикера, по-украински речишка́, а речникомъ въ козацкой радѣ былъ гетманъ, или кошо́вый, 1)— всѣ козаки, какъ одинъ, молчали.

Они молчали не отъ робости и не потому, чтобы не могли съ разу высказать своего мивнія о сділанном имъ предложенів. Стёсняло ихъ присутствіе столькихъ умныхъ людей, передъ которыми ихъ простацкія сужденія могли бы показаться смішными. Если была въ рукахъ у старшины какая-нибудь нравственная узда на своенравнаго и дерзкаго козака, то этой уздой было мъткое, саркастическое слово. Оно не страшило толны, но каждый за себя порознь боялся такого слова, точно выстреда. Меткое слово въ ту же минуту обращалось въ насмъшливое прозвище и переходило въ козацкое потомство, какъ это еще и въ наше время доказывають очень странныя фамиліи нікоторых украинских дворянь, на примъръ: Тупу-Тупу-Табунець-Буланый, или: Коло-Г...-Палець, и множество подобныхъ. Боязнь насмъщки до сихъ поръ остается весьма чуткою въ украинскомъ простолюдинъ. Умственное превосходство для него - сила, передъ которою онъ смущается больше, чёмъ передъ властью. 2)

<sup>1)</sup> Эти двѣ должности на Запорожыѐ совмѣщало одно и то же лицо; но кошо́вый значить глава січового коша, а тетмант — предводитель войска. Когда Запорожцы пребывали въ мирѣ, сражаясь ежедневно съ татарами въ раздробь, ими правилъ кошо́вий, съ помощью куренныхъ ота́мановъ или вообще — отама́ния, старшины, а въ важныхъ случаяхъ — рады. Но въ военное время этотъ конституціонний владыка превращался въ диктатора и назывался тетманомъ. Для каждой экспедиціи избирался гетманъ, а на кошу оставался тогда, независимо отъ походной диктатуры, кошо́вый.

<sup>2)</sup> Гоголь, говоря въ какомъ-то мѣстѣ о томъ, какъ можно пробрать человѣка словомъ, смѣшалъ своихъ земляковъ съ великорусскими простолюдинами.

Собраніе разд'єлилось на двіє рады: въ одной участвовала только старшина (отаманье), въ другой—только чернь. Этой посл'єдней радіє, въ важныхъ случаяхъ, подобныхъ настоящему, предоставлялось право постановить рішеніе, которое старшина обязана была выполнить безпрекословно, или обсудить для вторичнаго представленія въ общей радіє. На сей разъ предложеніе императора принято было "чорною радою" съ восторгомъ. Козаки, въ знакъ своего согласія, подбросили вверхъ шапку, 1) а потомъ, подбіжавъ къ собранію старшинъ своихъ, грозили утопить того въ Днівпріє, кто осмієлится противодієйствовать ихъ рішенію.

Тутъ уже выступилъ наружу другой народный принципъ, выраженный украинскою пословицею: громада — великий чоловикъ.
Запорожская чернь, сознавая важность ума коллективнаго, ставила
ни во что самую умную единицу между старшиною. Этимъ объясняется фактъ, что большая часть запорожскихъ предводителей
оканчивала поприще свое смертью отъ рукъ самого войска своего.
Въ этомъ же надобно искатъ смысла и такихъ поступковъ, какъ
выдача зачинщиковъ возстанія, въ случав его безусившности. Послушные до рабства своему предводителю, доколв онъ уввренъ
самъ въ себв, козаки терроризовали его безпощадно при всякомъ
колебаніи, а за неудачу въ походв часто карали смертью, точно
султанъ своего визиря. Смысль у нихъ былъ спартанскій: за удачу — честь и слава, хотьбы то было и воровство; за неудачу —

Словомъ забъешъ пршъ, ніжъ киякою, говоритъ малорусская пословица. У великоруссовъ, при всѣхъ почтенныхъ свойствахъ ихъ, простого народа, такой пословицы нѣтъ, а есть вотъ какая: брань на вороту не виснетъ.

<sup>1)</sup> Весьма древній обычай. У Гомера тролискій жрець Калхась, въ знакъ миролюбія, несетъ на жезлѣ свою жреческую повязку. Богданъ Хмельницкій носиль такъ свою шапку въ случанхъ переговоровь послѣ битви. Передъ гетманомъ у поляковъ giermek (пажъ) носиль на копьѣ его шапку съ перьями, въ походѣ и строю. Въ старыхъ русскихъ судахъ, истецъ закладывалъ въ шапку извѣстную сумму денегъ, гарантируя правдивость своего иска. Еще древнѣе обычай метать шапки передъ судьею въ знакъ состязанія. Въ судныхъ литовско-русскихъ рамотахъ читаемъ: "оже шапками вергутъ", и т. д.

смерть: не позорь войска! Логика ихъ была такова: до булавы мреба головы; кто браль въ руки диктаторскую власть, тоть принимать на себя всю ответственность за ошибки диктатуры, а коми не піпъ, то не вбирайсь и въ ризы. Потому-то въ гетманы козави шли весьма не охотно; часто были они принуждаемы выбрать любое: или смерть отъ своихъ товарищей, или диктаторскую власть надъ ними. 1) "У запорожцевъ чернь", замъчаетъ Ласота, "очень свына, и въ ярости своей (furi) не терпитъ противоръчія".

Для заключенія условій съ императоромъ, "козаки-чернь" выбрам 20 депутатовъ,—не извъстно, изъ своей ли среды, или изъ старшины. Пословъ опять пригласили въ раду. Депутаты въ большомъ козацкомъ кругу составили малый. Они съли среди рады на земъ, пригласили пословъ также садвться и долго совъщались между собою. Результатъ совъщаній былъ таковъ, что козаки рады би тъломъ и душею идти въ предложенную имъ службу; не отказывансь они также двинуться въ Волощину и, переправясь черезъ Дунай, вторгнуться въ Турцію; но къ этому встрътились имъ непреодолимыя препятствія, и, во первыхъ, у нихъ не доставало коней, какъ для себя, такъ и подъ орудія. Въ прошлую зиму татары набъгали на нихъ семь разъ и угнали до 7.000 лошадей, такъ

<sup>1)</sup> Много можно привести примфровъ, какъ еще недавно трепетавшій передъ возаками невольный кандидать въ гетманы заставляль трепетать козаковъ своето слова и взгляда. Онъ быль полнёйшее олицетвореніе права сильнаго. "Егда 
гетманомъ мя избрали, то и раду мою приняти треба", заставляеть монахъ-лётопнеецъ Наливайка говорить козакамъ, которые потомъ выдали его Жолковскому. 
Этою чертою украинскаго козачества, именно добровольнымъ подчиненіемъ себя 
гетманской диктатурів, объясняется кажущееся противорічіе между республиканскить его духомъ и всегдашнею готовностью подчиниться абсолютному монаркимъ отношеніяхъ его, возмущаетъ до глубины души только несправедливость, 
во никогда не жалуется онъ на строгую кару: онъ въ душів деспотъ, и это 
говорится не въ осужденіе ему. Напротивъ, врожденный деспотизмъ украинскаго 
карактера подаетъ надежду, что рано или поздно водворятся среди этого парода 
опреділительно выработанныя и стойко охраняемыя правила разумной нравственности, которыхъ только и не достаетъ намъ для русскаго величія.

что теперь на всемъ Низу наберется не болбе четырехъ сотень. Во вторыхъ, малымъ войскомъ въ 3.000 человъкъ не отваживаются они идти въ Волощину. Волошскій господарь не такой чедовъкъ, на котораго можно было бы полагаться, да и сами волохи—народъ непостоянный и не-щирый. Въ третьихъ, за такое незначительное вознаграждение, какое предлагають имъ, недьзя принять обязательства служить императору и идти въ такую даль. да и самое предложение сдълано имъ какъ-то неопредвленно. Какъ достать лошадей? спрашивали они посла. Не можеть ли онъ добыть имъ несколько сотъ коней въ Брацлавскомъ воеводстве подъ нихъ и подъ пушки? Были бы только кони, а все прочее они сдѣлають. Наконецъ, козаки ссылались на свой обычай-не предпринимать ничего невърнаго, не вступать въ службу и не ходить въ походъ, безъ самыхъ точныхъ условій. Поэтому желали, чтобы Ласота заключилъ съ ними, именемъ своего императора, контрактъ относительно трехм'всячнаго жалованья и содержанія коней.

На счоть коней, Ласота отвѣчаль, что ему, какъ иностранцу, незнакомому съ Польшею, мудрено дать имъ совѣть, но онъ не сомнѣвается, что, еслибы козаки поднялись вверхъ по Днѣпру, то въ городахъ и селахъ, гдѣ они выросли, и гдѣ у нихъ есть родные и пріятели, они не только найдутъ коней, но и козаковъ для походу; да и воевода брацлавскій 1), прибавиль онъ, великій пріятель запорожцамъ; онъ также поможетъ имъ въ этомъ, только бы они попросили его. О жалованьѣ Ласота сказалъ, что, еслибъ ихъ требованія были заявлены прежде, то дѣло это устроилось бы заблаговременно, а теперь онъ считаетъ невозможнымъ вступать съ ними въ денежныя сдѣлки. О волошскомъ господарѣ Ласота подалъ имъ надежду, что онъ приметъ сторону императора, лишь только козаки прибудутъ къ нему вмѣстѣ съ императорскими послами, и потому совѣтовалъ имъ довѣриться монарху

<sup>1)</sup> Янъ Збаражскій.

который послаль имъ столько почетныхъ и значительныхъ даровъ, сколько они еще не получали разомъ ни отъ какого потентата и при этомъ не посмотрёлъ на такое далекое и опасное путешествіе пословъ своихъ. Ласота настойчиво совётовалъ козакамъ отправится вверхъ по Днёпру въ Украину. Не сомнёвался онъ, что къ нимъ пристанетъ на родинё множество народу, съ которымъ смёло можно вступить, слёдомъ за татарами, въ Валахію и дойти до Дуная. При этомъ Ласота распространился о достоинствё и вениодушіи своего государя, готоваго наградить ихъ, можетъ быть, даже более щедро, чёмъ они ожидаютъ.

Козаби, съ своей стороны, призывали Бога въ свидътели готовности своей служить императору, но имъ не возможно предпринять такого далекаго похода, по тъмъ причинамъ, которыя они
уже объяснили. Всё же, однако, чтобы доказать его величеству
свою преданность, они согласились отправить къ нему пословъ,
уполномочивъ ихъ заключить съ нимъ договоръ на счотъ ихъ
содержанія, а сами они между тъмъ будуть стараться добыть лошадей и, чтобы не оставаться праздными, отправятся въ море,—
не удастся ли имъ разорить два турецкіе города въ усть Дуная,
а не то—ударить на Перекопъ, до котораго отъ Січи по прямой дорогъ считалось только 26 миль.

"Эта служба", сказалъ Ласота, "не принесетъ пользы моему государю: теперь вы не помъщаете уже татарамъ вторгнуться въ Венгрію и не отдълите ихъ отъ турецкаго войска; а эти-то два пункта и были предметомъ моего посольства. Нътъ, ужъ если хотите сослужить его императорскому величеству службу, такъ снимайтесь тотчасъ же съ мъста и ступайте въ догонку за татарами. Этакъ вы не дадите имъ пройти въ Венгрію, а между тъмъ изъ Волощины вамъ еще лучше, чъмъ изъ Січи, отправить къ императору посольство для переговоровъ о жалованъв. И ужъ конечно его величество, видя козаковъ уже въ дъйствіи противъ непріятеля, тъмъ благосклоннъе приметъ ихъ представленіе". Обо всемъ этомъ осаулы (которыхъ Ласота называетъ адъютантами) донесли большой радѣ. Для рѣшенія вопроса на свободѣ, козаки-чернь отдѣлились въ особую раду. Тамъ, послѣ долгихъ совѣщаній, снова привяли они предложеніе императора, по выраженію Ласоты, сит solemni acclamatione и бросаньемъ кверху шапки. Когда послы выходили изъ собранія, затрубили трубы, забарабанили литавры; изъ большихъ пущекъ прогремѣло десять выстрѣловъ; а ночью пущено нѣсколько ракетъ.

Но въ Січь были своего рода сибариты, которымъ далекіе и трудные походы не нравились. Это были богачи, такъ называемые "дуки", имъвшіе собственные човны и привыкшіе къ вкусной трапезъ, въ которую, кромъ рыбы, обыкновенной пищи козацкой, входила и дичь, доставляемая имъ, какъ можно думать, убогими товарищами. Ночью начали они бъгать отъ одного козацкаго куреня къ другому и показывать предположенный походъ съ невыгодной и даже подозрительной стороны его. "Сперва обдумайте, что вы дълаете", говорили они: "какъ бы вамъ не даться въ обманъ. Развъ много присладъ императоръ казны? Сосчитайте-ка, сколько убогихъ между вами! Какъ вамъ выживиться этими деньгами въ такомъ далекомъ походъ? Да вы съ этими деньгами не будете знать, что и покупать: насущный ди хліббь, или коней! А императоръ теперь заманиваетъ васъ въ свою землю, когда вы ему нужны; а какъ вы сделаете дело, онъ тогда забудеть и думать о васъ. Разве онъ обезпечилъ васъ какою грамотою или печатью"? - Слушая экономическія соображенія, которыя сильніве всякой высокой мысли говорять сердцу большинства, козацкая чернь ударилась въ другую крайность. Въ созванной утромъ радъ, козаки усомнились даже въ тъхъ деньгахъ, которыя были присланы съ Ласотой, и наряженная отъ нихъ делегація довольно грубо потребовала отъ него фактическихъ доказательствъ его посольства. - "Я ручаюсь вамъ головою моею за деньги", отвечаль Ласота. "Не такъ я безразсуденъ, чтобъ осмѣлился приглашать рыцарское общество къ походу, не

ниви наличной суммы". Онъ показаль козакамъ императорскую инструкцію съ печатью и просиль о заключеніи условій. Выслушавь докладь своей делегаціи, козаки всё-таки оставались прп своемъ упорствъ. Туть выступиль на сцену бывшій козацкій гетмань Лобода, знаменитый, по словамъ Ласоты, разореніемъ Бългорода, и, вмёстё съ другими "значными возаками", принялся увёщевать товариство такъ: "Поразмыслите, братчики, что это вы дъласте. Не отпихайте императорской ласки и объщаній. Въдь это ми следаетесь смеховищемъ на свете, когда не пойдете на врага трестинства и не заслужите награды у такого великаго потентата". Коваки молча не подавались. Тогда гетманъ Микошинскій свавать съ досадой: "Такъ-то вы много думаете о чести, славъ и добромъ имени козацкомъ! Не хочу жъ я и гетмановать надъ тавинь войскомь"! Съ этими словами онъ положиль передъ козаками знаки своей власти и объявиль собрание распущеннымь. Рада разошлась въ нерѣшимости.

Послѣ обѣда (разсказываетъ Ласота далѣе) осаулы опять начали созыватъ козаковъ въ раду, "а иныхъ и mit Prügeln 1) гнали". Рада упросила Микошинскаго принять на себя снова гетманство, но тѣмъ не менѣе, послѣ долгихъ преній, дѣло осталось нерѣшеннымъ. Здѣсь Ласота замѣчаетъ, что слухи о числѣ козаковъ были преуведичены. За Порогами нашолъ онъ не болѣе 3.000. "Правда", прибавляетъ Ласота, "если только захотятъ они, то соберутъ и еще нѣсколько тысячъ изъ тѣхъ, которые держатся по городамъ и селамъ, но тянутъ къ запорожцамъ".

Іюня 23 опять собралась рада. Она прислала изсреди себя нѣсколькихъ депутатовъ въ императорскому послу. "Не думайте", говорили депутаты, "что мы отказываемся отъ службы вашему императору. Рады мы всею душею служить ему, да лошадей у насъ нѣтъ, вотъ въ чомъ бѣда"! — Ласота отвѣчалъ, что

<sup>1)</sup> Палицами, составлявшими принадлежность должности осаула.

онъ не прочь подать въ раду письменный проектъ условій, на которыхъ могла бы состояться съ ними сдѣлка. Депутаты пошли доложить собранію о его предложеніи. Собраніе одобрило этотъ способъ привести дѣло къ какому-нибудь концу, и затѣмъ рада разошлась. Но прежде чѣмъ Ласота подаль въ собравшуюся послѣ обѣда раду составленныя имъ на бумагѣ условія, козаки написали собственныя и пригласили Ласоту въ раду для выслушанія этихъ условій.

Кром'в пятковскаго листа, составленнаго панами и только подписаннаго Косинскимъ и его сподвижниками, мы не им'вемъ ровно никакого документа, который давалъ бы намъ не измечтанное понятіе о запорождахъ; а потому ихъ письменные транзакціи съ императорскимъ посломъ для насъ—не канцелярскія бумати. Это — осязательный сл'єдъ ихъ соціальнаго и экономическаго положенія, поэзія факта, а не фантазіи, которая такъ часто затм'вваетъ у насъ факты. Документы эти писаны д'вйствующими лицами непосредственно, и потому въ нихъ н'втъ ничего подразум'вваемаго. Передаемъ ихъ въ томъ вид'є, въ какомъ вошли они, н'вмецкою р'єчью, въ рукопись, сохранившуюся въ герсдорфской библіотек'є въ Бауцен'є, подъ заглавіемъ: "Diarium des Erich Lassota von Steblau".

"Conditiones, переданныя полнымъ собраніемъ (das ganze Kolo) Запорожскаго войска посламъ Римск. И. В.

"1) Тотчасъ по полученіи, прошлою весною, здѣсь въ Запорожьѣ, чрезъ нашего товарища (gesellen) Станислава Хлопицкаго, письма Е. И. В., нашего всемилостивѣйшаго государя, мы, узнавъ чрезъ плѣнныхъ, что въ Бѣлгородѣ собралось войско турецкаго императора, состоящее изъ всадниковъ и пѣхотинцевъ, и что оно должно было оттуда двинуться въ Венгрію, призвали на помощь Всемогущаго и отправились туда же, чтобы испытать счастіе отъ имени Е. И. В., и успѣди такъ дѣйствовать огнемъ

и мечемъ, что положено на мъстъ 2.500 вооруженныхъ людей и около 8.000 простого народа.

"Затама, когда сказанный товарищь нашь Хлопицкій передать намь знамя и трубы оть Е. И. В., мы приняли эти прекрасные клейноты (Kleinoth) съ благодарностью и, зная павёрно, то крымскій царь имёль намёреніе переправиться со всею своею силою чрезь Днёпрь при Очакові, отправились туда съ гетманомь нашимь, дабы препятствовать его переправі; но, заставши тамь большія силы турокь, какъ сухопутныя, такъ и морскія, мы, противясь имъ по возможности, боролись съ ними и плёнили, благодаря Бога, одного изъ ихъ начальниковь.

"Въ третьих», мы обязываемся дъйствовать противъ непріятеля подъ посланнымъ намъ съ трубами знаменемъ, пока не препратится война съ турками; также вторгаться въ ихъ владънія и опустошать ихъ мечемъ и огнемъ.

"Въ четвертых», мы, по примъру нашихъ предковъ, всегда тотовы рисковать нашей жизнью для христіянской въры; однако, жая въроломство поганцовъ и волоховъ, опасаемся туда отправиться подъ знаменемъ Е. И. В., этимъ столь важнымъ клейнотомъ, и съ вашею милостью (Е. gl. Persohnen): ибо намъ хорошо въбстно, что не мало честныхъ людей и благочестивыхъ христінъ было измъннически предано господаремъ волошскимъ поганцамъ; притомъ мы никакъ, ради недостатка въ коняхъ, какъ для насъ, такъ и для орудій, не можемъ за столь малыя деньги отправиться такъ далеко.

"Въ пятыст, мы желали бы послать п. Станислава Хлопицкаго, вмёстё съ двумя другими изъ нашего товариства, къ Е. И. В., для представленія ему отъ нашего имени бёлгородскаго птённаго и двухъ янычарскихъ значковъ (Fendlein) и съ тёмъ, чтобы послё объясненія нашихъ недоумёній съ вами, привести къ концу вопросъ о нашемъ содержаніи.

"Въ шестых, мы намфрены, до возвращения нашихъ пословъ

въ присутствіи вашей милости воевать, съ помощью Божією, на бусурманскую землю, если возможно, до самого Перекопа, или куда нашъ путь будеть направленъ волею Всемогущаго и погодою. Отъ имени Е. И. В., все будеть нами разрушено мечемъ и огнемъ.

"Въ седъмых», необходимо будетъ, чтобы Е. И. В. письменно обратился въ Е. К. Милости и чинамъ Польши съ тъмъ, чтобы намъ былъ дозволенъ проходъ чрезъ ихъ страну; надъемся, что въ этомъ намъ не будетъ отказано Е. И. В-мъ.

"Въ *осъмых*», также необходимо будетъ писать къ великому князю московскому, чтобы онъ изволилъ отрядить сюда своихъ воиновъ, дабы мы могли идти coniunctis viribus на встръчу непріятелю до Дуная, или куда потребно будетъ, и — ему противустоять".

Вернувшись посл'є этого изъ рады въ свой курінь, Ласота остался въ немъ ц'єлый день, выжидая, не перем'єнатъ ди козаки своего р'єшенія. Но, видя, что они остались при своемъ мн'єніи, послаль имъ 24 іюня въ ихъ собраніе сл'єдующій отв'єть на переданныя ему "Conditiones".

"Мы усмотръли изъ переданныхъ вами условій, что ваши милости готовы вступить на службу Е. И. В., но что по тремъ причинамъ считаете невозможнымъ дълать это въ такомъ видъ, какъ мы бы желали, а именно: 1) по причинъ недостатка въ ло-шадяхъ; 2) потому, что ваши милости опасаетесь послать недостаточное число воиновъ въ Валахію, при свойственномъ тамошнему народу въроломномъ характеръ, и 3) что ваши милости находите невозможнымъ предпринять столь дальній походъ за столь малыя деньги и при неопредъленности нашихъ условій.

"Поэтому, предлагаете послать п. Хлопицкаго, съ двумя другими изъ товарищества вашихъ милостей къ Е. И. В., съ уполномочіемъ покончить вопросъ о содержаніи вашихъ милостей. На это мы должны отвъчать по всей правдъ, что, находя невоз-

можнымъ добиться иного решенія дела, мы должны довольствоваться и этимъ; но, вийстй съ темъ, желаемъ и съ своей стороны отправить кого нибудь къ Е. И. В., вмёстё съ посланниками вашихъ милостей, съ темъ еще, чтобы последние не отправлялесь въ путь до вашего возвращенія съ счастливаго, съ Божіей номощью, похода (Reis und Impresa) въ Перевопу, дабы они могли явиться предъ Е. И. В. съ пріятною в'єстью. Касательно же писемъ къ королю и чинамъ польскимъ (an die Khön. Wrl. in Polen) и къ великому князю московскому, вашими милостями можеть быть включено въ инструкцію посланниковъ, чтобы они донесли объ этомъ Е. И. В., который тогда всемилостивъйше ръшить, какь следуеть поступать въ этомъ деле. Наконець, не худо было бы, еслибы ваши милости, сколь возможно скорбе, обратились въ великому князю московскому, дабы онъ выслалъ предложенное имъ вспомогательное войско противъ турокъ, съ такою поспешностію, чтобы оно могло быть здёсь на мёсте до возвращенія пословъ ванихъ милостей отъ Е. И. В."

Причины же, по которымъ Ласота не хотѣлъ разойтись съ козаками, но считалъ полезнымъ удержать ихъ на пмператорской службѣ, изложены въ его дневникѣ слѣдующимъ образомъ:

"Во первых», въ томъ предположеніи, что война съ турками могла продлиться болье одного года или двухъ льтъ, я считаль весьма полезнымъ имъть на нашей сторонъ столь храбрыхъ и веселыхъ 1) людей, которые, привыкши съ молодыхъ лъть къ во-

<sup>1)</sup> Ф. N. Брунъ, издавая порусски извлечение изъ "Путевихъ Записокъ Эрпка (какъ онъ нишетъ) Лассоты", не ръшился слово freudige перевести словомъ веселый, а перевелъ словомъ бойкій; между тёмъ веселость была, въ нёкоторомъ родъ, обязательна для запорожца, какъ противодъйствие уныню, которое низовие братчики считали болье нежели "гръхомъ", какъ оно названо у апостола. Народная дума не могла пожелать имъ ничего лучшаго, какъ веселости:

<sup>&</sup>quot;Дай же, Боже, щобъ козаки пили та гуляли, Та веселі мыслі мали, Та ворогівъ воювали"!

инскимъ упражненіямъ, постоянно борются съ турками и татарами и, слѣдовательно, хорошо ихъ знаютъ.

"Во *вторыхг*, это войско легче содержать, нежели набранное изъ другихъ націй, такъ какъ на его предводителей не надо тратить особыхъ денегъ (Theilgelder), каковая трата составляеть не маловажную сумму. <sup>1</sup>) Притомъ они имѣютъ свою амуницію и орудія, съ которыми многіе изъ нихъ умѣютъ обращаться, и потому назначеніе и содержаніе особыхъ оружейниковъ (Püxenmaister) становится при нихъ излишнимъ.

"Въ *третьихъ*, имѣя въ виду, что великій князь московскій принялъ участіе въ дѣлѣ и посредствомъ своихъ пословъ велѣлъ

Ясно, что безъ веселыхъ мыслей счигалось безусившнымь и военное дело. Здёсь умистно говорить о религіозномъ оттенке, которий наши историки видять въ варяжничань в Наливайка на Волыни и въ Литвъ. На Запорожь в пеобходимо долженъ быль существовать религіозный элементь, и, между прочимъ онъ завлючался въ козацкой проповеди на тему: "уныніе есть грёхъ передъ Господомъ". Только такого рода религіозность можно допустить за Порогами. Что же касается до церкви, то козаки не имъли возможности основать ее даже и въ 1617 году, не только во времена первыхъ запорождевъ, какъ это пишетъ Н. И. Костомаровь, повторяя сказанія украинскихь літописцевь. Для нась важнъе свидътельство Ибрагима-баши, который въ 1617 году проникнуль въ Січъ, разрушиль курени запорожскіе, забраль козацкія пушки и, конечно, не умолчаль бы въ своей реляціи о церкви, еслибь нашоль ее тамъ. Авторъ "Богдана Хмельницкаго" могь бы и должень быль бы знать, что церкви на запорожье долго не было (Niesiecki, "Zródla do Diejów Polskich", изд. въ 1835 году). А это не бездалица: этотъ фактъ, будь онъ варенъ, даль бы намъ совсамъ иное понятіе о козакахъ, то есть такое, какое историки составили себъ, слъдуя лътописнымъ сказаніямъ, безъ всякой критики.

<sup>1)</sup> Это мёсто переведено у Ф. N. Бруна не совсёмъ точно, а оно заключаеть въ себѣ важное свидѣтельство, именно: что запорожскій гетманъ, по принципу товариства, не отличался ничѣть оть рядовихъ "товарищей-козаковъ": ни паемъ, получаемымъ при дѣлежѣ добычв, ни пищею, ни одеждою, ни обстановкою. Булава въ рукахъ, литавры впереди, знамя и бунчукъ сзади—вотъ единственные признаки, по которымъ, въ первыя времена низового козачества, можно было распознатъ, кто между козаками гетманствуетъ. Привожу подлинныя слова Ласоты:

<sup>&</sup>quot;.... Dieses Kriegsvolf leichter zu unterhalten, alf anbere Nationen, bieweil auf Ihre bevehlshaber, feine besondere vor Theilgelber (welche sonft nicht ein geringe Summa machen) gehn."

объявить козакамъ, которыхъ онъ считаетъ своими слугами, чтобы они отправляли службу Е. И. В., я не хотѣлъ прервать моихъ сношеній съ ними, изъ опасенія, что великій князь могъ бы этимъ обидѣться и затѣмъ не послать къ намъ обѣщаннаго вспомогательнаго войска, о которомъ говорилъ мнѣ его посланникъ.

"Въ четвертых», мий казалось, что это вспомогательное войско нигди такъ удобно не могло бы къ намъ присодиниться, какъ именно здйсь, а отсюда могло бы быть направлено въ то мисто, въ которомъ присутствие его оказалось бы нужнымъ.

"Въ патыхъ, увидъвъ и отчасти не безъ большой опасности узнавъ, что эти переговоры съ козаками вовсе не нравились канцлеру, я тъмъ болъе счолъ нужнымъ не прерывать ихъ, дабы не дать ему возможности склонить козаковъ на свою сторону и, такимъ образомъ, подкръпить тъ вредныя свои интриги, которыми онъ тогда занимался, какъ этого съ его стороны и слъдовало опасаться.

Въ *шестыхъ*, мнѣ всё-таки пришлось бы, еслибы я разошолся съ ними, платить имъ деньги сполна, такъ какъ эти деньги, по ихъ мнѣнію, ими были заслужены предпринятыми ими, отъ имени Е. И. В., двумя походами: однимъ, во время котораго они разрушили Бѣлгородъ, а другимъ, въ который пытались воспрепятствовать переправѣ татаръ при Очаковѣ, хотя и безуспѣшно, по причинѣ большого превосходства непріятельскихъ силъ.

"Въ седьмых, мив казалось необходимымъ оставаться въ дружбъ съ этими людьми, обратившими на себя вниманіе не только Украины, т. е. Волыни и Подоліи, гдѣ они имѣютъ много приверженцевъ, но и Польши, дѣла которой находились тогда въ такомъ положеніи, что казался неминуемымъ въ ней большой переворотъ (grosse mutation).

"24-го іюня, я передаль имъ вышеноименованные 8.000 червонцевь, въ открытомъ колъ (In offnen Kolo), среди котораго было поставлено и развъвалось знамя Е. И. В. Деньги эти они тотчасъ

же разложили на нѣсколькихъ татарскихъ кобенякахъ (Kepenikh), или мантіяхъ, составляющихъ ихъ одежду, и поручили нѣсколькимъ начальникамъ пересчитать ихъ. Затѣмъ я возвратился изъ кола въ мой шалашъ (laubhüetten), а они долго еще оставались въ собраніи".

Въ слѣдующіе дни козаки собирались часто и, наконецъ, пришли къ другому заключенію, т. е. рѣшились отправить Хлопицкаго уже не къ императору, а къ великому князю московскому, съ Ласотою же отправили Сашка́ (Sasko) Федоровича да Ничипора (Nitzipor), съ тѣмъ чтобы условиться съ императоромъ на счотъ ихъ службы и содержанія. Спутникъ Ласоты, Яковъ Генкель, на это время долженъ былъ оставаться у нихъ, для доставленія императору своевременныхъ донесеній о дальнѣйшей ихъ службѣ.

1-го іюля, Ласота простился въ открытой радѣ съ гетманомъ и со всѣмъ запорожскимъ рыцарствомъ. Козаки выразили императорскому послу свою признательность за понесенные имъ труды, подарили ему кунью шубу да шапку изъ мѣха чорныхъ лисицъ, и затѣмъ передали своимъ посламъ полномочіе и письмо къ императору слѣдующаго содержанія:

"Письмо Запорожскаго Войска къ Е. И. Величеству.

"Божією милостью, августвишій и непобъдимъйшій христіянскій Императорь, всемилостивъйшій Государь. Всепокорнъйше и чистосердечно мы передаемъ В. И. В., какъ верховному главъ (Herrn und Haubt) всъхъ христіянскихъ королей и князей, себя самихъ и постоянно върную покорнъйшую службу свою; молимся также Богу всемогущему за здравіе и счастливое царствованіе В. И. В. въ христіянскихъ странахъ, и—чтобы тотъ же Всемогущій унизилъ враговъ святого креста, турецкихъ бусурмановъ (Везигмап) и татаръ, и подчинилъ ихъ В. И. В.; также—чтобы даровалъ В. И. В. побъду, здравіе и блага, какихъ только вы же-

**ласте.** Вотъ чего все Запорожское Войско желаетъ В. И. В. върно и чистосердечно.

"Отправленный къ намъ, Запорожскому Войску, по приказанію В. И. В. и съ значительными дарами, нашъ товарищъ, теперь полковникъ, т. е. начальникъ надъ 500 людьми, Хлопицкій, бывшій въ прошломъ 93 году у В. И. В., нашего всемилостивъйшаго государя, ради многихъ опасностей и препятствій, претерпінныхъ имъ и посланнивами В. И. В., Эрихомъ Ласотою и Яковомъ Генвелемъ, прибылъ къ намъ только около Троицы. Темъ не мене им гораздо раньше, а именно за три недели до Насхи, во исполненіе прикаванія В. И. В., намъ переданнаго въ Запорожью, съ копією письма В. И. В., не хотвли медлить, подражая примітру нашихъ предковъ, промышлявшихъ себъ такимъ образомъ рыцарскій хлібот 1) (so sich dieses Ritterlichen Brods gebraucht), но явить себя народомъ, всегда готовымъ служить В. И. В. и всему христіянству по нашему обыкновенію. Поэтому, уповая на Бога, мы різшились рисковать жизнью и предпринять морской походъ, на счастіе В. И. В., за дв'в нед'вли до Пасхи, т. е. въ опасное время года. Ибо, узнавъ за върное отъ татарскихъ пленныхъ, что въ Быгородь собралось много воиновь, въ особенности конницы и ивхотных янычарь, съ темь, чтобы оттуда, по приказанію ихъ обладателя, турецкаго царя, вторгнуться въ Венгерскую землю-В. И. В., мы успъли, съ помощью всеблагого Бога, Верховнъйшаго Царя, разрушить мечемъ и огнемъ и разграбить турецкій пограничный городъ Біздгородъ, и перебить нізсколько тысячь воиновъ и простого народа, почему и пересылаемъ В. И. В. изъ разореннаго города пленника и два янычарскихъ значка. Затемъ, вогда недавно крымскій царь съ своимъ войскомъ прибыль къ устью Дивира и Буга противъ Очакова, съ твмъ чтобы вторг-

<sup>1)</sup> Почтенный издатель русскаго извлеченія изъ дневника Ласоты не рѣшился перевести дословно этого ходячаго козацкаго выраженія, а перевель его словами: "промышлявшихъ по этому рыцарскому обычаю".

нуться во владенія В. И. В., мы, подъ знаменемъ В. И. В., пытались препятствовать его переправв, но въ этомъ не успвли, ради превосходства его силь, какъ сухопутныхъ на коняхъ, такъ и морскихъ на галерахъ и корабляхъ. При всемъ томъ мы имъли съ ними двъ стычки, и плънили знатнаго человъка, котораго только потому не посылаемъ къ В. И. В., что онъ тяжело раненъ. Но Ласота, который его допрашиваль, донесеть В. И. В. обо всемь. что отъ него узналъ. За щедрые дары, какъ-то: знамя, трубы и наличныя деньги, всемилостивъйше посланныя намъ, рыцарскимъ дюдямъ, мы изъявляемъ В. И. В. благодарность, какъ нижайшіе слуги Ваши, и желаемъ, чтобы, съ Божією помощью, мы могли служить съ пользою и въ морскомъ походъ, который мы теперь нам'вреваемся предпринять на човнахъ, отъ имени В. И. В., и о которомъ В. И. В. подробнъе будетъ донесено словесно Вашимъ посланникомъ Ласотою и нашими послами Сашкомъ Оедоровичемъ и Ничипоромъ, начальниками, имъющими подъ своею командою каждый по 100 человъть нашего запорожскато войска.

"Покорнъйше просимъ В. И. В., какъ государя христіянскаго, соизволить выслушать и оказать довъріе сказаннымъ нашимъ посламъ, которыхъ мы уполномочили устроить наше дѣло. А пана Хлоницкаго, нашего полковника, мы посылаемъ съ грамотами В. И. В. и нашею къ великому князю московскому, какъ христіянскому государю и другу В. И. В., съ просьбою, чтобъ онъ послалъ намъ помощь противъ турокъ, что ему не трудно будетъ сдѣлать при небольшомъ разстояніи его границы и при той легкости, съ какою его войско можетъ двинуться отсюда въ Валахію, или и далѣе.

"Мы просимъ также В. И. В. о письмѣ къ Е. К. М. и панамъ рады, дабы каждый рыцарь, на основаніи охранной ихъ грамоты (von Ihnen gefreyet), могъ свободно выступить въ походъ, проходить (по ихъ странѣ) и возвращаться на свою родину; докла-

дываемъ также В. И. В., что наше Запорожское Войско можетъ поставить 6.000 человъкъ старыхъ козаковъ, людей отборныхъ, не считая осадниковъ (Landtvolck), живущихъ на границахъ. По причинъ дальности пути, мы присоединили къ поименованнымъ нашимъ посламъ и начальникамъ еще двухъ членовъ нашего товарищества.

"Повторяемъ еще разъ, что мы покорнъйше подчиняемъ В. И. В., какъ себя самихъ, такъ и свою службу.

"Datum въ Базавлукъ, при рукавъ Днъпра у Чортомлыка, З іюля 1594 года.

"ПОЛНОМОЧІЕ ЗАПОРОЖСКИХЪ ПОСЛАННИКОВЪ.

"Я Богданъ Микошинскій, Гетманъ Запорожскій, со всёмъ Рыцарствомъ вольнаго Запорожскаго Войска, симъ удостовёряемъ, что мы, согласно съ рёшеніемъ, состоявшимся въ нашемъ рыцарскомъ колё, отправили къ В. И. В. нашихъ пословъ Сашка Оедоровича и Ничипора, начальниковъ надъ сотнями нашего Войска, уполномочивъ сихъ посланниковъ покончить наше дёло съ В. И. В., нашимъ Всемилостивейшимъ Государемъ, и покорнейше просимъ довёрять имъ и всему нашему Войску, обязывась сею грамотою и рыцарскимъ словомъ нашимъ, что останемся довольны рёшеніемъ, какое состоится между сказанными нашими посланниками и В. И. В., и что безпрекословно постунимъ, согласно этому рёшенію.

"Въ удостовърение сего, мы передали нашимъ посланникамъ настоящую грамоту, снабдивъ ее печатью нашего войска и собственноручною подписью нашего писаря Льва Вороновича. Datum въ Базавлукъ, при Чортомлыцкомъ рукавъ Днъпра, 3-го іюля 1594 гола".

"Того же 1-го іюля вечеромъ (разсказываеть Ласота, и мы приводимъ здѣсь точныя слова его) прибыли сюда два посланника Наливайка, знатнаго козака, который служилъ противъ запорожцевъ, когда они, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, были въ разры-

вѣ съ кіевскимъ воеводою, почему запорожды были раздражены противъ него и считали его своимъ врагомъ. Посланники эти донесли, что Наливайко, гнавшись за Татарами до самой Валахів, съ 2 или 21/, тысячами своихъ козаковъ, похитилъ у нихъ отъ 3 до 4 тысячъ лошадей, и что теперь онъ, узнавъ, что у Запорожцевъ оказывается въ нихъ недостатокъ, желаетъ раздълить съ ними эту добычу, и готовъ подарить имъ отъ 1.500 — 1.600 лошадей, чтобъ только быть уже навсегда ихъ другомъ. Но, такъ какъ честное рыцарство подозрѣваетъ его въ противномъ, то онъ желаеть явиться дично въ ихъ раду, положить среди нея свою саблю и попытаться доказать неосновательность возводимыхъ на него обвиненій. Если же рыцарская рада признаеть его при всемъ томъ еще виновнымъ, то онъ имъ предложить отрубить себ' голову собственною своею саблею. Однакожь онъ над'вядся, что они останутся довольными основательностью его оправданія и почтуть его навсегда своимъ добрымъ пріятелемъ и братомъ, не поставивъ ему въ вину прежняго его поведенія, изъ уваженія къ тому, что, еще до войны ихъ съ кіевскимъ воеводою, онъ уже состоять на службъ у послъдняго, а послъ начатія войны не дозволяла ему собственная честь оставить своего господина, воеводу, у котораго долго до того времени, а равно и тогда, онъ находился на службъ и пользовался получаемымъ отъ него содержаніемъ".

Не изв'єстно покам'єсть ни изъ какихъ источниковъ, какой именно договоръ состоядся между Рудольфомъ II и дн'єпровскимъ рыцарскимъ обществомъ. Но, по словамъ Гейденштейна, Наливайко, видя, что не можетъ сравниться съ Лободою въ военныхъ подвигахъ, такъ какъ этотъ предводительствовалъ "старыми чистой породы низовцами", собралъ тысячи дв'є охотниковъ до козацкаго хл'єба и прошолъ въ Венгрію черезъ Подолію и Седмиградію. Черезъ н'єсколько м'єсяцевъ, однакожъ, онъ вернулся съ богатою добычею изъ Мункача черезъ Самборъ и появился въ

Луцей. Потомъ, спустя нѣсколько времени, самъ Надивайко писалъ въ Сигизмунду III объ иностранной службѣ своей слѣдующее: "Не ниѣя дома дѣда, а праздно жить не привывши, мы, по письму въ намъ христіянскаго цесаря, пустились въ цесарскую землю, гдѣ не за деньги, а по собственной охотѣ своей рыцарской, прослужии не мало времени; но, узнавъ, что седмиградскій воевода заводитъ свои практики противъ короннаго гетмана, не захотѣли мы оставаться больше въ той землѣ и не посмотрѣли ни на какіе нодарки". Изъ иностранныхъ источниковъ извѣстно, что козаки этотъ, какъ ихъ намъ представляютъ, религіозный народъ, 1) явившись въ Венгрію па императорскую службу, оказались нестерпимыми грабителями жителей, и что поэтому нѣмцы, постарались какъ можно скорѣе спровадить ихъ обратно въ Польшу. Вотъ все, что я могу представить моему читателю для его соображеній объ этомъ всё еще темномъ вопросѣ.

Оть людей которые дѣлали свое дѣло молча, перейдемъ теперь кълюдямъ, которые нашумѣли въ исторіи больше, чѣмъ своль-

Славні хлопці
Паны запорозці:
Побачили вони
Скирду сіна въ полі;
Ота́манъ и каже:
"Оце жъ, братте, церква"!
А осавулъ каже:
"Я въ ій сповідався"!
А кошо́вый каже:
"А я й причащався"!

<sup>1)</sup> Повторяю, очищая исторію отъ сочинительских в сказокъ, что религіозность у козаковъ была вовсе не та, которую имъ принисывають, и притомъ она была далеко не преобладающимъ чувсівомъ. Историкамъ почему-то желательно, чтобъ у козаковъ еще въ XVI вѣкѣ была за Порогами церковь, но ея не было и гораздо позже. Не касаясь разумности сказаннаго желанія, замѣчу, что народъ обыкновенно лучше историковъ знаетъ и понимаетъ свои внутреннія обстоятельства. Никогда не считаль онъ запорожцевъ рыцарями церкви или православія. Я съ дѣтства помню пѣсню, которая принадлежитъ къ такъ называемынъ старосвѣтскимъ, и которая характеривуетъ запорожцевъ послѣдняго времена. (Каковы же они были во времена они?)

ко соотвётственно разумной дёятельности. Намъ необходимо знать положение польскихъ или лучше сказать панскихъ дёлъ, для того, чтобы намъ были понятны дела русскія. Впрочемъ читатель мой постоянно долженъ имъть въ виду, что и въ противномъ лагеръ была всё та же русь, только что это была польская русь, а не самосознательная. Этнографическая карта даже и нашего времени доводить русское население до самой Вислы. Отъ псковского Задвинья до Карпать и Буковины наши исконныя займища вошли въ польскую политическую систему. Мы разделились на ся и боролись одни съ другими въ пользу Польши. Въ русскій медъ подмѣшала Подына только своего цвъту, и назвала напитовъ нашъ своимъ. Она вдила готовый медъ въ добытый нами же ей кубокъ, и присвоила себъ то и другое. Мы были лошадьми, на которыхъ она мчалась по политическому ристалищу. Мы были кръпкіе и териъливые волы, которыми Польша пахала наше родное поле. Съ этимъ. а не инымъ взглядомъ на вещи, следуетъ намъ изучать лагерь, противопоставленный козацкому. Даже Тацить этого лагеря, Іоахимъ Більскій, и тотъ сослужиль польскому элементу службу на счоть русскаго. Но развернемь его почтенную летопись, самый девизь которой быль полупольскій и полурусскій: "Przeciw pvawdzie pasymy nbru" 1).

Мудрено доказать, что эта сатирическая пёсня сложена послё, а не прежде Хмельнищины. Но воть другая сторона запорожской жизни, охарактеризованная народомъ:

Славні хлопці
Паны запоровці:
Побачили вони
Чаплю на болоті;
Ота́мань и каже:
"Оце́ жь, братте, дівка"!
А осавуль каже:
"Я зь нею кохався"!
А кошо́вый каже:
"А я й повінчався"!

Этотъ знаменательный девизъ, изображенный силошь польскими буквами, награвированъ подъ портретомъ отца Іоахимова, Мартина Більскаго, приложен-

На этотъ разъ наше вниманіе останавливаеть въ ней событіс случайное и какъ-будто вовсе не-историческое (если только случайныя и не-историческія событія возможны). На маргинесь написано: "Sludzy pana zabili". Читаемъ тексть, желая знать, какъ это сталось. Обыкновенные слуги, разумыется рукодайные, убили обыкновеннаго пана, какого-то Бурскаго изъ Мазовіи; убили они его ночью, на валу, и ободравши бросили въ воду. Убійцы были пойманы и казнены. Ихъ посадили на телегу и возили по Варшавь, а вслыдъ за тымъ отрубили имъ сперва по ногы, потомъ по рукы, потомъ драли у нихъ со спины полосы кожи, потомъ реали имъ тыло раскаленными щипцами, наконецъ ихъ четвертовали, четверти развысили на висылицахъ, а руки прибили къ городскимъ воротамъ.

Это записаль въ своей хроникъ Іоахимъ Більскій. А пять льть тому назадь, секретарь папскаго нунція Альдобрандини, по поводу съъзда на границъ папскихъ, австрійскихъ и польскихъ уполномоченныхъ, записаль противоположный случай:

"28 января. Прибыло въ Вытомъ трое знатнъйшихъ польскихъ пановъ съ большою свитою конницы, пъхоты, гайдуковъ, для встръчи которыхъ легатъ выслалъ монс. Михаила Маркати со всъмъ дворомъ своимъ, въ каретахъ и верхомъ, а нъмецкіе коммисары—также своихъ дворянъ, за полторы мили отъ города. Порядокъ ихъ въвзда былъ слъдующій: впереди шли нъмцы съ музикою на челъ, за ними польская пъхота въ прекрасномъ строю, имъя передъ собою трубы, сурмы, а за собою отрядъ татаръ, изъ которыхъ иные, сидя на коняхъ, вели коней запасныхъ, въ числъ 40; на послъднемъ былъ богатый нарядъ, украшенный бирюзою и рубинами, оправленными въ золото и серебро; за нимъ—польская конница, за конницею—дворъ кардинала, наконецъ прекрасныя шестиконныя сани, окруженныя татарами, гайдуками и други-

нымъ въ продолженной Іоахимомъ "Польской Хроникъ", подъ заглавіемъ "Dalszy: Ciąg Kroniki Polskiéy".

ми жолнерами, а въ нихъ—сказанные польскіе паны. Когда этимъ порядкомъ весь отрядъ появился на площади, стража разступилась и дала мѣсто санямъ, изъ которыхъ вышли паны въ назначенный для нихъ домъ, а потомъ пришли на обѣдъ къ кардиналу, на которомъ обѣдѣ былъ также одинъ изъ императорскихъ коммисаровъ... Этимъ самимъ порядкомъ выѣхали они изъ Бытома въ Бендзынъ; но во время выѣзда произошолъ страшный случай, а именно: когда одинъ изъ польскихъ трубачей началъ передразнивать на трубѣ трубача нѣмецкаго, какой-то польскій панъ ударилъ его по головѣ чеканомъ и убилъ; а выѣзжая изъ воротъ, другой полякъ, разсердясь за бездѣлицу, приставилъ пистолетъ къ груди племянника ольмюнскаго епископа и хотѣлъ выстрѣлить, но только всныхнулъ порохъ на полкѣ".

Сопоставленіе такъ называемыхъ не-историческихъ событій, въ род'є двухъ нами приведенныхъ, какъ нельзя выразительніе говоритъ намъ, какіе герои галопировали на насъ верхомъ по политическому ристалищу, и какая предстояда намъ будущность, еслибъони, волею судебъ, не сломали себ'є шеи.

Такъ какъ на провесні 1593 года благородный и "святонамятный" князь Острожскій побилъ разбойниковъ подъ Пяткомъ у Тарнополя, а не менте благородный и доблестный князь Александръ Вишневецкій добилъ ихъ, подъ пьяную руку, въ Черкасахъ, то ближайшимъ следствіемъ этихъ подвиговъ было следующее явленіе. Паны разъёхались изъ домовъ своихъ—то на сеймъ, то на сеймви, до которыхъ они были охотники: тамъ можно было питьсколько угодно и геройствовать безопасно. Стража, которую паны разставили на татарскихъ шляхахъ, не сторожила по-козацки. Татары переловили ее, точно куръ, и пришли на Волынь, какъ домой, безъ всякой въсти о набътъ. Они расположились кошемъ подъ Константиновымъ, городомъ князя Острожскаго и, какъ характеристически выражается лътописецъ, wybrali szlacheckich domow

wiele, 1) преимущественно забирали женщинь, такь какь мужья, отцы, братья ихъ, въ то время сеймовали. "Uszli ci szkodnicy", заключаеть нашъ русинъ, "szable dobytey nie widząc przeciwko sobie". 2) Такь какъ татаръ было тысячъ двадцать, а каждый татаринъ обыкновенно гналъ нѣсколько душъ ясыру, особенно при такомъ спокойномъ хозяйничаньѣ, то легко сообразить, что значилъ одинъ такой набѣгъ въ сравненіи съ тѣми "лежами и приставствами" козацкими, изза которыхъ собственно дрались паны съ козаками. Но забавны шляхетскія жалобы на козаковъ. "Это они, это козаки ввели къ намъ татаръ"! кричали паны, когда, подъ конецъ сейма, пришла къ нимъ вѣсть, что ихъ дома выбраны. "Это они gałgany помстились за то, что князья Острожскіе побили ихъ"! Словомъ — паны смотрѣли на козаковъ, какъ на псовъ, которымъ не даютъ и объѣдковъ, которыхъ бьютъ безъ милосердія за желаніе кой-чѣмъ поживиться, но тѣмъ не менѣе требуютъ отъ нихъ вѣрной службы.

Въ концѣ того же года козаки, оправясь отъ панскихъ побоевъ, продолжали чинить свой обычный промыселъ, какъ говорилось тогда, надъ врагами святого креста; но слухъ объ этомъ не порадовалъ шляхту. Григорій Лобода, котораго мы уже знаемъ по разсказу Ласоты, вывелъ трехтысячный козацкій рой изъ Січи къ берегамъ Днѣстра. Тамъ, не вдалекѣ отъ Бѣлгорода, находился городъ Юргевъ, иначе Джурджево, важнѣйшій складочный пунктъ поднѣстрянской торговли. Лобода приспѣлъ къ самой ярмаркѣ въ этотъ городъ, забралъ все, что ему понадобилось, а городъ сжегъ до остатка. Потомъ, распустивъ кругомъ козацкую орду свою загонами, на цѣлые десятки миль превратилъ край въ пустыню. Поднялись на него турки и татары, но поздо: въ быстротѣ набѣга и опустошенія козаки не имѣли соперниковъ: иначе, не усидѣли бы они на своемъ опасномъ форностѣ за Порогами. До пановъ дошли слухи, что козаковъ подохотилъ идти въ Туре-

<sup>1)</sup> Выбрали много шляхетскихъ домовъ.

<sup>2)</sup> Ушли влодви, не видавъ обнаженной противъ себя сабли.

щину Хлопицкій, агентъ императора Рудольфа. Знали они и о томъ, что Хлопицкій привезъ имъ отъ императора письма, хоругвъ и деньги. Что-то злов'вщее носилось въ воздух в. Л'втописецъ наблюдалъ небо, стараясь хоть на немъ прочесть будущее. Небо по ночамъ сіяло кровавымъ блескомъ со стороны полудня. Въ той сторон в бились съ турками христіяне.

Христіяне просиди поляковъ не пустить орду черезъ свою землю въ Венгрію на помощь турецкому войску. Много разъ присылалъ императоръ посла своего съ этою просьбою; о томъ же безпрестанно просиль и Волошинь. Коронный гетмань отвёчаль классически-великодушно, какъ о дълъ, не требующемъ просьбы. (Онъ въдь быль авторъ славной въ свое время книги: "De Senatu Romano".) Общество же, къ которому онъ принадлежалъ, было занято въ это время болбе важнымъ предметомъ, чемъ просыбы твенимыхъ турками христіянъ. Пана причислиль въ лику святыхъ одного изъ польскихъ ксензовъ, разжигателей международной вражды, и воть 7-го іюля лэнчицкій воевода въбзжаль въ-Краковъ "z wielkiemi ceremoniami: bo niost z sobą kanonizacyą S-go Jacka 1). Въйхавши въ городъ, среди пановъ, ксензовъ, войска, поснольства, счастливый своею миссіею воевода распустильхоругвь, "na którey był wymalowany S-ty Jacek". 2) Грохотъ пушечной нальбы у костела Св. Троицы прив'втствоваль стольблаготворное для общества явленіе. Посл'в об'єда выступили на такъ называемый публичный диспуть монахи Св. Троицы и іезунты. Деспуть вели о томъ, какъ должно понимать канонизацію святыхъ, а равно о томъ, видить ли св. Яцекъ съ неба все, что здёсь дёлается съ его почитателями, и зналь ли онънапаредъ, что будеть канонизованъ, зналъ ли тъхъ лицъ, которыя произведуть его въ святые (iesli on wiedział przed tym

<sup>1)</sup> Съ великимъ церемоніаломъ: нбо несъ съ собою канонизацію св. Ядка.

<sup>2)</sup> На которой быль написань св. Яцекъ.

o tych Promotorach swych)? По отвыву нашего русина, dysputowali wszyscy bardzo dobrze! ¹)

А между твиъ татары вторгнулись черезъ Волощину въ Покутье, жгли, убивали, прошли, какъ по собственной дикой степи, по самого Самбора и сожгли тамъ мъстечка Снятынъ. Жуговъ, Тлумачъ, Чецыбъши. Съ татарами были и янычары, вооруженные ружьями, — роскошь, для татаръ недоступная. 2) Въ Чецыбъщахъ быль довольно връпсій замовъ. Въ немъ заперлось человъкъ до ста шляхты. Западивъ мъстечко, татары подощди въ дыму въ самому замку, подшанцевались въ нему и отврыли по немъ густую стрельбу. На беду въ замке взорвало бочку пороху: защитники его уронили въ порохъ зажженную губку. Пламя въ одну минуту охватило замовъ. Отчаяніе придало силы осажденнымъ; они прорвадись, хоть и не всѣ, сквозь густую тодпу татаръ, и спаслись бъгствомъ въ Днъстру. А татары сожгли еще въ добавокъ Тисменицу и Гадичъ. Въ Гадичъ повторили они ту же исторію съ вамкомъ, стараясь полонить въ немъ белескаго воеводу; однакожъ онъ отсидъдся. Татары спалили еще Калузу и

<sup>1)</sup> Всв состязались очень хорошо.

<sup>2)</sup> Кстати замѣчу здѣсь любителямъ "удальства, молодечества и разгула" козацкаго, что татары молодечествовали у насъ изъ одной бѣдности. Въ 1606 году Жолковскій писалъ "do braciey na seimik Proszowski" слѣдующее:

<sup>&</sup>quot;Z Nahaiskich hord przyszsły niemałe woiska, ktore obkoczowały w bliskiem bardzo sąsiedztwie na Białogrodzkich polach. Car Tatarski zgłodzonym vkazał; ze dostanie zywnosci u Panstwach Jego Krol. Mci: bo głodni pewnie są i by nic innego, sam głod dla zdobyczy do nas ich gania".

Съ этимъ отзывомъ Жолковскаго о татарахъ полезно сопоставить отзывъ того же Жолковскаго о козакахъ, въ письмѣ его къ великому визирю въ 1617 году:

<sup>&</sup>quot;Repressa fuit ad tempus sceleratissimorum hominum (т. е. козаковъ) insolentia, ita quod nihil omnino iniuriarum nec in nostris nec in vestris ditionibus accipitur. Sed postea quum Tartari irruptionibus furtivis factis grassati populatione et incendiis miseros homines facultatibus exuerunt, auctos est sceleratorum Cozakorum numerus, quando isti bonis a Tartaris exuti his se latronibus aggregarunt, atque ita latrociniis et nostras ditiones et potentissimi imperatoris vestri portus et loca maritima infestant".

Долину; людей вездѣ больше убивали, чѣмъ брали въ неволю: они шли на войну и ясыръ въ Венгрію.

Только въ тотъ день, въ который орда сожгла Долину, поспъль влассическій гетмань на защиту русскаго края отъ варваровъ, да и то съ весьма слабыми сидами. Но варвары съумъли обмануть классика, чего не удалось бы имъ сдълать съ такими реалистами, какими были ненавистные для классической шляхты козаки. Поджидая къ себъ на помощь полевого гетмана, Замойскій окопадся въ виду громаднаго татарскаго табора, точно римскій Антоній противъ Парфянъ. Татары сдёлали видъ, будто съ своей стороны оканываются. Въ надежде увенчать чело новыми даврами, Замойскій посматриваль на разв'вающіеся по валу непріятельскіе значки; а татаръ давно ужь не было въ окоив. Открывъ наконецъ обманъ, поляки нашли внутри валовъ только хромыхъ лошадей. Орда быстро шла въ Венгрію карпатскими дефилеями. Венгры подвлали засвки на дорогв. Знала орда объ этомъ чрезъ посредство цыганъ, которые охотно служили хищникамъ. Впереди татарскаго войска шли заполоненные въ папскихъ владеніяхъ русскіе хлопы съ топорами; они должны были "высъкать венгровъ изъ засъкъ". Въ награду за это, при спускъ съ горъ, татары снимали съ нихъ головы, но нъкоторыхъ выпустили на волю. Оставивъ позади возы и другія тяжести, польскіе рыцари шли по следамъ татаръ до самой венгерской границы, но не имъ было равняться въ быстротъ съ дътьми дикихъ полей. Поляки въ этомъ походъ до такой степени осрамились, что даже сосъдніе народы стали ихъ ненавидъть, какъ свидътельствуетъ Іоахимъ Більскій. "О, еслибы мы хоть когда-дибо пробудились отъ сна"! говорить онъ. "Если мы еще будемъ вести себя такъ безпорядочно, превратится въ пепелъ убогая отчизна наша, а самихъ насъ, нужды нътъ, что мы свободный народъ, перевяжутъ (татары), и мы только будемъ одинъ другому докорять да выговаривать попусту". Далье льтописецъ предается размышленію о всеобщей безчестности въ обращени съ публичными фондами (зловыцій признавъ для гражданскаго общества). Всего лучше, по его мевнію, устроить сборы на оборону края такъ, чтобы деньги не проходили черезъ множество рукъ, пока наконецъ достигнуть своего назначенія: "bo ony są iak ciasto lipkie, przystaną wszedzie. 1) Пускай бы каждый повёть", продолжаеть онъ, "выбираль себъ ротмистра, и пускай бы поборъ шолъ прямо въ его руки, а не черезъ этихъ сборщиковъ да распорядителей, которые освобождаются еще и отъ военной повинности; да ужъ пускай бы назначили определенную сумму съ каждаго города, местечка, села. Тогда бы гетманъ зналъ, сколько человъкъ обязанъ поставить важдый ротмистръ, да и королю виднъе было бы, все ли войско на лице. И пусть бы войско жило по Украинъ; тогда бы и пустыан заселялись, и молодежь бы школилась. Ротмистровъ же выбирать по поветамь изъ людей достойныхъ и при томъ владеюшихъ значительнымъ имъніемъ, по примъру римлянъ, которые, вакъ пишутъ, equitem numerabant a censu. 2) Однакожъ далеко заполь я въ сторону! (заключаетъ онъ свое размышленіе). Не привыкь я этого делать, но меня увлекь patriae heu dolor"! 3)

Успѣхи турецваго оружія въ Венгріи сильно тревожили поляковъ: гроза приближалась. Турки стояли уже подъ Коморнымъ. Въ Краковъ молились и устраивали процессіи; на 17 октября кагнодгівів (проповъдники) назначили своей публикъ постъ. Вслѣдъ за тѣмъ разнесся слухъ, что орда возвращается въ Крымъ изъ Венгріи. Прежде всего король послалъ изъ Кракова, сколько било у него людей, подъ горы, человъкъ до полуторы тысячи, съ люблинскимъ воеводою Зебжидовскимъ и велюнскимъ старостою Алевсандромъ Конецпольскимъ. Туда же двинулся и коронный гетманъ съ колнерами и выбранцами. Наъхало много и королев-

<sup>1)</sup> Вёдь деньги липки, какъ тёсто: всюду прилипнутъ (къ рукамъ).

<sup>2)</sup> Считали всадниковъ по цензу.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Печаль объ отечествъ.

в пержавневъ: всъхъ вызывалъ кородь своими письмами на эрону Рѣчи-Посполитой. "Z miłości przeciw oyczyznie biegli iako а gwalt", 1) говорить летописець, такь что набралось всего войска тысячь пятнадцать. Одинъ кіевскій воевода, князь Острожскій, съ младшимъ сыномъ, воеводою волынскимъ, вывелъ въ поле до 2.000 коней; князь Збаражскій, воевода брандавскій, до 500; князь Заславскій, воевода подляскій, до 400; Юрій Мнишевъ, воевода сендомирскій, Іеронимъ Мелецкій, староста сендомирскій, съ другими своими пріятелями, болбе 1.000. Бельзанъ (обывателей Бельзскаго воеводства) подъ одной хоругвью было до 400 коней, подъ начальствомъ пановъ Остророга и Липскаго, а люблинянъ — 100 коней, которыхъ вель панъ Горайскій. Кром'в того довольно было подолянъ, львовянъ и другихъ руснаковъ. Долго ждали они татаръ всюду по шляхамъ и подъ горами; наконецъ наступившая зима заставила блистательное ополчение панское разъбхаться ни съ чёмъ по домамъ. Остался на стороже только коронный гетманъ да королевская ибхота. Говорять: на ловца звърь бъжить. Паны были плохіе ловцы. Татары знали ихъ силы на перечотъ, не хуже лътописца, который перечислилъ ихъ, точно Гомеръ данайскихъ героевъ. Вмёсто того, чтобъ идти на облаву, устроенную шумно и гучно панами, они выждали время и тихонько прошмыгнули домой черезъ Волощину.

Хуже всёхъ пописался при этомъ снятынскій староста Николай Язловецкій, тотъ самый, которому поручено было устроить замокъ на Кременчукъ. Онъ пригласилъ для похода въ Крымъ Лободу и Наливайка вмѣстѣ съ такъ называемымъ грошовымъ людомъ (нанятымъ за деньги). Въ то время, когда другіе паны сторожили татаръ на шляхахъ да подъ Карпатами, онъ вдохновился мыслью ударить на оставленное подъ слабымъ прикрытіемъ гнѣздо татарское, занять Крымъ и стяжать себѣ безсмертную сла-

<sup>1)</sup> Изъ любви къ отсчеству, бъжали какъ на пожаръ.

ву въ потомствъ. Но эту славу должны были стяжать ему козаки, такъ какъ грошоваго люду было у Язловецкаго, сравнительно съ войскомъ Лободы и Наливайка, весьма немного. Мечтательный панъ сдълалъ громадные долги для своей экспедиціи; все было слажено; походъ предпринять; оставалось только вступить въ Татарщину. Въ этотъ важный моментъ козаки получили наказъ отъ императора, которому ихъ вторженіе въ Крымъ не принесло бы нивакой пользы. Они круто повернули въ сторону; Язловецый остался ни при чомъ. Его люди — все та же русь — пошли въ козаки; при немъ оставалось человъкъ съ пятьдесятъ, и радъ онъ былъ радъ, что выбрался съ ними цълъ изъ-подъ Бългорода. Но состояніе его было разстроено на въки; тоска, досада, стыдъ свели гордаго 1) пана въ могилу.

Коваки между тёмъ начали готовиться къ походу въ Волощину. Брацлавъ долго былъ опаснымъ форпостомъ колонизаціи отровненной Руси. Брацлавскіе мёщане привыкли издавна къ ковацкому хлёбу. На королевскаго старосту смотрёли они, какъ на гетмана. Брацлавлнамъ было за обычай ходить въ Волощину съ такими людьми, какъ Сверчовскій, Гербуртъ, Мелецкій. Сабля и теперь доставляла имъ больше прибыли, чёмъ плугъ. Они, какъ говорится, прилежнымъ ухомъ внимали козацкому зазыву въ походъ. Брацлавъ окозачился. Но брацлавскій староста Юрій Струсь былъ, по видимому, человёкъ поколёнія новаго,— того поколёнія, которое отмёренную нёкогда саблею землю обращало въ мирнонасильственную статью дохода. По этой ли, или же по другой касой причинё, только мёщане изъ послушных превратились въ мепослушные и перешли изъ-подъ присуду старостинскаго подъковацкій присудъ. Городъ и замовъ очутились въ рукахъ у козаковъ.

<sup>1)</sup> Когда мы называемъ польскихъ пановъ гордыми, это у насъ не голое слово. Иностранцы, прівзжая въ Польшу, прежде всего поражались необывновенною гордостью польской шляхты. Такъ на примъръ, одинъ изъ венеціянскихъ пословъ, въ 1560 году, пишетъ: "шляхта чрезвычайно горда". А въдъгордости было довольно у него и дома, въ средт венеціянскихъ поbili.

ки, какъ это видно изъ письма, писаннаго нёсколько позже ливайкомъ къ Сигизмунду III, мечтали объ основании въ Брацавщин'в другого с'вдалища силы своей, подобнаго низовой Січь. Но они мърили слишкомъ широко, не по призванию своему, не согласно съ той функціей, которую они могли и должны были выполнить. Польша всё-таки была государство, сконцентрированная политическая единица. Козаки были только войско, или общество, но государствомъ никогда не были и быть не желали. А брацлавскую позицію могло удержать за собою только политическое тело. Иначе думали козаки, иначе думали брацлавскіе м'вщане. Зная безсиліе Річи-Посполитой въ полномъ ея составі, они считали возможною рѣчь-посполитую войсковую, городскую и какую угодно дробную, въ отдъльности отъ общей федераціи, которая никого не удовлетворяла. Какъ бы, впрочемъ, оно тамъ ни было, только на н'вкоторое время во всей Брацлавщин'в возобладаль режимъ козацкій. По праву сильнаго и отважнаго, повельвали козаки окрестной шляхть давать имъ стацію, то есть все, чъмъ войско содержится и вознаграждается; а кто не слушался, на техъ навзжали шляхетскимъ обычаемъ. Въ числе прочихъ, не забыли козаки и богатаго пана Калиновскаго, виновнаго передъ Наливайкомъ тъмъ, что отнялъ у его отца въ Гусятинъ землю. Теперь Наливайко получилъ за свою батьковщину плату съ лихвою. По слухамъ, доходившимъ въ Польшу, козаковъ собралось до 12.000. У нихъ было теперь уже 40 хоругвей; въ томъ числе две съ императорскимъ гербомъ. Козавамъ не доставало только, какъ они выражались, полатать свои злыдні, то есть ремонтировать войско свое какъ следуетъ. Кстати подъ рукою была Волощина, въ которой хозяйничали неверные турки. Волощина, постоянно платилась козакамъ за свое безсиліе устоять на христіянскомъ элементв. Часть козаковъ, подъ предводительствомъ Наливайка, отправилась туда на козаций промыселъ. Козаки сожгли городъ Тягиню; уцёлёлъ только замокъ, котораго они

но осилили; потомъ разсёялись потатарски загонами кругомъ, сожгии болье пяти соть сель, захватили въ плынь по четырехъ тысячь татары, турокы, татарокы и туркены; призы быль богатый. Весело возвращались козаки домой, мечтая о выкупныхъ деньгахъ, о продажв и меновомъ торге съ польскою шляхтою. Но къ переправъ приспъль молдавскій господарь съ семью тысячами войска; съ нимъ были и татары. Добычникъ всегда слабъ въ борьбъ съ врагомъ, необремененнымъ полономъ и всякимъ суплатьемъ. Пришлось возавамъ выпустить изъ рукъ свою богатую добычу. Но они дали волохамъ рыцарское слово отблагодарить ихъ за сюриризъ такимъ же сюрпризомъ, и сдержали его. Призвавъ на номощь Лободу, Наливайко посётиль Ясы 1) и надолго оставиль у волоховъ намять своего посъщенія. Три дня только проведи этомъ походъ, и вернулись домой не съ пустими руками. Въ Польшу между твмъ пришло извъстіе, что они пошли въ пьяномъ видъ, на штурмъ тягинскиго замка, и что ихъ тамъ побили. Но что они были потомъ въ Ясахъ и гостевади во всю козацкую волю свою, это изв'естно намь оть самихъ же Поляковъ 2). Ложь — неизбъжная бользнь исторіи, едва-ли даже

<sup>1)</sup> Слово Ясы напрасно пишуть съ двумя с: это необходимо только нёмцамъ, чтобъ изъ Ясъ не вышли Язы. По-южнорусски яси значить демонстрація, или овація, или салють. Ясими значить объявить; ясуви́ми—салютовать.

<sup>2)</sup> Объ этомъ пишетъ Гейденштейнъ. Сохранилось и письмо внязя Константина-Василія Острожскаго, въ которомъ онъ говоритъ объ этомъ походѣ. Письмо было писано въ Криштофу Радзивилу отъ 24 девабря 1594 года. Острожскій написалъ слёдующее:

<sup>&</sup>quot;Pewieniem, ze się to W. Msc do tego czasu nie tai, iz kozacy, zebrawszy się pod dziesięc tysięcy wtargnęli byli w ziemie Wołoską; gdzie wielkie spustoszenie vczyniwszy tak w ludziach, iako i maiętnosciach ich, trzy dni tylko mieszkaiąe w ziemi tey, nazad się wrocili; tudziez tez zamkı i miasta Wołoskie popalili, a mianowicie Jassy miasto spulili, gdzie Hosponarowie zwykli przemieszkiwać. Teraz się na Podolu liezą w Barze i bardzo się od czasu zmacniaią, i iesliby obaczyli trudność iako przeciwko sobie, maią wolą wtamte kraie \*)... Bialey Rusi nad Dniepr

<sup>\*)</sup> Пробъль снемавшаго копіц для Несвижской библіотеки.

излечимая. Какъ бы, впрочемъ оно ни было, но козаки вернулись зимовать въ Брацлавщину, которая de facto имъ принадлежала, другіе удалились на днѣпровскій Низъ, а третьи разбрелись по Украинѣ; но на весну грозили завитати до Полици. Съ своей стороны, коронный гетманъ, узнавъ что татары вернулись домой окольнымъ путемъ, вышоль изъ подгорья и расквартировалъ коронное войско по Подоліи.

Между тъмъ въ Краковъ совъщались о томъ, какъ бы отвратить наступающую съ низовьевъ Дивпра и Дивстра грозу. Естественно, находились между панами люди, совътовавшие снять запруду, которою думали удержать стремленіе козачества въ Турещину. О войнъ съ турками хлопоталъ императорскій посланникъ на краковскомъ сеймъ, который собрадся въ началъ Фидиппова поста, и неизб'єжный папскій нунцій. Явились въ Краков'є и представители многихъ мелкихъ владеній нёмецкихъ. Приёхали также послы отъ волоховъ и молдаванъ, которые-то по неволъ держались Турчина, то отрывались отъ него. Полякамъ льстила центральность въ турецкомъ вопросъ; но они, по отношению къ этому роковому вопросу, дъйствительно были таковы, какими изобразилъ ихъ Янъ Замойскій въ одной изъ последнихъ сеймовыхъ речей своихъ: "Мы день ото дня откладываемъ", говориль онъ, "ностоянно находимся въ страхъ, а между тъмъ дъйствуемъ такъ, какъ-будто у насъ еще много времени впереди, и сидимъ, не зная, что съ нами дълается". Они уклонились отъ лиги съ охотниками до турецкой войны подъ темъ предлогомъ, что недостаетъ для нея всёхъ голосовъ европейскихъ: не только вся Германія, но и король испанскій, по ихъ плану, должны были соединиться на Турчина; а покамъсть, возбуждены были гораздо болъе интересные для нихъ вопросы: о дележе будущей добычи, объ арене

vchodzić. Przeto zdało mi się o tym W. Mosci mego Mwego Pana, iako powinny powinnego, ptzectrzedz etc"... (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. F. IV, № 223, л. 66).

войны, о томъ, кому быть гетманомъ союзнаго войска, кому судьею? Послы должны были догадаться, что Польша обладаеть веливимъ полвоводцемъ и великимъ государемъ. Уже назначены были секретно и коммиссары, которымъ поручено было събхаться съ боммиссарами другихъ державъ въ Познани для постановленія договорныхъ пунктовъ: окончательное же ръщение этого важнаго вопроса европейской политики Сигизмундъ III предоставилъ себъ: для этого онъ предположиль созвать чрезвычайный сеймь въ Варшавъ, который бы прододжался не болье двухъ недъль. "Wszakże z tego nic nie było", 1) закончилъ свое оповъданье нашъ соплеменникъ, который быль саркастиченъ, даже не сознавая своихъ сарказмовъ. Къ довершенію политической несостоятельности. установленъ тогда же земскими послами неприведенный въ исполнение поборъ на жолнеровъ; отъ сборщиковъ-чего прежде не бывало — потребовали присяги: "co Boże day by im to pomogło", 2) замъчаетъ "правдивая душа" русинъ. На томъ же сеймъ ръшено бить посполитому рушенію. Катилипа стояль у римских вороть: соровъ хоругвей, не признававшихъ власти законодательнаго собранія, провозглашали всей отрозненной Руси равноправность. Оборвыши, грабители и разбойники, люди religionis nullius 3) уразумели главную потребность народа лучше классически вос-

<sup>1)</sup> Однакожъ изъ этого ничего не вышло.

<sup>2)</sup> Дай Богь, чтобъ это имъ помогло (т. е. помогло ихъ честности).

<sup>3)</sup> Замъчательно, что и въ Москвъ цѣнали тогда религіозность, нравственность и доблести козаковъ не выше какъ въ Польшѣ. Когда, въ 1594 году, императорскій посолъ Варкочь завель съ думными дьяками рѣчь о томъ, какой пользы можно ожидать въ войнѣ съ турками отъ запорожскихъ козаковъ, ему отвѣчали слѣдующими словами: "Они хороши для нечаяннаго нападенія, для набѣговъ п дѣйствій въ разсыпную; но это люди дикіе, необузданные, не имѣющіе страха Божія (такого какимъ отличались москвичи), и на вѣрность ихъ нельзя разсчитывать. Впрочемъ (эта черта козачества представлялась дьякамъ яснѣе, чѣмъ историкамъ), по своему большому терпѣнію и готовности переносить голодъ п всѣ недостатки, и удовлетворяться самымъ ничтожнымъ продовольствіемт, они могутъ быть весьма полезны для дальнихъ экспедицій". ("Чтенія Общ. Исторіи ж Др. Росс." 1863, II, 269 перев. соч. Аделунга).

нитанных колопей римской куріп: они требовали равноправности на суді, безъ которой нізть житья ни обществу, ни государству.

Наступила зима, какой и не запомнили тогдашніе старожилы. Глубокіе снѣга затрудняли сообщеніе между самыми близкими поселками; страшныя мятели угрожали путнику въ открытыхъ равнинахъ хуже орды. Отъ Наума до Великодня народъ сидѣлъ по хатамъ почти безвыходно, протаривая дорогу развѣ къ шинку, такъ какъ церквей во всей отрозненной Руси не было и трехъ тысячъ, да и тѣ частью стояли запертыми, потому что паны-католики велѣли народу ходить въ костелы, частью были упразднены панами-вольнодумцами, въ знакъ своего торжества надъ суевѣрнымъ плебсомъ, а многія имѣли такихъ священниковъ, о которыхъ сами поборники православія, архіереи, сопротивлявшіеся уніи, писали, что ихъ чаще видали въ корчмѣ, нежели въ церкви. То было таинственно глухое время, о которомъ польскій поэтъ, а нашъ соплеменникъ, сказалъ бы, въ чалніи чего-то страшнаго и недовѣдомаго:

Cicho wszędzie, glucho wszędzie... Co to będzie? co to będzie?...

"Rus do lacinnikow przystała", спокойно записалъ между тъмъ, въ ряду прочихъ событій, другой, не менъе почтенный нашъ соплеменникъ, преображенный въ поляка, и посвятилъ этому событію всего 9 строчекъ, — событію, которое отозвалось въ XVII, XVIII и даже XIX въкъ безчисленными страданіями всъхъ сословій и состояній. Въ эту суровую, какъ у насъ говорится, лютую зиму ничего лучшаго невозможно было и выдумать, какъ согласиться тайкомъ на унію и подписать актъ соединенія несоединимаго. Отступническій актъ русскихъ іерарховъ сдълался съ того времени предметомъ глухихъ, таннственныхъ, зловъщихъ толковъ между людьми, которые такъ или иначе принадлежали къ

польской и русской интеллигенціи. Зима разразилась наводненіями въ прикарпатской Польше: поздняя весна 1595 года вызвала въ поле коронное войско, но вовсе не на козаковъ. На козаковъ пришлось бы ему идти съ однимъ "грошовымъ жолнеромъ" и развъ лишь съ немногими панскими почтами: необходимость истребить этотъ "мотлохъ" еще не чувствовалась такъ повсемъстно, чтобы можно было поднять противъ него пограничныхъ землевладельцевъ въ значительномъ вооружении. Нуженъ былъ кличь, болье интересный въ экономическомъ отношении, болье завлекательный для панскаго славолюбія, болбе серьозный въ отношеніи политическомъ. Такимъ кличемъ была Волощина, этотъ "щить", заслонявшій Польшу отъ Турціи, а Турцію отъ Польши. Оба государства понимали важность владенія этимъ щитомъ и постоянно пытались вырвать его другь у друга изъ рукъ. Отстаиванье польскаго права на Волощину, было деломъ традиціоннымъ. Паны рвались въ этотъ край сами собою, даже рискуя королевскою немилостью. Теперь ихъ призывали подъ коронное знамя; они вняли призыву съ радостью, и коронное войско увеличилось быстро, какъ река отъ весеннихъ потоковъ. Въ течение прошлой зимы турки и татары надумались окончательно присвоить себъ Волощину и такимъ образомъ придвинуть свои границы къ польскимъ границамъ вплоть. Паны боялись этого больше всякой козащины: ибо въ такомъ случав имъ бы пришлось отодвинуться снова передъ турками такъ, какъ отодвинулись они уже одинъ разъ передъ ними отъ береговъ Чорнаго моря, и сдёлать плодородную Украину такимъ щитомъ отъ азіятской дичи, какимъ служила имъ теперь Волощина. Два народца, населявше этоть край, волохи и молдаване, въ свое время отличались боевымъ мужествомъ. Со временъ императора Траяна, Волощина сдъладась украиною Римской имперіи, містомъ ссылки безпокойныхъ людей и притономъ всего своевольнаго. Во времена Галліена и потомъ въ правленіе Авреліана, овладели этимъ праемъ такъ называемые

варвары, - чего добраго, наши предки поляне, или ихъ торки, беренды, "чорные клобуки", козацкія шанки. Къ этимъ варварамъ, во времена Граціана, прим'вшались туть готы; но діло въ томъ, что нашъ русинскій языкъ господствоваль въ Волощинъ такъ точно, какъ и румынскій. Онъ, очевидно, столкнулся тамъ съ государственнымъ римскимъ языкомъ, такъ же какъ и въ политической польской систем'ь, но въ XVI в'яв быль еще цыль, не поддался еще переработкъ отъ смъщенія съ другими. 1) Съ перемѣной властителей, Волощина, древняя Дакія, сдѣлалась украиною Турецкой имперіи, а вм'єсть съ тімь — вторымь экземпляромь Украины Ръчи-Посполитой Польской. Она сохранила старыя свойства своихъ жителей: мечтательность, подобную польской, завзятость, свойственную русинамъ, и изм'внчивость, усвоиваемую каждымъ небольшимъ государствомъ, очутившимся среди большихъ. 2) Было время, когда молдавскій господарь предводительствоваль сорока тысячами дучшаго войска въ Европ'я: я говорю о знаменитомъ Стефанъ, который разбиль на голову 120-тысячное войско императора Магомета, завоевателя Царьграда, Трапезонта, двинадцати царствъ и двухсотъ большихъ городовъ, а, кром'в того, держаль въ страх'в Венгрію и обуздываль савроматскую заносчивость поляковъ. Но мужество безъ культуры никогда еще не было гарантіею независимости. Волощина, страшная туркамъ, сделадась вассаломъ Венгріи, а когда Венгрія зашаталась подъ мусульманскими саблями, господарь Петръ прівхаль во Львовъ и принесъ вассальную присягу Владиславу Ягеллону. Съ того времени культура не сдёлала въ Волощинъ успъховъ. Сепенитскіе л'єса, въ которыхъ польскіе сарматы погибли, воюя

<sup>1)</sup> Блэзъ де Виженеръ въ своей книгѣ: "La Description du Royaume de Poloigne", Paris, 1573, говоритъ о волохахъ: "Toutefois ils usent aussi du parler Ruthenique et Slavon".

<sup>2)</sup> Blaise de Vigenere: "...ce a esté tousiours vne nation fort bizarre, fantastique et despitte, et au reste fort endurcie et belliqueuse".

противь румунь, какь римляне въ Тевтобурскомъ лесу, раскидывались въ дибой красъ своими отпрысками по гористой части трая, по хребту Волощины, дълившему ее на Валахію и Молдавію. Подъ стінью первобытных лісовь, стлались роскошныя пастбища. Земледеліемъ въ широкихъ размерахъ волохи не занимались; любили больше пасти скоть и гонять по отпрытымъ степнить мъстамъ табуны лошадей, которыми снабжали они всю **Европу.** 1) И вотъ въ такой-то край звалъ канцлеръ и коронный гетнанъ своихъ товарищей магнатовъ. Они любили Волошину тавъ же, вавъ и паши козаки: сарматская фантазія находила въ ней идеаль добычи, — добычу, движущуюся по воль добычника допалей, рогатый скоть и превосходную породу овець, о которой и въ нын бшнихъ польско-русскихъ хозяйствахъ сохранилась панать въ названіи патріарховь отары валахами. Еще однавды мельнула полявамь надежда возвратить себ'в вассальство волоховъ и моддаванъ. Исдамъ не въ силахъ былъ переработать всёхъ румунскихъ христіянъ въ потурнаковъ; нівчто похожее на прежнюю автономію оставалось еще за этимъ праемъ, воспётымъ столько разъ нашими кобзарями, какъ арена козацкаго "лыцарства"; паны р'вшились поддержать ее. Молдавія de facto находи**чась въ рука**хъ у турокъ, но, по старой памяти, считалась въ вассальской зависимости отъ Польши. Объ этомъ даже императорскій посоль дестно напоминаль панамь, обовязивая ихъ темь самимь не смотреть на судьбу румуновъ равнодушно. И вотъ Замойскій двинулся на границу тремя войсками. Это не значию, что войска было очень много, — вовсе нътъ: это

<sup>1)</sup> Blaise de Vigenere: "C'est un pays montueux et couuert de bois, et pourtant bien fort et malaisé. Aussi le peuple ne s'amuse gueres à cultiuer les terres, car tout leur faict depend du bestial, dont ils ont tres grande abondance à cause de beaux pascages qui sont par tout, tellement qu'ils en fournissent non seulement Hongrie et Russie qui sont les pays plus prochains d'eux: mais encor en enuoynt tous les ans vne fort grande quantité en Poloigne, Prusse, Silesie, Boheme, Alemagne, Italie et Turquie".

значило только, что гдѣ проходили жолнеры, тамъ скотоводство, земледѣліе и ичеловодство, три главныя статьи тогдашняго экономическаго быта Польши, терпѣли почти такой же вредъ, какъ и отъ орды. Въ уваженіе жалобъ и просьбъ, которыми обыкновенно въ такихъ случаяхъ осаждали короннаго гетмана со всѣхъ сторонъ духовныя и свѣтскія лица, онъ раздѣлилъ домашнюю орду свою на три пути. Этимъ объясняются, по видимому, не имѣющія историческаго значенія слова народной пѣсни:

Ишли ляхи на три шляхи, А козаки на чотыри...

Лъвымъ шляхомъ, въ данномъ случав, пошоль полевой гетманъ Станиславъ Жолковскій, правымъ-каменецкій староста Потоцкій, среднимъ-самъ великій или собственно такъ называемый коронный гетманъ Янъ Замойскій. Не раньше 20 іюля прибыли они къ мъсту своего назначенія, именно къ Шаргороду, недалеко отъ Сороки. 21-го іюня получено Замойскимъ изв'ястіе, что татары переправляются на русскую сторону Дибира подъ Очаковомъ, для соединенія съ турецкимъ войскомъ, котораго, какъ гласила пугливая молва, собрадось на берегахъ Дуная болве 100.000, и нъкоторые отряды переходили уже на его сторону. Поляки р'вшились не удаляться отъ Дивстра и развів на Кучманскомъ или на Чорномъ шляху "завхать въ очи" татарамъ, вторгаться же въ Волощину, на переръзъордъ, когдабъ она пошла степями на Тягинь, считали они нарушениемъ мира съ турками. Черезъ нівсколько неділь, уже въ августі, узналь Замойскій, что орда переправляется черезъ Дивстръ на шляхъ Кучманъ. Ударили въ бубенъ; двинулись на татаръ. Цаны, жедавшіе испоренить козачество, подъ нужду сильно на него разсчитывали. Такъ было и теперь. Съ весны задабривали Лободу красивыми словами, и воинственная шляхта дружески заохочивала его къ походу въ Волощину. Прямого приглашенія со стороны правительственной вла-

сти не было. Не было и со стороны Лободы прямого обязательства. Теперь послади въ нему гонца, какъ-булто дело было удажено между двумя партіями окончательно. Паны просили козавовъ посившить на подмогу. Но Лобода, видно, зналь твердо правию: "врагу твоему въры не даждь", и понималь запорожскою своею душею, что недовърчивость къ деспоту — дучшая охрана свободы. Онъ оставляль пановь въ пріятной надеждів, лишь бы спровадить ихъ въ Молдавію. Онъ зналь, зачёмъ ляхи идуть въ Волощину: онъ не могъ этого не знать. Молдавскій господарь Ааронъ содержаль при себъ родъ гвардіи венгерской; вачальникъ этой гвардіи, Розванъ, родомъ цыганъ, измінилъ господарю, провозгласиль господаремь седмиградского князя Сигизинна Баторія, и савлался обладателемъ Волощины, въ качествъ Ваторіева нам'встника. Молдавскіе бояре не знали, какъ избавиться отъ ненавистнаго имъ Розвана и просили Сигизмунда III дать имъ господаря отъ себя, по старинному праву на этотъ акть, не уничтоженному еще султаномъ. Выборъ короля, или его канплера, палъ на молдавскаго выходца, получившаго въ Польшѣ надигенать, на Іеремію Могилу. Замойскій, отправляясь въ походъ, им'вдъ Могилу подъ рукой, коло боку, какъ тогда говорилось. Если водворение его на господарстве потребуеть битвы, вся тялесть битвы упадеть на козаковъ. Если будеть какая добыча, она достанется полякамъ, да сверхъ того, и на будущее время козави потеряють не одинь, можеть быть, такой случай, какой доставить имъ Подвова. Тавъ должны были размышлять возаки, уклонаясь отъ этого похода. Они были практики. Они чужды были той "сустной славицы", за которою гонялась воспитанная латинскими фразами шляхта; они понимали славу по-варягорусски, въ соединенін съ добычею: иначе-имъ бы нечёмъ было существовать, все равно какъ татарамъ безъ полону, а что еще важивенечемъ было бы воевать и защищаться. Слава не была и не могла быть прихотью возацкаго полководца. Если попадался между

козаками Юлій Цезарь или Алкивіадь подъ татарскимъ кобенякомъ, то и такой рѣдкій военный геній старался заслужить въ ихъ средѣ славу, не выходя изъ чорнаго тѣла, въ которомъ козаки держали обыкновенно своего гетмана. Мудрый быль это народъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ: не даромъ ѣздило къ нимъ, для упражненія въ рыцарскомъ дѣлѣ, много "chudych pacholkow poteiwych", 1) какъ выражается странствующій Тацить Папроцкій. Они знали, что, когда гетмана не отличаетъ отъ обыкновеннаго товариша-козака ни его заслуженный пай, ни одежда, ни жилье, ни пища, а только лошадиный хвостъ на копьѣ, да знамя, булава и литавры, то ему по неволѣ придется не себя украшать лаврами, а

Слави-лыцарства козацькому війську здобувати.

Ревнивые въ идей равенства, запорожцы не хотили даже славы, (не говоря уже о добычв), призвонть своему предводителю лично. точно какъ-будто орденъ ихъ сформировался изъ людей, которые только и желали "положить душу свою за други своя", которые старались доказать деломъ, а не словами, что совершенная любовь "ничего не ищеть себъ". Но это общая черта: она относится къ первой идев Запорожья, которую возымела какая-то мотучая и мечтательная душа. Частною чертою козацкихъ дъйствій, въ настоящемъ случав, было сознаніе, что ляхи готовятся подавить козачество. Для того, чтобы придти къ нему, не нужно было подслушивать интимныхъ совъщаній Замойскаго съ его любимцемъ и преемникомъ Жолковскимъ или другими знатными панами. Послъ перваго опыта схватки между народною и антинародною военными силами, вопросъ о козакахъ обсуждался открыто, и козаки понимали очень хорошо, что не отъ нанской расположенности къ нимъ за ихъ услуги, а отъ ихъ сиды зависвла ихъ цълость. Они знали, какъ пріобрёсть эту сплу.

<sup>1)</sup> Не богатыхъ честимхъ людей.

Но такъ ли, или иначе оно было, только Грицько Лобода, этотъ Периклъ запорожской республики, сравнительно съ красавнемъ и пройдохою Наливайкомъ, остался на Украинъ. На провесні нашоль онь себь Аспавію, въ особь воспитанницы шляхетскаго дома Оборскихъ, которые жили гдё-то не вдалек отъ Бара: но бравъ его быль, по видимому, недачень: невъста шла за него по неволь. Какъ обходились тогда съ невъстами домашніе авторитеты, это повазаль намь князь Василій надь своей племянницей. Нічто подобное случилось и здівсь. Шляхтичь состідь, служившій Острожскому, какъ тогда водилось, мёстною газетою, сдёлаль и другого рода замъчаніе въ виду предстоявшей козакамъ катастрофы, которой всё ждали и называли транедіею. 1) Онъ написаль: "Господь Богь знаеть, надолго ли эта женильба. 2) Но это дело темное для насъ. Мы не можемъ сказать наверное, съ вакими собственно чувствами оставался Лобода въ Украинъ: привызываль ли его теплый домашній очагь къ одному місту, или же козаки продолжали вести свою пропаганду въ народъ, готовясь на борьбу съ панами. Во всякомъ случай фактъ женидьбы предводителя показываеть, что козаки мечтали утвердить республику свою въ Украинъ, а Запорожье считать только рыцарскою школою. Но, такъ какъ они, и по натуръ своей, и по роду жизни, отличались молчаливостью, то намъ осталось довольствоваться, въ настоящемъ случав, одною догадкою.

Между тъмъ какъ одна часть раздълившейся на ся руси готовилась дома невъдомо для насъ къ русскому дълу въ эгоистическихъ своихъ интересахъ, другая часть очутилась за Днъстромъ и, повинуясь такому же врожденному нашей природъ эгоизму, дълала русское дъло, воображая его польскимъ: Замойскій и его сподвижники, возводя на молдавское господарство Іеремію Могилу,

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхъ ко II-му тому письмо князя Острожскаго отъ 2-го марта 1596 года.

<sup>2)</sup> См. тамъ же выпису изъ письма Кавлича, отъ 2-го февраля 1596 года.

упрочивали его племяннику Петру тотъ путь къ митроподін кіевской, который помогъ намъ найти выходъ изъ лабиринта Ръчи-Посполитой Польской. За этотъ подвигь стоить поименовать всёхъ ихъ. Кромф двухъ уже названныхъ, они были: Гербуртъ, Пшеремоскій (котораго отець или дідь навірное быль какой-нибуль Прорубай), двое Терновскихъ, (а попольски Tarnowskich) Ханскій, братья Потоцкіе, Браницкій, Зебжидовскій, Мышковскій, Прушновскій, Леснёвскій, Даниловичь, Вірникъ (Wiernek), Станиславскій, Слідковскій, Дроевскій, Порыцкій, Гульскій, князь Вишневенкій, Струсь, Рожинскій, Горностай, Творжіянскій, Темрюкъ, Чертанскій, Більструпъ, Уляницкій, Корытинскій, Кланицкій, Витославскій. — имена большею частію запечатлівным кровавою намятью въ летописныхъ преданіяхъ московской и кіевогалицкой Руси! Войска при нихъ насчитываетъ Більскій по отрядамъ 7.250, въ томъ числъ 1.500 выбранцевъ. Это былъ цвътъ боевой польской силы. Даже мозольные походные труды не были чужды имъ. Помня Камилловъ и Цинциннатовъ, шляхта возвышалась иногда до уровня пренебрегаемыхъ ею братьевъ своихъ козаковъ. Когда оказалось нужнымъ укрѣнить станъ польскій наль Прутомъ, на урочище Цоцоре, гетманъ первый взялся за заступъ, за нимъ стали работать ротмистры, а за ротмистрами товарищи, и въ одинъ день поспъль оконь съ тринадцатью баштами и четырьмя "бронами" (воротами). Въ этомъ окопъ выдержали наши русины и поляки напоръ татаръ и турокъ, которыхъ было, если върить реляціи, тысячь сорокь, и заключили миръ только подъ условіемъ, чтобы Могила быль оставленъ на господарствъ. Честь имъ и слава за это! 1)

<sup>1)</sup> Въ мирномъ договорѣ между Казы-Гиреемъ и Яномъ Замойскимъ изображено: "Car, maiącz zlecenie od Cesarza J. M. Tureckiego — powierzoną choragiew na ziemię Wołoską, tedy chczącz dogodzić Kr. J. Mci Polskiemu łascze braterskiey, Jeremiewi ią na hospodarstwo oddaiemy, o ktorego tho Jasnie Wielmoznego Pana Canclerza a Hetmana Corony Polskiej Ziemia tuteczna prosiła... Woysko Cesarza J. M. Tureckiego i Carskie nie maią kazić thu w ziemi ani w

Но не однимъ русскимъ землевладъльцамъ, не однимъ панамъ, не однимъ тъмъ, которые, какъ Острожскій, называли себя полягами, даже не перемънивъ еще православія на котоличество, - не однимъ имъ слава. Они должны подблиться ею съ твим, которыхь они дишади права владеть поместьями и участвовать въ сеймахъ, которыхъ терпъли по невозможности истребить, которыхъ игнорировали въ своихъ бытописаніяхъ. Успёхи Замойскаго въ Волощинъ были подготовлены козацкою службою нъменкому императору и постоянными сношеніями ихъ съ Волощиною по объимъ сторонамъ лъсистаго хребта, который дълить ее на два княжества. Приверженцевъ султана и потурнаковъ козаки побивали: приверженцевъ христіянскаго императора поддерживали. Дъйствуя заодно съ подеръпленіями, присылаемыми господарямъ отъ императора, они такъ усилили молдавскаго господаря и ослабили хана, что господарь нанесъ татарамъ неслыханное до тёхъ поръ пораженіе, а вслёдъ затёмъ отпаль отъ турокъ и объавиль себя вассаломъ немецкаго императора. Какую роль играли въ этомъ дълъ козаки, видно изъ того, что они посылали своего посла, сотника Демковича, въ Пресбургъ, для приведенія молдавскаго господаря въ присягв императору, которому они служили. Сотникъ Демковичъ имълъ осъдлость въ Баръ и отъ 3 февраля 1595 года увъдомляль о своемъ посольствъ князя Острожскаго, у котораго, какъ видно, состояль на службъ по части доставленія разныхъ вёстей, то есть служиль ему газетою. Онъ доносиль, что быль "послань оть пановь козаковь кь молдавскому господарю для выслушанія присяги, которую господарь, за его

Polscze, y owszem J. M. Car zararem się ruszy i w swą ziemię trzeciego dnia wyydzie, a hospodar mieć moze dlia strazy dwor swoy od swego nieprzyjaciela (Rozwana)... A czo się dotycze chorągwie, ktorą Jeremiiowi Mohile na hospodarstwo My Car oddawamy, upewniamy i przyrzekamy, ze Cesarz J. Mcz onogo wiecznie i owszem w pokoiu na hospodarstwie zawzdy zachowa... Działo się na Cocorze, dnia 21 miesiąca 8 bra roku 1595". (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польс. отд. IV. № 71, л. 1).

приводомъ, принесъ императору вмъсть съ своею духовною и светскою радою, съ духовенствомъ и гетманомъ". Отступникъ бусурманскаго владычества, въ качествъ прозедита, выръзалъ всъхътурокъ, сидъвшихъ у него на шев, а имущество ихъ роздалъ венгерской своей гвардін; даже султанскаго гонца, Вхавшаго черезъ Модавію къ польскому королю, обезглавиль передъ козацкими послами, которымъ онъ показывалъ наказъ императора дъйствовать заодно съ Запорожскимъ Войскомъ. На турецкихъ знаменахъ. подъ которыми онъ до сихъ поръ сражался, велълъ изобразить кресты и знаки христіянсваго императора, а обезглавленныхъ турокъ разставилъ по всему рынку, въ знакъ поруганія мусульманства. 1) Но этотъ бунть, о которомъ умалчиваютъ польскіе историки, вызваль въ Царьградъ страшную сцену. Падшая столица Палеологовъ была заперта на три дня для въйзда и выйзда. Турки казнили христіянъ. Безмолвно смотр'вли на кровавую сцену войска султана, составленныя большею частью изъ потурнаковъ; наконецъ адзамуланы не стерпъли мученій совъсти, бросились на налачей, и началась битва между приверженцами и противниками ислама. Восемь дней продолжалась междоусобная ръзня въ запертомъ Царьградъ, и нъсколько десятковъ тысячъ легло съ объихъ сторонъ трунами. 2) Не доставало въ этотъ критическій моменть явиться въ Босфорф разбойникамъ-козакамъ, и христіянскій міръ давно бы освободиль изъ рукъ азіятскихъ варваровъ колыбель своего просвъщенія. Но возакамъ въ это время предстояла борьба съ усердными слугами Христова намъстника; имъгрозили истребленіемъ; имъ предстояла Солоница....

Мы оставили Наливайка послѣ того, какъ онъ сходилъ въ Угорщину. Изъ Семигоръя вернулся онъ на Волынь, гдѣ на то время отбывались въ Луцкѣ такъ называемые судебные роки и

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхъ ко ІІ-му тому выписку изъ письма сотника Демковича.

<sup>2)</sup> См. тамъ же выписку изъ висьма Кевлича.

вивств ярмарка. Лупкъ быль въ большой тревогъ отъ посвшенія украинскаго Алевіада; но Алевіадъ быль скорбе злой шалунь, чемъ влой человеть. Онъ прошолся съ козаками по ярмарвт, по караимскимъ рядамъ, по костеламъ, и ограничился контрибуцією со всіхъ сословій. Самъ онъ, въ извістномъ письмі къ Сигивмунду III, разсказываетъ, съ наивною хитростью козака. о своей новой карьеръ, что, по возвращении изъ Венгріи, онъ провель всего дня три въ городе Луцке, для пополненія военныхь припасовь, а потомъ сталь отдыхать на "обычномъ козацкомъ шляху", то есть на Днёпре, въ ожиданіи службы, которую онь, будтобы, предлагаль мимоходомь коронному гетману, да тоть не приняль. Лишь только ступили козаки одною ногою на литовскую землю и почти что не попробовали еще панскаго хлеба (писаль онь), тотчась литовскіе паны, съ гайдуками своими и множествомъ всякаго народу, напали на нихъ-сперва въ Слуцкв, а потомъ въ Копылв, и кого же они побивали и мучили? хлопять, паробковь и нъсколькихъ товарищей нашихъ — или "на приставахъ", или на пути къ своимъ родителямъ.

Паны, въ лицѣ виленскаго воеводы, киязя Криштофа Радзевила, были предупреждены кияземъ Острожскимъ о томъ, что козаки придутъ къ нимъ въ гости. "Этотъ lotr (разбойникъ) Наливайко", писалъ киязь Василій, "теперь гоститъ у меня въ Остронолѣ, оторвавшись отъ другихъ съ тысячею человѣкъ, и кажется, что придется миѣ сторговаться съ нимъ, какъ съ Косинскимъ". ¹) Литовскія ополченія были такъ многолюдны, что козаки побѣжали въ Могилевъ, чтобы, по выраженію Наливайка, хоть тамъ поѣсть спокойно хтѣба, уже не панскаго, а королевскаго. Паны грозили могилевскимъ мѣщанамъ смертью, если они впустятъ козаковъ къ себѣ въ городъ, но, какъ оказалось, требовали отъ нихъ невозможнаго. Ополченцы подожгли ночью Могилевъ со всѣхъ сторонъ.

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхь ко ІІ-му тому письмо князя Острожскаго оть 4-го марта 1595.

Козаки насилу вырвались изъ нылающихъ удицъ въ поле, но тамъ ждало ихъ панское войско, съ тъмъ чтобъ окружить со всъхъ сторонъ. Это не удалось ему. Наливайко ушолъ въ Ръчину, откула и посладъ въ королю свою оправдательную жалобу на дитовскихъ нановъ, — въ глазахъ Сигизмунда III, жалобу волка на исарей. Козацкій предводитель, очевидно, міриль короля своимь аршиномъ, воображая, что замылить ему и его сенаторамъ глаза сперва своими оправданіями, а потомъ предложеніемъ, которое туть же дёлаль. Онъ выдаваль себя за полновластного гетмана днёнровскаго рыцарства, каковымъ никто никогда не былъ, и предлагалъ дать битву всёмъ непокорнымъ королю козакамъ, а побивъ своевольных влюдей, основать городъ и замокъ надъ рѣчкою Синюхою за Брадлавомъ, съ тъмъ чтобы за Порогами держать только помощника. Онъ объщаль принимать къ себъ однихъ "стаційныхъ" возавовъ, получающихъ стацію, или содержаніе, отъ правительства, а жолнерскимъ, панскимъ, шляхетскимъ и княжескимъ пахолкамъ (молодцамъ), которые къ нему придутъ, о оръзывать уши и носы. Банитовъ кородевскихъ принимать онъ не станетъ; въ Украину для сбора стацій и для другихъ войсковыхъ надобностей посылать не будеть, а будеть посылать только водою на Бѣлую Русь, для покупки за деньги муки и военныхъ снарядовъ. Награды за это просиль онъ всего на 2.000 человъвъ да на сторожу сукнами и деньгами-или то, что дается татарамъ, или то, что получають старые жолнеры.

Къ похожденіямъ Наливайка въ Бѣдоруссіи нашъ соплеменникъ Більскій прибавляеть слѣдующія подробности.

Въ Слуцкъ, куда проникнулъ Наливайко, учились сыновья виленскаго каштеляна Іеронима Ходкевича. Это побудило виленскаго воеводу и гетмана литовскаго, Криштофа Радзивила, принять самыя скорыя мъры къ подавленію козацкаго разбоя. Наливайко захватилъ въ слуцкомъ замкъ 12 самыхъ лучшихъ пушекъ, 80 гаковницъ, 70 рушницъ, и, взявши съ мъщанъ 5.000 литовскихъ конъ въ видъ стацій, поспъшиль уйти изъ Слупка, "едва попробовавши панскаго хабба", какъ выражался онъ съ алквіадовскимъ нахальствомъ "Когда же Наливайко уходилъ", прибавляеть попольски ополяченный русинь, "громила его пъхота гетнанская, и нъсколько десятковъ козаковъ было убито". Козаковъ не хотели впустить въ Могилевъ, который быль довольно сильно уаръпленъ. Козаки взяли его штурмомъ и "насъкли много народу". Ополченіе білорусскихъ пановъ подоспівло на выручку города поздо. Стоя въ полъ, паны подвергались невыносимой стужё и потому поступили съ городомъ гуманнее козаковъ: зажгли со всёхъ сторонъ. 1) Ретираду козаки совершили въ такомъ порядев, что панъ Оникій Униговскій, бросясь въ козацкую купу, не быль поддержань своими и сложиль молодецкую голову за несостоятельное панское дёло. Козаки, по словамъ Більскаго, везли съ собой до 20 пушекъ, а народу къ нимъ со всёхъ сторонъ прибывало. — вакого именно, не извёстно. Литовскій гетманъ послів претеривннаго холоду, грвлся у пылающаго Могилева, а войско поручиль пану Бойвиду. Но Бойвидь, по словамь Більскаго, видя, что возави шли въ большомъ порядкъ, не отважился напасть на нихъ, и такъ они ушли безъ всякой пом'вхи на Волынь. Очевидно, что походъ въ Евлоруссію быль — пропаганда равноправности. вербовка волонтеровъ предстоящей за нее борьбы и снабжение войска боевыми снарядами. Но пусть это будеть и разбой, такъ какъ наши "безупречные Геркулесы", наши Периклы и Алквіады, имфли наружность не будуарную, дъйствовали естественные, нежели

<sup>1)</sup> По безсмисленному соединенію народнаго діла съ діломъ господствующей партів, примірами котораго полна исторія, одна изъ рукописнихъ лівтописей ("Лівтописецъ Віры законные, Житія Поганьства и Побоженьства Князей велиникъ Руськихъ") сожженіе Могилева приписиваетъ козакамъ. "Домовъ", говорить лівтописецъ, "сгоріло до 500; а крамовъ (лавокъ) зъ великими скарбами 400. Міщанъ и бояръ, людей учтивихъ, такъ мужей, яко и женъ, дітей малихъпобили, порубали и попоганили. Скарбовъ тежъ незлічнихъ побрали съ крамовъ в зъ ломовъ".

принято взображать историческихъ героевъ, и не догадались испросить санкцію ни у римскаго папы, ни у польскихъ его кліентовъ, ни у такихъ потентатовъ, какъ его величество султанъ турецкій и его высочество ханъ крымскій.

Съ подвигами Наливайва на Волыни и въ Бѣлоруссіи совпали панскіе, монастырскіе и братсвіе толки о томъ, что русскіе епископы отпали отъ благочестія и послали въ Римъ Инатія Потія да Кирилла Терлецваго. Въ Луцвѣ, какъ говорять, досталось отъ Наливайка всего больше приверженцамъ и слугамъ епископа Кирилла, а въ Пинсвѣ захватиль онъ ризницу этого отступника и добыль, будтобы, важные пергаментные документы съ подписями духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, согласныхъ на унію. Указывають еще и на то, что Наливайко ограбилъ имѣнія брата епископа Кирилла Терлецкаго.

Не мудрено, что въ войскъ его были люди, задътые лично уніею или заинтересованные церковнымъ вопросомъ по отношенію въ благочестивой шляхть, благочестивимь мыщанамь и благочестивымъ хліборобамъ, такъ какъ церковныя имущества, подаренныя церквамъ ихъ предками, а ими, въ качествъ ктиторовъ или братчиковъ, и вообще прихожанъ, контролируемыя, переходили теперь въ въдъніе панскихъ экономистовъ. Захарія Копыстинскій прямо указываеть, что даже попы, "съ деспераціи" приставали къ искателямъ козацкаго хлъба. 1) Весьма быть можетъ, что и пом'вщики, соперники агентовъ унін, направляли ремонтирующихъ козаковъ на имънія отступниковъ древняго благочестія, да и безъ этого, возакамъ удобнъе было хозяйничать въ домахъ, селахъ и фольваркахъ партіи, которая тогда была еще малочисленна среди благочестивыхъ пановъ и ожидала защиты отъ однихъ латинцевъ. Но нападеніе на унитовъ не им'єло никакой посл'єдовательности, ни системы, и не выразилось ни въ какой манифе-

Рукопись варш. библіот. гр. Красинскихъ: "Оборона Церкви Веходней и Патріарховъ", л. 64.

стаціи со стороны самихъ коваковъ. Это важное обстоятельство не принято въ соображение научнымъ методомъ историковъ. Виавть въ похожденіяхъ такого добычника, какъ Надивайко, Адквіала не по одной красотъ своей, по и по готовности отбивать носы у священных статуй, — видеть въ его спеціяльных похожденіяхъ "религіозный оттівновъ" могуть одни любители комбинацій, построенныхь, безь критики, на фабуль исторіи. Встарину поступали табъ украинскіе летописцы, сочиняя летописи за время прошдое. Въ эноху разгара унін обвинители православных в принисывали Наливайку единство действій съ благочестивыми панами, не замізчая панской инерціи или, говоря по-украински, панської нікчемности, и произвали всю православную партію "наливайковскою сектою", или просто "наливайками". — "Владыцкія села, архимандритскія нивнія, воть за что дерутся наливайки съ унитами, восклицаеть одинь фанатикь, въ памфлеть 1623 года, и очень върно опредъляеть, въ своемъ увлечении, изнанку унии и православія, ту изнанку, которой оба лагеря старались не повазывать свъту. Что касается до самого Наливайка, то онъ ограничивался интересами возачества, понимаемыми весьма узко, какъ это бывало и съ великими народными героями. Въ письмъ къ кородю, онъ объяснять свое ожесточеніе противъ пановъ тімъ, что всльможный Калиновскій отняль у его отца небольшой кусовь земли подъ містечномъ Гусятнинымъ, а самому владельцу переломалъ ребра, такъ что отецъ Наливайка и умеръ отъ побоевъ: "а въдь онъ у меня быль одинь"! саркастически прибавляеть красавець-козакь. Въ этомъ оправдани своихъ поступковъ выступаетъ во всей рельефности тотъ самый мотивъ для борьбы съ полноправнымъ сословіемъ, который, черезъ подв'яка, подвинулъ и Хмельницкаго на его отважное дъло, именно-имущественный интересъ и личная обила.

О похожденіяхъ Надивайка и его козаковъ могъ бы дучше Більскаго равсказать намъ секретарь Яна Замойскаго и Стефана

Баторія, Райнольдъ Гейденштейнъ. Онъ им'яль подъ рукой офиніальные документы и могь пользоваться непосредственными указаніями обоихъ своихъ патроновъ, не говоря уже о другихъ участникахъ и очевидцахъ каждаго событія. Но, къ сожалінію, онъ видклъ въ козацкой войнъ только ближайшій, домашній свой интересь: козанкая война представлялась ему (печальное заблужденіе!) только случайностью, -- случайностью, почти счастливою для славы польскаго оружія: а потому козаки появляются у него на сценъ и сходять съ нея, не выражая полноты своего существованія. Почему именно произошла эта кажущаяся случайность, въ какой экономической или соціяльной (не говоримъ ужъ о духовной) связи находилась она съ прочими явленіями тогдашией общественной жизни и какими сопровождалась обстоятельствами мъстности, времени, торговли и промышленности, - подобные вопросы не занимали польскаго историка. Онъ довольствовался фабулою событій, и анекдотическій интересъ источниковъ предпочиталь тому, который получается отъ критическаго взгляда на нихъ. Такъ понималась тогда исторія; такъ пишется она большею частію и въ наше время.

По разсказу Гейденштейна, Наливайко вернулся съ войскомъ своимъ на Волынь въ концѣ января 1596 года. Между тѣмъ изъ Запорожья "выгреблось" низовое товарищество подъ предводительствомъ еще болѣе сильнаго врага шляхетскихъ порядковъ, Грицька Лободы, и заняло пограничныя волости Кіевскаго воеводства. Часть его войска, состоявшая, какъ надобно думать, изъ мѣстныхъ бунтовщиковъ, подъ начальствомъ какого-то Савулы, бросилась на Литву. Гейденштейнъ говоритъ, что Наливайко не любилъ Лободы, и потому дѣйствовалъ отдѣльно отъ него и его товарища Савулы. Всё-таки козацкій промысель надъ панами принималъ размѣры опасные. Король писалъ въ Молдавію къ коронному гетману Замойскому о необходимости вооружиться рѣшительно противъ козацкихъ разбоевъ. Коронный гетманъ не нуждался въ на-

поминаніи, но онъ быль ванять обороною Волощины отъ покушеній Розвана, который захватиль было господарство. Розвань быль начальникъ венгерской гвардін прежняго господаря Аарона, а потомъ-похититель его престода и имущества. По прибыти польскаго войска въ Волощину, онъ бъжалъ въ своему патрону. Сигизмунду Баторію, со всёмъ добромъ, какое только могъ захватить съ собою въ Ясахъ; 1) а когда Могила былъ посаженъ на модавскомъ престолъ и принесъ польскому королю и Ръчи-Посполитой присягу вассальскую, Розванъ явился съ венграми оспаривать у него господарство. Въ это время подошли еще новыя роты къ Замойскому изъ-за польской границы (11 декабря); а сверхъ того, собрадось въ Польшт и еще нтсколько ротъ, готовыхъ въ походу. Паны не хотели отстать отъ свой братіи, и водошская армія выросла до размітровь значительныхь. Такимь образомъ Замойскому было съ чемъ отстоять честь польскаго оружія, счистить съ него ржавщину. Съ нимъ были: Яковъ Потоцкій, будущій историкъ Хотинской войны, Стефанъ Потодкій, будущій сподвижникъ своего брата Николая въ знаменитой козацкошляхетской войнъ 1637—1638 года, Андрей Потоцкій, Янъ Зебжидовскій, князь Корецкій, Мілевскій, Оома Дроёвскій, Тарло. Они вивств съ другими отстояли Іеремію Могилу, разбили венгровъ, взяли въ илънъ самого Розвана и казнили самою ужасною казнью передъ Ясами. Набрали паны въ счастливой битвъ разукрашенныхъ коней венгерскихъ, оправленныхъ въ серебро палашей, пленниковъ и знаменъ, въ числе которыхъ одно было съ фамиль-. нымъ девизомъ седмиградскаго князя, съ тремя серебряными зубами и съ золотымъ сердцемъ сверху зубовъ: эмблема страшная! • Эти зубы готовы были растервать наждое живое сердце съ безчувствіемъ металлическаго. Таково было сердце нашихъ бра-

<sup>1)</sup> Чего не могь взять съ собою, то онь старался уничтожить, на примъръ пушки, котория онъ побросаль въ воду, но такъ веудачно, что поляки видъли торчащія изъ воды колеса.

тій русиновъ, погруженное въ окаменяющій римскій католицизмъ. Съ такимъ сердцемъ, безчувственнымъ къ живому и жаждущему жизни народу, готовилась теперь коронная шляхта вступить въ отрозненную Русь, чтобы отрознить ее еще больше, безвозвратно отрознить, о чомъ конечно она не думала. Она думала только о томъ, чтобы на рабочей простонародной силъ, на безплатномъ ея трудъ, на безмолвномъ ея повиновеніи, основать магнатскія династін, для благоденствія въ настоящемъ и для безсмертной славы въ будущемъ. Всвхъ, кто бы ни стоялъ ей на дорогв, по ея убъкденію, подобадо казнить такъ же, какъ и Розвана. О раздичіи реавщонныхъ мотивовъ тогда еще не разсуждали. Таковъ былъ въкъ, такова была школа, изъ которой вышла польская шляхта и польская интеллигенція. Канцлерь королевства, бывшій ректорь падуанскаго университета, авторъ вниги "De Senatu Romano", другъ и покровитель писателей, знаменитый Янъ Замойскій, относительно чернорабочей массы, не возвышался надъ своимъ экономомъ, едва умъвшимъ написать квитокъ и прочитать панское повельніе. "Ja nie umiem ieno rola orać", 1) говориль онъ на сеймь, давая понять, что это главный источникъ его доходовъ. Для охраненія этого источника, рішено было имъ истребить козаковъ. Сагthaginem deledam esse. 2) повторядь онъ, безъ сомнёнія, въ классически образованномъ умъ своемъ, если только козачество представдялось ему во всей грозной возможности своего будущаго развитія. Но чемъ бы ни представлялись козаки Замойскому въ настоящемъ и будущемъ, для такого могущественнаго человъка, который посадиль на престоль шведскаго принца и держаль у себя дома въ плъну принца австрійскаго, задача истребить ихъ не казалась а priori такою мудреною, какою представляется намъ она a posteriori. Намъ сказывается это въ тонъ, которымъ онъ обра-

<sup>1)</sup> Я умѣю только пахать землю.

Кареагенъ долженъ быть разрушенъ: изрѣченіе Катона, которое онъ постоянно твердилъ.

щался въ козакамъ. Идучи въ Молдавію, Замойскій приказаль козакамъ, черезъ ихъ посланцовъ, съ величіемъ Суллы или Марія: "Приказываю вамъ, не смъйте, козаки, безпокоить Турціи! Я вамъ это запрещаю"! Съ тъмъ же величіемъ и съ полною увъренностью въ успъхъ предпріятія, послаль онъ на козаковъ будущаго героя разгрома Москвы, полевого гетмана, своего талантливаго питомца Жолковскаго. Римъ долго терпълъ Катилину у воротъ своихъ; наконецъ собралъ цвътъ боевой силы своей, и великое международное дъло началось.

Co to bedzie? co to bedzie?...

## ГЛАВА ХІІІ.

Двоякій взглядь на противниковъ козачества. — Козачество направляется къ занятію новыхъ пустынь. — Разбойничанье обоихъ войскъ, панскаго и козацкаго. — Козаки уступаютъ панамъ правую сторону Днѣпра. — Борьба равноправности съ польскимъ правомъ подъ Лубнями. — Измѣнники караютъ пзмѣнниковъ за измѣну измѣнникамъ. — Расплата потомковъ за предковскія увлеченія.

Не смотря на самую неудобную для похода пору, коронное войско не могло отложить похода: "дёло шло о королё и всемъ государствё", говоритъ Гейденштейнъ: "козаки дёлали угрозы самому королю и городу Кракову". Они, по словамъ военной реляціи Жолковскаго, грозили разрушить Краковъ, а шляхетское сословіе истребить. 1) Слёдовательно дёло, начатое Косинскимъ, не было мелкою случайностью: оно подходило подъ законъ послёдовательности, свойственный всёмъ непреложнымъ явленіямъ міра геологическаго, зоологическаго и нравственно-человёческаго; оно должно было рости безостановочно, какъ ростетъ масса сдерживаемой запрудою воды, пока не разорветъ запруду; какъ

<sup>1)</sup> Оть 21 мая 1596 года, на пути изъ Переяславля въ Лубні, Жолковскій писаль въ королю:

<sup>&</sup>quot;Brzydko az wspominać, do czego się to swowolenstwo brało, iakie spominanie Maiestatu W. Krol. Mci, iakie zamysły, o Krakowie, stolicy sławney W. Krol. Mci rozbiciu, wytraceniu stanu szlacheckiego. I to pewna, ze bardzo się było to swowolenstwo wmogło. Opportune raczyłeś W. Krol. Msć temu zlemu rozkaząć zabiegać".

ростеть пламя, находящее себ'в пищу, пока не испепелить ея; или, пожалуй, какъ ростеть какая-нибудь живненная идея, уничтожая вс'в преграды и питаясь даже противодъйствующими элементами. Оно ужъ и теперь принимало разм'тры грозные.

Лва только источника существують иля исторіи второго козацкаго возстанія, Гейденштейнъ и Більскій, да и ті во многомъ противоръчать одинъ другому. Притомъ же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеемъ нивакой возможности исполнить правило: audiatur et altera pars. Вообще, это важная потеря для русской исторіи, что украинскіе козаки, эти главные дъятели торжества Руси надъ Польшею, оставили по себъ такъ мало намятниковъ своей дъятельности. Кровь ихъ продилась какъ вода на землю и не оставила даже пятна по себъ. Энергическій духъ ихъ отошоль въ въчность, не заградивши устъ хулителямъ своимъ; а ихъ потомки лишены утвшенія сдышать посмертное слово предбовъ, каково бы оно ни было. И вотъ мы разворачиваемъ чуждыя сказанія о нашемъ быломъ, и устами историческихъ враговъ своихъ повъдаемъ міру понимаемыя до сихъ поръ двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нельпо дыла героевь равноправности.

Февраля 28-го полевой гетманъ Жолковскій, быстрымъ движеніемъ, отъ Кременца въ Константинову, очутился у козацкихъ фориостовъ. Воображая жолнеровъ далеко за предълами Руси, козаки спокойно "долеживали" зиму, 1) помышляя о томъ, какъ настанетъ "весна красна", и какъ тогда козацкая голота будетъ "рясна". Между Константиновымъ и Острополемъ, въ селъ Мар-

<sup>1)</sup> Употребляю это выраженіе на основаніи польскаго сдова leža и козацкой пословицы: колибт хлібт та одежа, то іст бы козакт лежа. Потому-то и воевани козаки, что имъ нечего было ёсть лежа. Еслибы ляхи были на столько мудры до шкоды, какъ по шкодё, они бы еще въ XVI и XVII вёкё имёли удовольствіе видёть, какъ "свирёный" украинскій народъ, подобно своимъ работящимъ воламь, молча жуеть жвачку среди плодородныхъ полей своихъ. Но сколько разъ это повторялось — и доселё повторяется въ исторіи — что людей сдёлають свирёность!

тиричахъ, неожиданно ударили дяхи на козацкую стоянку. Козаковъ было четыре хоругви; поляковъ — пълое войско. Но не струсили лохмотные рыцари: оборонялись, какъ одинъ. Ихъ подожгли со всёхъ сторонъ въ мужицкихъ дворахъ и хатахъ; они оборонялись въ пламени, и пали всё до послёдняго. Знамена ихъ развъвались въ польскихъ рукахъ надъ ихъ трупами. "Мертвые срама не имутъ". Косинскій написаль программу грядущихъ битвъ; козаки въ Мартиричахъ приложили къ ней печать. Въ тотъ же самый день въ сосъднемъ селъ повторилась поголовная бойня надъ двумя козацкими сотнями; ни одинъ бунтовщикъ не попросиль пощады. Вражда двухъ братьевъ ужасная вражда, а Жолковскій и его ополяченные спутники были родные братья съ козаками. Не ущекоталь бы боянъ побъдителей своею соловьиною песнію за ихъ кровавый подвигь, нётъ! Онъ рекъ бы свое въщее слово: "О, стонати русской землъ, поминаючи первыхъ князей и первыя усобицы"!... День и ночь скакалъ Жолковскій отъ Кременца въ Острополю; прискаваль, дважды хлебнуль горячей крови и гордо подняль голову, какъ тотъ левъ, который, послё своей пустынной гонитвы, "утолиль жажду на пути изъ потока".

Такъ представляется украинцу польское дёло 1596 года; такъ рисуется въ русскомъ сердцё образъ польскаго полководца, отступника народности своей; такой взглядъ на него выработало то общество, которое политика магнатовъ превратила въ безземельныхъ скитальцевъ по дикимъ полямъ запорожскимъ, по шинкамъ и корчмамъ украинскимъ. Этотъ взглядъ передало оно и нашему, сравнительно просвёщенному поколёнію. Но можно судить о Жолковскомъ и иначе.

Жолковскій быль однимъ изъ лучшихъ представителей культуры европейской. Онъ видълъ ее на ея родинъ: онъ много молодыхъ, воспріимчивыхъ лътъ провелъ въ чужихъ краяхъ, а вернувшись на Русь, въ богатое замъчательными людьми под-

горье, поступиль въ самую лучшую школу, какая существовала тогда для молодого рыцаря на всемъ пространствъ Ръчи-Посполитой. — въ домъ Яна Замойскаго, славный просвёщениемъ, примърнымъ общежитиемъ и хорошимъ хозяйствомъ. Къ простонародной руси, сколько ея ни было по сю и по ту сторону московскаго рубежа, относился Жолковскій отрицательно. Не только мужики, торговцы, ремесленники, сельскіе попы, но и самые землевладельны русскіе не привлекали къ себе европейскаго человека, какимъ явился среди русскаго міра Жолковскій. Исполненный высшихъ культурныхъ понятій, онъ, въ благодушій гуманизма, желаль дать этому міру иной ходь, готовь быль, такъ сказать, перемънить формацію руси. Если Drang nach Osten, во имя высшей культуры, не осуждается безусловно въ нынфшнихъ нфмцахъ, то нельзя осуждать безусловно и того піонерства, которое взяли на себя наши русскіе передовики, во имя польской политики. На свою низшую братію взиради они, какъ на стада двуногихъ, изъ которыхъ такъ или иначе следуеть извлекать пользу. Что же касается до русскаго міра по ту сторону рубежа, за Путивлемъ и Моравскомъ, то онъ представлялся имъ чёмъ-то въ роде дремучаго леса, котораго страшный владыка потешаль свою московскую силищу выворачиваньемъ съ корнями въковъчныхъ деревьевъ. Ополяченные предви наши, стоявшее во главъ польской культуры, посадили на престолъ Ягеллоновъ короля, который объяснялся съ ними языкомъ Виргилія и Тацита. Какими глазами должны были смотреть советники этого короля на бушующаго въ дикой ярости потентата? Онъ былъ для нихъ предметь опасной, но завлекательной охоты: рыцарское сердце ихъ трепетало восторгомъ смѣлаго замысла. Во всякомъ случаѣ, сарматскіе римдяне не ставили ни царя дремучаго лъса русскаго, ни его глубоко-усыпленнаго царства выше бусурманской сосёдней силы, которая также лишена была соціальнаго самосознанія и сліно повиновалась деспоту, никогда не выходившиму изъ гарема. 1) То было время, последовавшее за великою битвою при Лепанто. Европа дышала воинскимъ вдохновеніемъ, а на римскомъ престоль возсыдаль предпріимчивый папа, мечтавшій свергнуть господство турецкаго страха надъ Европою посредствомъ накопленныхъ милліоновъ. Въ ум' Баторія составился вамысель, достойный Александра Македонскаго: Московщина для него была Персією или Востокомъ. Отъ него должна была она принять дары высшей культуры, его волею должна была двинуть свои дремлющія силы на одольніе врага успыховь гуманизма. Жолковскій стояль весьма близко къ благородному мечтателю: онъ быль однимъ изъ четверыхъ русиновъ, которымъ великій, по своимъ замысламъ, король ввёрилъ свой иланъ, держа его въ глубокой тайнь оть коренных поляковь. По одному этому можно видьть, что Жолковскій принадлежаль къ характерамъ высшаго разряда, въ твиъ могучинъ натурамъ, которыя или созидаютъ, когда со стороны кажется, что они разрушають, или же разрушають, когда сами уверены, что созидають. Когда исторіографія нисходить до біографіи, она обыкновено занимается ихъ штудированіемъ. Для насъ всего важиве въ Жолковскомъ полетъ ума его, характеризующій племя, изъ котораго такъ часто выходило добро или вло въ своихъ крайностяхъ. Къ которой изъ двухъ крайностей принадлежаль наперсникь Стефана Баторія и Яна Замойскаго, можно судить только по последствіямь: это критерій нашихъ действій, и мнимо добрыхъ, и мнимо злыхъ. Но въ данный моментъ, въ моменть похода на козаковъ, Жолковскій дійствоваль гуманно. По сю сторону московскаго рубежа, все просвъщенное вримкнуло къ Польшъ, и принято ею въ доно свое съ темъ добродушіемъ, которое поражало въ польскомъ обществъ свъжаго наблюдателя, которое и въ наше время отличаеть общежительнаго поляка

<sup>1)</sup> Тогда султанствоваль Селимь II (1586—1593), о которомь даже въ хронологическихъ росписяхъ печатають: "lebte nur im Harem".

даже отъ настежь открытаго великорусса, не только отъ замкнутаго въ себъ малорусса. "Hommes et femmes sont doux et gracieux, difficiles à courroucer": 1) такъ говорить о полявахъ, на 3-й страницв вниги своей, далевій путешественникъ, подъ вонецъ XVI въка, и не то ли самое впечатлъніе выносить каждый изъ насъ послів общенія съ польскими семействами? Русскимъ, отрозненнымь оть своей свверной братіи, показалось, что они обрыли давно забытую родню въ потомкахъ тёхъ лехитовъ, которые образовали польскій status in statu, или народъ въ народів. Эгоизмъ сердца человъческого явился въ этомъ случаъ наилучшею спайкою: поляки подёдились гербами и шляхетскими привилегіями съ народоправными потомками варягорусских бояръ, великодушно возведи ихъ до равенства съ собою. Въ довершение миротворящей ласковости, этой доброй сдавянской uprzejmości польской, явилось новое очарование — со стороны католичесвато духовенства. Gentile е manieroso по своему происхожденію, оно внесло въ наши русскія области и въ наше русское общество сепаратизмъ, подъ видомъ подражанія тому, кто не гордился своимъ божественнымъ превосходствомъ передъ обскурантами, ето и малосмысленнымъ дътямъ не препятствовалъ прибливиться въ сіяющему мудростію дику своему. Эти кроткіе съ виду равжитатели международной вражды терпібливо, какъ Моисей въ пустынь, претворяли закореньлость полуязыческихъ русскихъ понятій о религіи въ чистое разумініе бога на землі, спасающаго во въви человъческій родъ индульгенціями; они дали невъжественному русскому дворянству новый законъ, законъ исключительности; они ввели своихъ адептовъ въ обътованную землю панской отрозненности отъ народа, текущую молокомъ и медомъ. Когда такимъ образомъ русскіе паны стали одесную престола славы латинской, естественно, что все, стоящее ошую,

<sup>1)</sup> Мужчини и женщины у нихъ кротки и ласковы: ихъ трудно разсердить.

не было въ ихъ сознаніи людьми, а чёмъ-то ниже людей, сынами погибели. Звали они и тёхъ къ себъ, но приходили къ нимъ, въ ихъ избранное общество, только люди просвъщенные, или желавшіе казаться таковыми, - приходили одинъ за другимъ, иногда даже массами; все же остальное, все мозолившее руки надъ ремеслами, - вмёстё съ невёжественнымъ духовенствомъ своимъ, упорно оставалось отверженнымъ и отвергающимся. Это упорство, само по себъ, въ глазахъ людей, просвъщенныхъ высшею, какъ они думали, наукою въры, было признакомъ получеловъческаго безсмыслія; но, когда изъ толны чоботарей, ръзниковъ, кушнірей, бондарей, изъ толны даже ожолнеренныхъ ратаевъ и плугатарей, выдёлился классъ такого буйнаго плебса, какой въ республиканскомъ Рим'в удалялся на Авентинскую гору, - почему тогда Жолковскій и другіе умные и честные люди должны были относиться къ нимъ гуманиве твхъ, которые придумали подобнымъ бунтовщикамъ страшную казнь-въшанье заживо на крестахъ? почему? Не потому ли, что мраморные боги, видимые глазами, и поэтическіе образы, населявшіе измечтанную гору, смінились въ Римі ликомъ, по которому проходила бритва брадобрѣя, а не рѣзецъ скульптора? Этого бога не надобно было искать въ поэтическихъ виталищахъ: онъ въчно присутствовалъ среди богатыхъ и знатныхъ, среди талантливыхъ, среди счастливыхъ красотою или вкрадчивостью, среди всёхъ, получившихъ мъсто на земномъ пиру, на счетъ плебса. Жолковскій не былъ ниже классическихъ римлянъ, не былъ и выше ихъ; поэтому казнь, которую онъ совершилъ надъ отчаянными или, какъ разсказывала шляхта, надъ пьяными людьми, не должна быть судима строже распятій, предшествовавшихъ во въки незабвенному распятію того, кого, за божественную истину, пригвоздили между ворами и разбойниками. Мы Жолковскаго оправдываемъ, мы сожалъемъ о немъ. Онъ былъ нашъ, но его похитили у нашей народной славы, у нашей благодарной любви, у нашего въчнаго почтенія къ его уму, сердцу, къ его героической энергіи. Все бы это онъ имъль у насъ, оставаясь въ средъ народа своего, не становясь въ ряды его притъснителей.

Да, онъ быль почтенная личность. Польша, эта жертва своего земного бога, лишила насъ множества воиновъ, которыми могли бы мы гордиться, и создала въ нашей русской средъ множество героевъ, отъ которыхъ мы съ ужасомъ сторонимся. Такими героями были по большей части козаки, и въ особенности тъ изъ нихъ, которыхъ наши летописцы и наши историки наиболе прославили... Во всякомъ случав, Жолковскій стоить несравненно выше "святонамятнаго" князя Острожскаго, который игралъ двусмысленную роль относительно воинственныхъ представителей русскаго народа — козаковъ. Посолъ императора Рудольфа говорить въ своемъ дневникъ о разрыет между этимъ магнатомъ и низовыми козаками; самъ онъ въ письмахъ своихъ упоминаеть о компромись, или "торгь" съ Косинскимъ; отъ предложеній волынской шляхты, готовой подавить козачество, онъ уклоняется; нёсколько тысячь войска, постоянно находившагося въ его распоряжении, не препятствують Наливайку гостить въ Острополь; а когда, наконецъ, наступилъ на него Жолковскій, князь Василій садится на коня и, подъ прикрытіемъ гвардіи, вдеть поближе въ сценв двиствія, для сообщенія своему зятю въ Белоруссію точныхъ сведеній о "начале трагедіи между панами жолнерами и паномъ Наливайкомъ". 3) Столько было противоръчій между приходившими къ нему въстями, что наконецъ онъ пересталь верить слышанному дома, и хотель услышать что-нибудь болбе положительное на самой аренъ козацко-шляхетской войны. Что же донесли ему объ избіеніи козацкихъ сотень? Козаки, подъ предводительствомъ двухъ сотниковъ, Марка Дурного и Тата-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. въ придоженіяхъ ко ІІ-му тому песьмо князя Острожскаго отъ 2 марта 1596 года.

ринца, были посланы Наливайкомъ въ имение князя Радзивила. Мартиричи, для того, чтобы разорить его и сжечь село, да номъшала имъ это сдёлать горілка, которой цёлую бочку нашли они у арендатора. Во время попойки, ударили на нихъ коронные и панскіе жолнеры. Козавамъ не хотела шляхетская молва приписать даже того отпора, о которомъ говорить въ своей хроникъ Більскій. Однакожъ оба сотника пали въ битвъ, и ни одного илънника въ рукахъ у жолнеровъ не оказалось. Слъдовательно: иди храбрые воины рубили мертвецки пьяныхъ людей, точно капусту, или необачные пьяницы предпочли смерть съ оружіемъ въ рукахъ позорному пл'вну. Наливайко стоялъ весьма близко, въ селъ Чорнавъ. Съ нимъ было, какъ донесли Острожскому, лишь и всколько десятковъ козаковъ; однакожъ онъ усивлъ соединить свои отряды, стоявше по соседнимъ селамъ, и жолнеры Жолковскаго захватили у него только шесть человъкъ живыми, въ селв Райкахъ, да тридцать козаковъ убили въ самой Чорнавъ. Войска насчитывали подъ его предводительствомъ не больше тысячи; въ Мартиричахъ и другихъ селахъ побито до трехъ сотъ. Таковы были въсти, сообщенныя Острожскимъ князю Криштофу Радзивилу. Онъ прибавляль, что жолнеры еще больше разорили панскія села во время перехода, чёмъ козаки, что въ рёдкомъ селё теперь найдется хоть одинъ конь, и что, чего не взяли въ селахъ козаки, то забрали жолнеры.

Ляхи, на бѣду въ будущемъ, гордились и раззадорились первыми успѣхами. Въ одинъ прыжовъ настигъ бы Жолковскій Наливайка, да только ночь не дала настигнуть. Имя ему было легіонъ: онъ одицетворядъ въ себѣ чувства и желанія дюдей, которыми предводительствоваль. Люди готовы были не спать изъночи въ ночь, дишь бы доконать козаковъ, но кони нуждались крайне въ отдыхѣ: "претръгоста бо своя бръзая комоня", можно сказать о полякахъ, прискакавшихъ отъ Кременца безъ остановки. Всю ночь уходилъ отъ ляховъ Наливайко, точно пгорев-

скій Овлуръ, что б'ёжаль волкомъ, "труся собою студеную росу". Рано на заръ ополяченные потомки "храбрыхъ русичей" были уже въ погонъ за своими братьями. Прибъжали въ Циковъ, а Наливайко только двумя часами раньше выступиль изъ Пикова. Однакожъ, замъчаетъ лътописецъ, не смотря на быстрое отступденіе, онъ шоль въ большомъ порядкѣ; въ таборѣ у него было до двадцати пущекъ и не мало гаковницъ, а пушкарей, чтобъ не ушли, онъ приковалъ къ пушкамъ. (Такъ говорила молва, которой князь Василій, какъ мы видёли, пересталь наконецъ вёрить.) Пороху, ядеръ и пуль у Наливайка было много. Только лишь отдохнули кони, двинулся Жолковскій далбе. За Прилукою начинались уже пустыни. Въ густой дуброве стоялъ тамъ Наливайко. Началась перестредка; ночь опять не дала разрозненнымъ ксензами братьямъ сцёпиться. Наливайно снова "потече волкомъ, какъ Овлуръ, труся собою студеную росу"; снова погнался за нимъ польскій Кончакъ, Жолковскій, но погнался не прежде, вакъ переночевавши въ густой дубровъ, откуда ночью выкрались коваки. И до техъ поръ не переставаль онъ гнаться за козацкимъ Алквіадомъ, "докол'в коней ему ставало", по выраженію Більскаго. У Синихъ Водъ бросили поляви свою гонитву. Боялся Жолковскій участи классическихъ героевъ, которые не разъ удостовърились горькимъ опытомъ, что въ скиоскихъ степяхъ мудрено торжествовать надъ скинами. Гейденштейнъ говоритъ, что Надивайко остановился въ "уманскомъ лъсу". Не въ томъ ли самомъ, гтв стояли козаки въ последнюю свою войну съ ляхами, — войну, бъдственную сперва для ляховъ, а потомъ, благодаря историческому невъжеству эпохи, для козаковъ и украинскаго народа? Если върить доходившимъ до историка слухамъ, пушки затопили козаки въ ръкъ, а ядра и порохъ зарыли въ землъ; и все это, по его словамъ, было найдено жолнерами. Но когда и гдв, объ этомъ -- ни слова....

Въ то время, когда Жолковскій гнался за Наливайкомъ,

бола стоядъ у Бѣлой-Церкви, а его товарищъ Савула ходилъ въ Бѣлоруссію собирать вольную и невольную дань на козацкое войско. Дело росло незримо, и уже казалось козакамъ, что конецъ войны близокъ; а война только лишь начиналась. Въ жизни Лободы произошло тогда что-то загадочное. Гейденштейнъ разсказываеть, что онъ, отобравь себъ семь сотень отважнъйшихъ навздниковъ, пустился изъ-подъ Белой-Церкви къ Бару, съ намереніемъ покарать за что-то цани Оборскую. Жолковскій стояль тогда въ Погребищахъ, и Лобода едва не наткнулся на его войско. Вернувшись подъ Бълую-Церковь, онъ получиль отъ короннаго гетмана предложение королевской милости и ласки, если козаки опомнятся и не соединятся съ Надивайкомъ; а Надивайко между тёмъ "вынырнуль" изъ уманской пустыни и появился подъ Бѣлою-Церковью. Поляки, съ своей стороны, двинулись къ этому городу. Стояли козацкія сотни и въ другихъ м'встахъ по Украин'в. Враги назирали другь друга и готовились къ отмщению за взаимныя обиды. А новыя, глубокія обиды наносились между тімь безпрестанно и вписывались въ памятную книгу козацкаго сердца, о которомъ сложилось мивніе, что оно никогда обидъ не забываетъ.

Такой случай произошоль, между прочимь, въ Каневѣ, въ самый день радостнаго для козаковъ праздника Воскресенія Христова. Праздникь этоть имѣетъ важное значеніе для народа, который не отъ корсунскаго попа Анастаса, а отъ апостоловъ, просвѣтившихъ Ольгу, воспріялъ всемірную идею спасенія. По случаю этого великаго дня, одинъ изъ украинскихъ Гомеровъ заставилъ невольниковъ еще сильнѣе почувствовать неволю свою у невѣрныхъ. Когда воспѣтая имъ "дівка бранка, Маруся попівна Богуславка", объявила заключеннымъ въ темницѣ козакамъ,

Що сёго́дні у нашій землі християнській Велико́дна Субота, А завтра святый правникъ, роко́вый день Великдень, то пленные, изстрадавшіеся въ тяжкомъ заключеніи козаки

Білымъ лицемъ до сыроі землі припадали, Дівку бранку, Марусю попівну Богуславку, Кляли-проклинали: "Та бодай же ты, дівко бранко, Марусю, попівно Богуславко, Щастя й долі собі не мала,

Якъ ты намъ святый празникъ, роковый день Великдень сказала"!

Такъ глубово чувствовались козаками, въ ихъ особенной, своеобразной религіозности, и святость, и священная красота ведиваго въ году дня. Козаки, съ своими семьями, окружиди каневскую церковь. Тутъ, среди широкихъ размадеванныхъ ковшей съ пасками, съ крашенными яйцами, принесенныхъ на мережаныхъ рушнивахъ для освященія, шли цізованья между людьми, далекими другь другу. Имя воскресшаго Христа сближало возрасты, полы, состоянія; не могло сблизить только тёхъ, между кёмъ потвстился ксензъ, гражданинъ не Польши или Руси, а папской области. И вдругъ князь Рожинскій, сынъ того, съ которымъ коважи осаждали Асланъ-Городокъ, князъ Вишневецкій, потомокъ того, который висёль на желёзномь крюке въ Царьграде, татаринъ Темрюкъ, сделавшійся христіянскимъ воиномъ, и русинъ Ходвевичь, игравшій роль татарина, нацали на козаковъ съ своими жолнерами, и вокругъ церкви, воспъвавшей гимнъ: просоптитесь, модіє, началась різня между братьями. Сколько надобно было времени, сколько надобно было счастливыхъ, тихихъ, лътъ, чтобы забыть провавый каневскій Великдень! А счастливыхь, то есть тихихъ, гътъ не было вовсе на Украинъ. Какъ же было козавамъ не быть разбойниками?

Разбойничали объ стороны. Однажды, среди ночи, въ Бълой-

Перкви, выкрадись поляки изъ города въ поле, чтобы неожиданно ударить на козацкій таборь. Въ ту же самую ночь наготовились и козаки посътить въ городъ поляковъ. Обогнувъ городъ, они тихо вошли въ Бълую-Перковь задними воротами, которыя, какъ говорять, отворили имъ мѣщане. Въ польскихъ квартирахъ оставались одни слуги, только въ одной было человекъ 20 наемныхъ венгровъ. Козаки быстро ихъ опустошили и съ богатою добычею поспъшили убраться. Но, когда пришли въ свой таборъ, онъ быль пусть, безмолвень и наполнень побитыми людьми. Поляки, овладевь таборомъ, погнались за его защитниками; а когда вернулись на свою добычу, вмёсто добычи нашли козаковъ, дивующихся и скорбящихъ о своихъ братьяхъ. Козаки ударили на враговъ единодушною массою, и недавніе поб'єдители насилу спаслись бъгствомъ въ Бълую-Церковь, гдъ ожидало ихъ зрълище совершеннаго козаками разоренія и хищничества. За достовърность этого событія ручается то, что оно записано въ літописи польской, хотя полякамъ нечёмъ было хвалиться.

Вскорѣ потомъ произошла серьозная битва у Наливайка съ Жолковскимъ, въ одной мили отъ Бѣлой-Церкви. Бились до самой ночи; жолнерамъ сильно досталось въ этомъ бою; одна хоругвь была почти вся перебита и потеряла своего ротмистра, Вірника. Ночью Наливайко отступилъ къ Триполю. Тамъ, говоритъ Більскій, козаки отрѣшили его отъ гетманства и выбрали на его мѣсто Лободу; но, вѣроятно, дѣло было такъ, что Лобода и не переставалъ гетманствовать, а когда оба войска соединились, вмѣсто двухъ гетмановъ долженъ былъ начальствовать одинъ. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что Наливайко, съ своею отдѣльною дружиною, представлялъ подобіе варяго-русскаго князя и имѣлъ въ Запорожскомъ Войскѣ значеніе "охочаго" контингента. Козаки двинулись подъ Кіевъ, куда пришолъ и Савула изъ Бѣлорусіи. Рѣшено было уходить за Днѣпръ, и при томъ безъ оглядки. Жолковскій, какъ отличный тактикъ и стратегикъ, былъ козакамъ

не по силамъ. Уходя за Днѣпръ, козаки побросали даже запасы соли въ Трахтомпровѣ и Каневѣ. За то забрали съ собой женъ и дѣтей.

Такъ уходили, спустя много времени, жители русской стороны Днъпра на татарскую послъ несчастной Хмельнищины, прозванной въ народъ Ругною. Уже тогда, за полъ-столътія до Хмъльнищины, намъченъ былъ козаками путь въ восточныя пустыни, которыя, можно сказать, не принадлежали еще никому.

И вотъ козаки очутились за Дивпромъ. Ни Брацлавщина, ни Уманщина не дали имъ пріюта; оставалась еще древняя половенкая земля за Сулою: туда теперь стремились ихъ мысли. Но, покам'всть, надо было удержать поляковь оть переправы. Козаки не оставили позади себя ни одной додки. Жолковскій расположился обозомъ въ полумиль отъ Кіева подъ монастыремъ, собраль, несколько додокь и хлебных байдаковь съ Припяти и Тетерева впадающихъ въ Днъпръ, а кіянъ заставиль чинить старыя и строить новыя суда. Онъ лично наблюдаль за работою. Дивирь между тъмъ очистился отъ льдинъ, и козаки воспользовались водяными своими ресурсами: ихъ човны-чайки (числомъ до сотни), на которыхъ они хаживали въ море, подплыли къ Кіеву, при звувахъ трубъ и литавровъ, чтобы помъщать работъ Жолковскаго. Откуда взялась эта флотилія; гді она обывновенно стояла на Дивирь, у Черкасъ ли, у Канева, или у Кременчука, — ничего этого мы не знаемъ. Видимъ только, что козаки готовились къ борьб'в долго и по какому-то общепринятому плану. Но исторія древняго Египта, прочитанная по іероглифамъ, сказывается намъ съ большею объяснимостью, нежели исторія молчаливыхъ нашихъ предвовъ, за три стольтія до насъ. Украинскіе іероглифы мудренње египетскихъ.

Предводительствоваль флотиліею шляхтичь Каспарь Подвысоцкій. Жолковскій, пальбою съ высокаго нагорнаго берега, заставиль ее удалиться. Сухопутные козаки стояли таборомъ на противоположномъ берегу Днѣпра, чтобы не дать Жолковскому переправиться съ "русскаго" берега на "татарскій".

Въ битвахъ и походахъ провели козаки великодные святки. Въ субботу поляки увидели на Днепре колоду съ воткнутою въ нее бумагою. То было письмо отъ Лободы въ Жолковскому. Лобода предлагалъ мировую. Въ Оомино воспресенье прівхаль съ такимъ же письмомъ козацкій сотникъ, по имени Козловскій. Жолковскій требоваль: выдать Наливайка и главныхъ виновниковъ бунта, отдать армату, то есть артиллерію, и ті иностранныя знамена, подъ которыми козаки сражаются. Въ понедъльникъ явились два осауда, прося, чтобы гетманъ гнівъ свой переміниль на ласку, однакожъ выдать никого не хотёли. Въ это время два панскіе пахолка передались козакамъ и изв'єстили ихъ, что приближается литовское войско, а каменецкій староста Потоцкій переправляется черезъ Дибпръ подъ Гострымъ. Жолковскій потребоваль у козаковъ выдачи нахолковъ, ато задержить осауловъ. Козаки никого, кто къ нимъ бъжаль, не выдавали; но, чтобы выручить своихъ, тотчасъ вельди снять головы бъднимъ пахолкамъ и показали ихъ посланцу Жолковскаго. Вследъ за темъ двинулись шумно (z trzaskiem) въ походъ и "шли таборомъ", то есть въ войсковомъ порядкъ, а Лобода и Наливайко остались съ полторы сотнями конныхъ козаковъ на берегу. Съвши въ лодку, Лобода одинъ подплылъ къ русскому берегу для переговоровъ. Трактоваль съ нимъ брацлавскій староста Юрій Струсь, но "не могъ страктоваться". Вернулся Лобода къ своимъ, и пошли козаки къ Перелславу.

Во вторыхъ начали переправдяться на татарскій берегъ поляки, а въ четвергъ на Ооминой недёлё они шли уже по козацкимъ слёдамъ. Изъ Переяслава козаки двинулись къ Лубнамъ, съ цёлью уходить въ степи, лежавшія за Сулою,—въ эту "половецкую землю", въ эту никёмъ еще тогда немёрянную Скиоїю, гдё не такъ вёрно побёждалъ сильный, какъ выносчивый.

Такъ описаль, до сихъ поръ, второе козацкое возстание нашъ соплеменникъ Іоахимъ Більскій. Онъ, очевидно, разспрашивалъ участниковъ похода весьма тщательно, и передалъ потомству свою лътопись въ томъ виде, въ какомъ она была писана, - не такъ какъ Гейденштейнъ, который, въ качествъ придворнаго, очевидно подгональ свой разсказь подъ высокій стиль Тита Ливія и, для отдёлви картины, жертвоваль иногда истиною. Самъ предводитель коронной силы, письмомъ въ Сигизмунду III изъ лагеря надъ Супоемъ, <sup>1</sup>) между Переяславомъ и Лубнями доподняетъ кое-что въ разсказъ лътописца. Простотою и сжатостью разсказа онъ, очевилно, подражаль комментаріямъ Юлія Цезаря. Въ его письмъ особенно рельефно выступають наши земляки кіяне. Они и во времена выя Вороницкаго колебались между королемъ и козаками, "яко на Украинъ". Теперь, видя, что козаки не удержались на русской сторонъ Дивира противъ королевского войска, посившили явить свое усерле въ законной власти. Когда козаки истребляли позада себя всё средства къ перевозу, мёщане затопили въ Днёпре часть своихъ додокъ и, по удаленіи вольныхъ и невольныхъ пріятелей изъ виду, прислужились этими лодками полякамъ. Сведавъ объ этомъ на походъ, козаки верпулись дегкимъ таборомъ, съ наифреніемъ выжечь городъ и разрушить кіевскій замокъ, но приши въ Днъпру въ тотъ самый день, въ который на кіевскомъ берегу стояль уже Жолбовскій, именно 11 мая. На другой день

<sup>1)</sup> Интересно обстоятельство, что русинъ Жолковскій не умёль повторить русскихь звуковь с) пой и означиль дату своего письма, какь иностранець: "Z obozu nad Sopohem." Какой же могь быть прокь вь образованности, которая удаляла сильныхь и вліятельныхъ людей отъ разумёнія того, что жизнь выработала на ихъ родной почвё? Но и въ наше время русская образованность хромаеть на эту ногу,—хромаеть до такой степени, что почти считается вреднымъ знать основательно мёстное нарёчіе. Люди такихъ понятій не далеко отстоять отъ Жолковскаго. Въ теченіе 278 лёть, едвали 278 человёкъ между земляками этого знаменитаго полководца освободились отъ его граждавскихъ предразсудковъ. Гордость меньше всего должна быть нашимъ порокомъ, за неимёньемъ чёмъ гордиться передъ нашими предками и передъ нашимъ потомствомъ.

подоспѣло нѣсколько десятковъ морскихъ човновъ козацкихъ, но время для отмщенія было упущено.

Жолковскій писаль кь королю, что онь быль не прочь оть мпрныхъ трактатовъ, предложенныхъ ему, какъ онъ догадывался, не совсёмъ искренно козаками, лишь бы только не уронить достоинства королевскаго и положить этому дёлу конецъ. Сперва козаки просили прислать имъ глейть, который бы обезпечиль цёлость ихъ посланцовъ, но, получивъ глейтъ, потребовали заложниковъ-Какъ военный чиновникъ и королевскій слуга, Жолковскій нашоль это требование несогласнымъ съ достоинствомъ его монарха. Онъ написаль къ козакамъ, что довольно съ нихъ и глейта, для неприкосновенности ихъ уполномоченныхъ. Козаки не върили польскому пану, имъя свои на то причины; не захотъли послать, подъ охраною глейта, уполномоченныхъ, но желали, однакожъ. знать, на какихъ условіяхъ могуть они быть приняты въ королевскую милость. Посовътовавшись съ каменецкимъ старостою Потоцкимъ и съ ротмистрами, бывшими на лицо, Жолковскій послаль козакамь условія. Козаки отписали не такь, какь того желаль Жолковскій. Онъ виділь, что трактатами ничего съ ними не подізлаетъ; онъ началъ помышлять о томъ, какъ бы отвлечь ихъ отъ противоположнаго берега и обезопасить своему войску переправу. Для этого послалъ онъ Потоцкаго съ частью короннаго войска внизъ Дибира къ Триполю, чтобы делалъ видъ, будто-бы жолнеры пытаются переправиться съ русскаго на татарскій берегь, а вследъ за ними посладъ и човновъ штукъ десять, на возахъ. Въ это-то время, весьма не кстати для козаковъ, перебъжали къ нимъ два нахолка и сообщили ложную въсть, будто-бы ляхи переправляются подъ Гострымъ, чтобъ зайти козакамъ въ тыль. Козаки испугались за своихъ женъ и детей, находившихся въ Переяславъ вмъстъ со всъмъ войсковимъ добромъ, и очистили мъсто, удобное для высадки непріятельскаго войска. Въ тотъ же день началь онъ переправлять свое войско и переправиль скорже

чёмъ самъ надвялся,—"по милости Божіей, какъ писалъ набожный гетманъ къ набожному королю, безъ всякой потери.

Козаки, какъ уже сказано, не ръшнлись остаться въ Переяславв и двинулись въ Лубнямъ, городу внязя Вишневецкаго, извёстному тогда подъ именемъ Александрова. Такъ хотёли проввать наши Лубні ополячившіеся, еще до перехода своего въ латинство, внязья Вишневецкіе, по имени основателя Лубень на старомъ городищъ, которое, какъ видно, не подъ силу было Байбувъ удержать противъ сосъднихъ москалей, простиравшихъ свои претенвіи на древнее Посуліе, противъ татаръ, желавшихъ, чтобы степи стлались какъ можно шире, а можетъ быть, и противъ сажого Александра Вишневецкаго. 1) Могущественные Вишневецне намерены были утвердиться здёсь на вёки. Они думали, что "селенія ихъ будуть въ родь и родь" на Посуліи; "нарекоша вмена своя на земляхъ."... Но "человъть въ чести сый не разумъ." Не разумъли Вошневецкіе, что, кто хочеть захватить себ'в все и не дать меньшимъ братьямъ ничего, тотъ "приложися скотомъ несинсленнымъ и уподобися имъ."

Иначе думали тѣ, которые, во имя высшей культуры, гнали родныхъ дѣтей русской земли въ половецкія степи. Имъ грезилась безспертная слава въ потомствѣ; имъ грезилось обезпеченіс наслѣдниковъ своихъ во вѣки и вѣки. Вышло напротивъ: слава досталась въ удѣлъ безславнымъ, а земля — безземельнымъ.

Выходъ изъ Лубень на лѣвый берегъ Сулы быль тогда, какъ и нынѣ, черезъ длинный мостъ, который въ тѣ времена, болѣе нашего обильныя озерами, рѣчными заточинами и топями, составляль весьма важное сооруженіе. Перейди козаки во время за Сулу и уничтожь позади себя мостъ, — конецъ походу противъ нихъ наступилъ бы не скоро. Но Жовковскій провѣдалъ, а можетъ быть и прежде зналъ, о существованіи другой переправы черезъ

¹) См. томъ I, примвч. къ стр. 144.

Сулу, — той переправы, которою воспользовался литовскій кня: Витовть послё несчастной битвы съ татарами надъ Ворсклою, н 1399 году. Она находилась у села Горошина, верстахъ въ 2 ниже Лубень, где Сула, разливаясь въ широкія заточины, д лается мелководною. Будущій полководець армін, наполнивше смутою и руинами все Московское царство, какъ видно, разумъл хорошо кровавое ремесло свое. Онъ заблаговременно послалъ в обходъ значительную часть короннаго войска, чтобъ она занял на Суль мость и не пустила козаковь изъ Лубень въ степи. Э важное дело поручиль онь брацлавскому старосте Струсю, кот рый дождался наконецъ возможности отомстить козакамъ за Бра: лавское староство. Вмёстё съ Юріемъ Струсемъ посланы был внязь Рожинскій и Михайло Вишневецкій. Воспоминаніе о В • товтъ придало Струсю увъренности въ исполнении трудной з дачи — совершить переходъ черезъ широкую водянистую раз нину съ тяжелымъ войскомъ и артиллеріей; онъ совершиль ег съ редкимъ успехомъ. Рыбачьи лодки и вязанки очерету посл жили ему для переправы людей и обоза, а лошадей пускали жо. неры вплавь.

Козацкія чаты не предполагали и возможности чего-либо п добнаго: все ихъ вниманіе было обращено на тотъ шляхъ, кот рый вель въ Лубни изъ Переяслава. Чтобъ задержать козакої по сю сторону Сулы подольше, Жовковскій открыль съ ними и реговоры черезъ Галицкаго каштеляна, "стараго пріятеля ихт Козаки всегда имѣли между польскою пограничною знатью таї называемыхъ "пріятелей", которые въ мирное время вели съ ниї выгодную мѣновую торговлю, получали отъ нихъ за свои проду ты, въ особенности за борошно, — воловыя шкуры и лошадей, "т тарское и турецкое добро", иногда выигрывали у нихъ въ карт плѣнныхъ татарскихъ мурзъ и представляли королю, какъ троф собственныхъ подвиговъ, а въ войнахъ пановъ съ козаками сл жили полезными для панской, но всегда вредными для козацко

١.

стороны посредниками между двумя лагерями. Присутствіе въ табор'в женъ и д'ятей располагало многихъ козаковъ къ мирному трактату. Лукавый, хоть и старинный, ихъ пріятель предлагалъ имъ выгодныя условія, на которыхъ они могли помириться съ королемъ, — предлагалъ т'ямъ щедр'я, что его об'ящанія, по обычной у поляковъ практик'я, не считались обязательными для Жольювскаго. Козаки, что называется, разв'ясили уши и простояли въ Лубняхъ столько времени, что Струсь ўсп'ялъ заступить имъ дорогу въ степи.

По разсчету времени, потребнаго для далекаго и труднаго обхода, который быль поручень надежному соратнику, Жолковскій прерваль заманчивые для козаковь переговоры и быстро двинулся въ Лубнямъ. Теперь онъ былъ сильне прежняго: въ нему 24 мая за Переяславомъ подосиблъ на подмогу князь Богданъ Огинскій, главный начальникъ литовскаго войска. Козаки начали отступать черезъ мость, но не успъли еще переправить всего своего обоза, какъ показалась "передняя стража" Струсева войска, или, какъ говорится ныньче, авангардъ, подъ предводительствомъ пана Білецкаго. Білецкій быль одинь изъ множества "thudych pachołków potciwych", между шляхтою, о которыхъ говорить Папроцеій, какъ о людяхъ, обучавшихся въ Запорожскомъ Войскъ "рыцарскому порядку и дъятельности". 1) Полявань подобные псевдо-козаки служили самыми лучшими орудіями для подавленія бывшихъ соратниковъ ихъ, такъ точно, какъ туркамъ-потурнаки. Наступившая ночь помешала пану Білепвому сдёлать нападеніе. М'ёстность была незнакома полякамъ; вругомъ виднълись густыя заросли, среда ръчныхъ заточинъ и озеръ; Білецкій боялся засады. На разсвётё козаки принались было уже жечь оставленный позади себя лубенскій мость; но Ві-

<sup>1)</sup> См. т. І, примеч. къ стр. 69.

лецкій прогналь зажигателей, исправиль поврежденное м'єсто и вошоль въ городь.

Козаки расположились таборомъ верстахъ въ пяти отъ Лубень, за Сулою, на урочищѣ Солоницѣ. Они все еще не догадывались, что очутились между двухъ огней, и, увидя вдали передъ собою пыль, думали, что идутъ татары. Это былъ грозный своею неожиданностію Струсь. Оставалось или броситься въ степи, или окопаться на мѣстѣ. Въ степяхъ коронное войско легко могло отнять у козаковъ воду; здѣсь низменная мѣстность болѣе благопріятствовала козацкой тактикѣ. Рѣшились окопаться. Впрочемъ, но словамъ Більскаго, козакамъ прегражденъ былъ путь къ выходу въ степи, такъ что никакого выбора имъ не осталось! Искусная стратегія Жолковскаго торжествовала надъ сіромахами. Теперь настала очередь его тактики, которая памятна и нашимъ братьямъ москалямъ по Клушинской битвѣ, доставившей Ляху случай узнать въ Кремлѣ, по чімъ ківшъ ліха!

Условленный выстрёль изъ пушки даль знать Жолковскому въ Лубняхъ, что Струсь заняль свою позицію. Козаки до того потерялись, что допустили письменное сообщеніе между двумя полководцами. Жолковскій приказаль Струсю открыть съ ними переговоры, пользуясь близкимъ знакомствомъ съ Лободою, но отнюдь не начинать никакого боя. Козаки все еще надёллись на мирныя соглашенія съ Жолковскимъ, которому не разъ дали почувствовать на русскомъ берегу Днѣпра, что бой можетъ быть сомнителенъ на об'є стороны. Но Жолковскому нужно было только выиграть время. Онъ, по своимъ предзамъ и м'єсту рожденія, былъ также русинъ, слѣдовательно человѣкъ столько же хитрый, сколько и завзятый.

Коронное войско, съ торжественнымъ спокойствіемъ сильнаго, прошло по лубенскому мосту и, безъ всякой со стороны козаковъ пом'єхи, расположилось противъ козацкаго табора такъ, чтобы, стоя отд'єльно отъ Струсева лагеря, отр'єзать козаковъ отъ пастбищъ и отъ ръки, а между тъмъ имъть полную возможность сообщаться между собою и помогать другь другу. Такъ говорить Гейденштейнъ. Більскій пишеть, что козаки одною стороною свосто табора примыкали въ непроходимымъ болотамъ ръки Сулы, а кругомъ обступили ихъ враги возачества въ следующемъ порядкв. Съ одной стороны стояли: Струсь, князь Киридлъ Рожинскій и Вишневецкій, съ ротами: Ходкевича, Язловецкаго, Фредра Собіснаго, Чариковскаго, Брекеша, Горностая и съ остаткомъ роты Вірниковой, которая потеряда своего ротмистра въ битвъ подъ Бълою-Перковью. Всъхъ было больше тысячи коней какъ гусаръ, такъ и козаковъ, то есть легко вооруженныхъ всадниковъ. Съ другой стороны стоялъ гетманъ съ своею ротою и съ своимъ полкомъ, въ которомъ были роты: Щаснаго-Гербурта, Ковачевскаго, Гурскаго, Сладковскаго, Тарнавскаго и коро**девская пъхота подъ** начальствомъ венгерца Лепшена, — всего до полуторы тысячи. Другой стоявшій съ этой стороны полкъ гаменециаго старосты Потоциаго заимочаль въ себъ роты: Стефана Потоцкаго, Якуба Потоцкаго и Яна Зебжидовскаго, князя Порыцкаго, Даниловича, Гербурта, двоихъ Пшерембскихъ, Цлесчевскаго, Уляницкаго, — всего тринадцать сотень. Тамъ же стоять и князь Огинскій съ Литовскимъ войскомъ своимъ, котораго было одиннадцать сотень коней. Наконець, съ третьей стороны стояда обыкновенная стража. Я вызваль всёхь на перекличку, для славы или безславія, какъ угодно кому разумъть возацио-піляхетское діло.

Коваки отаборились въ четыре ряда возами и фургонами, а тругомъ оконались рвомъ и валомъ; такъ что возы за нимъ серытись. Въ воротахъ насыпали они высокія горки и поставили на 
нихъ свои *парматы*, а внутри табора подёлали высокіе зрубы, и 
наполнили землею, чтобы стрёлять съ нихъ подальше изъ 
гарматъ. Такъ описалъ ихъ таборъ Більскій, конечно со словъ 
очевищевъ.

Въ тотъ періодъ своего образованія, болье нежели когда либо, козачество держалось пріемовъ татарской тактики, основаніемъ которой служила быстрота передвиженій. Главную военную статью составляли у нихъ кони, которые въ безлюдномъ краю, среди рёдко разсёянныхъ номадовъ, служили козакамъ пищею, такъ же какъ и татарамъ. На этой стать в сосредоточилъ Жолковскій все свое вниманіе. Вм'єсто того, чтобы ломиться въ козацкій таборь, онъ посылаль небольшіе отряды войска отбивать у козаковъ пашу. По этому поводу ежедневно завязывались битвы, въ которыхъ, по словамъ Гейденштейна, поляки брали всегда перевъсъ надъ козацкимъ многолюдствомъ своею отвагою и дисциплиною. Козаки, посл'я первой стычки, обыкновенно уходили къ своему становищу, но тамъ оборачивались на разгоряченнаго преследованиемъ врага, и часто знатные паны доставляли осажденнымъ отраду своею гибелью. Такъ протекло четырнадцать дней, тяжелыхъ и для осаждающихъ. Коронное войско было постоянно подъ оружіемъ, кони-подъ съдломъ; живность привозили издалека, и потому она продавалась дорого. Но призъ былъ такъ интересенъ для жолнеровъ, что всё труды и неудобства своего положенія сносили они безъ малъйшаго ропота.

Собственно говоря, какъ въ этой, такъ и въ послѣдующихъ козацко-шляхетскихъ войнахъ, рѣшался вопросъ не столько государственный или междунаролный, сколько соціальный, и притомъ совершенно мѣстный. Начиная съ коренныхъ гетмановъ и главныхъ ихъ подручниковъ, Потоцкихъ, Вишневецкихъ, Струсей и пр. и пр., такъ называемое польское войско состояло, во первыхъ, изъ русскихъ землевладѣльцевъ, а во вторыхъ, изъ набранныхъ почти исключительно тутъ же на Руси рейтаръ, драгунъ, панцырниковъ, гусаръ и панскихъ козаковъ, съ придачею нанятой за русскія деньги нѣмецко-венгерской пѣхоты и управляемой нѣмцами артиллеріи. Все дѣло состояло въ томъ: быть, или не быть польскому праву въ русской землѣ? Польское

право лоставляло толив русскихъ, частію польскихъ и частію чужеземных в наемниковы дегкій и дакомый хлібов, за труды и опасности, услаждаемые попойками и бравурствомъ, не говоря уже о нанимателяхъ, которые играли роль государей среди земляковъ своихъ. Основанный на принципъ панскаго полноправства порядокъ нравился всёмъ имъ, и потому считался неприкосновеннымъ; все устроилось этимъ порядкомъ какъ-будто нерушимо во въки, — и вдругъ толпа низовыхъ кочевниковъ заяв-. леть о какомъ-то другомъ порядкъ, основанномъ на иномъ принципъ, да и заявляетъ-то прежде всего безпорядкомъ, разореніемъ сельскаго хозяйства, опустошеніемъ панскихъ домовъ, этихъ благодатныхъ пріютовъ балагурной шляхты, въ которыхъ, по выраженію шляхетскаго поэта, "погребъ, какъ панское сердце, было вёчно открытымъ". ¹) Въ этой толив оборвышей и грубіяновь, подъ козацкимъ кобенякомъ, скрывалось много шляхты, или разорившейся вследствіе неумереннаго гостепріимства, этой бо-**Е**вни стараго добраго времени, или изгнанной съ безчестіемъ за нешляхетскія дізла, къ которымъ причислялись, между прочимъ, занятія чорною работою, ремесломъ, крамарствомъ, или же осужденной на смерть, иногда за вспышку противъ панской наглости, и потому, по выраженію Гейденштейна, "жаждущей мщенія". Все это были изменники и мятежники въ глазахъ цановъ, которые сами были изменники народу своему, которые отняли у народа и самое имя его. Ale mniejsza o to, какъ говорятъ подяки. Да и наши россіяне обращали вниманіе въ козацко-шляхетскихъ войнать вовсе не на это. Козаковъ, по сравненію съ панами или их ролью, можно бы считать патріотами; но для патріотизма, Равно какъ и для всякой высшей идеи, на прим'бръ идеи религюзности, не доставало имъ соответственной культуры. На своемъ уровнъ соціальнаго развитія, козаки были военные

<sup>1)</sup> I loch, jak serce pańskie, był zawsze odwarty. Malczewski.

промышленники, не болѣе. Они явились историческою варіацією канувшихъ, такъ сказать, въ "рѣку временъ" варягоруссовъ, которымъ въ ихъ промыслѣ служилъ тотъ же "обычный пиляхъ", что и козакамъ, и которые такъ мало выработали для успѣховъ человѣчности. Больше ли выработали украинскіе козаки, еще не опредѣлилось.

Отаборившись на Соло́ницъ, козаки ни откуду не ждали подмоги. Предводитель ихъ водяной арміи, Подвисоцкій, старался всѣми силами подать имъ помощь, но польскія чаты не терялиего изъ виду, и самъ онъ едва не попалъ имъ въ руки. Много было у нихъ раненныхъ, много убитыхъ; кони дохли съ голоду; съѣстныхъ припасовъ не ставало; соли не было вовсе. Множество людей разбѣжалось. Остальные не имѣли взаимной вѣры.

Отсюда родились раздоры, которые Жолковскій, будущій съятель смуть московскихъ, разжигаль систематически. Онъ постоянно вель переговоры съ однимъ Лободою. Низошедшая самою силою вещей на второстепенный уровень Наливайкова партія заподоврида Лободу въ продажности. Лобода быль убить: на его мъсто выбрали какого-то Кремискаго. Сторонники Лободы злились на Наливайковцевь; въ таборъ происходили вровавия сцены, а Жолковскій, между тімь, безпрестанно громиль обозь изъ пуніскь. Люди и кони падали. Лето было горячее; трупы заражали воздухъ. Козаки изнемогали тъломъ, а еще больше — духомъ: съ ними рядомъ валидись мертвыя и раненныя женщины и дъти. Трагическая сцена! страшный посвыт непримиримой вражды на будущее время! Что могло выйти изъ дътей, уцълъвшихъ отъ солоницкаго побоища, какъ не такіе люди, о которыхъ говоритъ Кадлубекъ, что они жаждали одного только-утопить свое закоренълое, бъщенное мщение въ польской крови? Подъ Лубнями на Солоницѣ выковывались ужасающіе человѣческое сердце герон Хмельнищины. Подъ Лубнями на Солоницъ набирались ляхи того безумія, къ которому всегда приводить челов'я зр'ялище проитой имъ крови брата его. Но на могиль роскошные ростуть пыты въ солоницкой трагедіи есть и отрадная мысль: этой трагедій расторгалась та свявь, которая держала южно-русскій шрь въ отрозненности, — расторгалась безповоротно. Погибая подь Лубнями, мы спасали свою будущность, какъ народь, какъ правственно-самодъятельная семья среди лучшихъ семей человъческихъ; мы спасали не одну собственную правственную самобитность, но и политическую самобытность всего великаго, нынь нераздъльнаго, русскаго міра. Таковъ смыслъ "козацкихъравбоевъ", извращаемый московскими исторіографами.

Козаки, за своими оконами, поконали такъ называемые по-польси долы; въ нихъ засъдала пъхота и не давала ружейною пальбою доступу въ оконамъ. Ночью поляки не имъли минуты покоя: со всёхъ сторонъ врывались къ нимъ отчаянные люди, о которых сложилась даже легенда, что они оживають до девяти разъ: девять разъ должень быль ляхь убить козака, и тогда только заватая козацкая душа разстанется на въки съ тъломъ. Поэтому въ таборъ Жолковскаго спала только третья часть войска: двъ трети постоянно держали подъ съдломъ коней, которые уже почти что отказывались служить изнуреннымъ жолнерамъ. Днемъ происходили неожиданныя явленія. Въ то время, когда козацкій таборь колебался уже и, по видимому, готовъ быль сдаться, изъ него выходиль отрядь завзятых и врёзывался въ польское войско. Такой случай записанъ въ летописи Більскаго подъ 28 числомъ мы Козаки выхватили двоихъ пановъ изъ-среди ихъ товарищей и тотчасъ одного посадили на колъ передъ своими оконами, а другого четвертовали. Венгерская пъхота служила сильной подмогой панамъ: наемники-чужеземцы выносили обыкновенно на себъ такь называемый импеть козацкій, и бывали случаи, что поги бали подъ ихъ ударами за однимъ разомъ всё до последняго. Подъ Лубнями они оборонялись удачно, и не разъгоняли козаковъ въ оконамъ. Почти на каждый часъ приходилось по одной вылаз-

къ изъ козацкаго табора. Наконецъ поляки обступили таборъ на коняхъ и, очередуясь, цёлую недёлю не сходили съ сёделъ, какъ днемъ, такъ и ночью. Дело въ томъ, что козакамъ не давали уйти въ "поле незнаемо", въ средину "вемли половецкія". У Наливайка быль свой отдёльный полкъ, вёроятно, изъ острожанъ; съ этимъ полкомъ онъ могъ вырваться въ поле, какъ сдёлалъ, черезъ 42 года, на Сулъ Остряница. Штурмомъ невозможно было взять козацкаго табора: онъ быль хорошо укрвилень, а у поляковъ мало было пъхоты, да и пушки ихъ были мелкокалиберныя. Жолковскій послаль въ Кіевъ за большими пушками. Когда ихъ привезли, 4-го іюня открыта пальба съ одной стороны изъ кіевскихъ замковыхъ, а съ другой — изъ полевыхъ пушекъ. Кстати подъбхалъ еще родственникъ князя Острожскаго, князь Заславскій съ тремя сотнями свіжей конницы. Два дня пальба не умолкала. Отняли поляки у козаковъ и воду и дерево, такъ что они довольствовались конанками, а пищу готовили поль фургонами на щенкахъ изъ раздробленныхъ возовъ. Потомъ полковники польскіе, собравъ свое рыцарство, предложили ему идти на приступъ въ первыхъ рядахъ, такъ какъ пъхоты было мало. Рыцарство не отказалось нанести последній ударъ козацкой гидръ, - послъдній, по мнънію современныхъ поляковъ, первый въ глазахъ пострадавшаго за него потомства ихъ. И вотъ, отсъкши древка копій своихъ по шарикъ, устроили себ'є польскіе ветераны такъ называемые дарды. Половина каждой роты жолнерской приготовилась такимъ образомъ къ приступу, который былъ назначенъ на утро 7 іюня. Готовилась облава на дикихъ звірей, въ полномъ смысле слова, такая точно, какія впоследствій устраиваль на нольско-русскую шляхту ученикъ іезунтовъ и ясновельможныхъ пановъ, Богданъ Хмельницкій, который въ то время еще не родился, который въ то время еще только создавался въ озлобленной душ'в козацкой, какъ идеаль того варварства, до котораго были доведены меньшіе братья шляхетскіе. Кругомъ всего солоницкаго табора стояли конные паны, сторожа, чтобъ не ушла добыча, а върные "британы" готовы были броситься въ звъриную берлогу. Видя погибель прямо передъ глазами, козаки "шумно согласились" на предложенныя имъ прежде условія, то есть, чтобы выдать своихъ предводителей: Наливайка, Савулу п Шостака. Наливайко оборонялся и хотёлъ вырваться съ своими дружинниками изъ окоповъ. Передъ вечеромъ слышенъ быль полякамь страшный крикь въ козацкомъ войскъ: то бились козаки съ козакими. Поляки, съвъ на коней всъ, сколько у нихъ было конныхъ людей, приступили къ табору и держали его въ сомкнутой цёни, чтобъ не ушоль "измённикъ Наливайко". Рёзкіе звуки боевыхъ трубъ и зловёщій звонъ походныхъ бубновъ сливались въ дикую гармонію съ крикомъ, который несся изъ-за козацкихъ оконовъ. Наконецъ привели Наливайка къ Жолковскому: даръ страшный по своимъ последствіямъ! Есть имена. которыя, принадлежа даже ничтожнымъ личностямъ, дълаются кличемъ кровавой бъды и внутреннихъ смутъ на много поколъній. Таково было имя Наливайка; таковы были имена Отрепьева, Хмельницкаго, 1) Стеньки Разина, Мазены, Пугачова. Зло заклю-

<sup>1)</sup> Читатель можеть недоум'ввать, найдя "козацкаго батька" въ такомъ сообществъ, но лучшаго онъ не заслужиль у трезваго потомства. Онъ цвътущій край нашь превратиль вы пустыню, засыпанную пепломы и засъянную костями нашихъ предковъ. Онъ надолго пріостановиль усп'яхи культуры въ нашей с'яверной Славянщинъ. Онъ пріостановиль и школьное просвъщеніе, доведя его до того, что уже и полковенки, эти герцоги полновластного украинского владыки, не умали подписать великаго договора собственною рукою. Если мы не имаемъ другого "Слова о Полку Игоревв" и другой "Летописи о томъ, откуду пошла есть земля Русская", то, безъ сомнёнія, этимъ обязаны больше всего Хмельницпому. А что онъ присоединилъ отрозненную Русь из Московскому царству, такъ эту заслугу могутъ приписывать ему одни дёти, да еще развѣ баюкающія дітей бабы. Онъ не мого не присоединить; его принудили присоединить: принудила его къ этому сила вещей, выконавшая украинскую націю, и сама украинская нація, начинавшая уже и тогда проклинать его, какъ вносл'ядствін проклинала Мазепу. Наконецъ, умирая, кого назначиль онъ своимъ преемникомъ? Слабоумнаго сына, о которомъ даже кобзарская дума говорить, что онъ "и роз-

чается не въ самихъ личностяхъ, означенныхъ такими именами: не заслуживаютъ онѣ даже и этой печальной чести. Зло заключается въ обществѣ, которое сдѣлало ихъ органами своихъ пороковъ, и въ обстоятельствахъ, которыхъ вывѣскою служатъ для насъ ихъ имена, прославленныя, или опозоренныя историками. Во всякомъ случаѣ, развитое высшею культурою человѣчество домогается отъ исторіи вѣрныхъ портретовъ каждаго изъ враговъ своихъ, смотритъ на воспроизведенныя строгою музою Кліо черты съ любопытствомъ, съ ужасомъ, съ отвращеніемъ, наконецъ предаетъ ихъ проклятію, которому имя — забвеніе.

Мудро сказаль кто-то изъ древнихъ: что боги иногда во гнъвъ своемъ исполняютъ желанія смертныхъ. Божество Польши. въ минуту перваго полнаго торжества поляковъ надъ козаками, было самымъ коварнымъ божествомъ... На утро объщали козаки выдать остальныхъ "зачинщиковъ бунта", объщали отдать армату и знамена, объщали отпоясать сабли и дать присягу на върность, лишь бы только позволено было имъ разойтись по домамъ. Но зрѣдище пролитой крови обезумило Жолковскаго: онъ потребоваль, чтобы сперва каждый панъ взяль изъ-среди козаковъ каждаго своего подданнаго, то есть козака, по польскому праву, считавшагося подданнымъ даже и въ такомъ случав, когда онъ пять леть назывался непослушными, пять леть принадлежаль къ составу вольнаго рыцарства, пять лъть обороняль колонизацію Украины оть постоянных враговь ея. Это быль моменть величайшаго позора для ляховь, которые за подобные поступки получили отъ русскаго народа историческій эпитетъ

умомъ слабенький, та й тіломъ педугує". Назначиль онъ того "Хмельниченка Юраса", за котораго, по народной пословиць, "пуста стала Украіна, звелася". Проклятія украинскаго народа покарали Богдана Хмельницкаго въ смив: отецъ началь свое военное поприще тымъ, что привель враговъ святого креста въ Украину, а сметь кончилъ полнымъ предательствомъ Украины врагамъ христіянства, и самъ сделался потурнакомъ. Въ своемъ месте мы будемъ говорить обо всемъ этомъ и о многомъ еще другомъ подробно.

безмозглых, и величайшаго торжества народнаго дёла русскаго. Тё, которые своими руками выдали Наливайка, въ отвётъ на требованіе выдать имъ подданныхъ панскихъ, сказали: "Нётъ, мы будемъ обороняться!" — "Обороняйтесь", лаконически отвёчалъ реалистамъ классикъ. Въ ту же минуту бросились поляки, безъ команды, на таборъ, такъ что козаки не успёли ни построиться, ни схватить оружіе, "и такъ ихъ немилосердо сёкли", пишетъ ополяченный братъ нашъ, "что на милю или и больше лежали трупы на трупахъ. Было ихъ въ таборъ съ женами и дётьми тысячъ десять, а ушло съ Кремпскимъ не болѣе полуторы тысячи". Досталось побёдителямъ 24 пушки и немало другого отнестрёльнаго оружія; достались имъ и всѣ знамена, въ томъ числѣ и тѣ, которыя козаки заслужили своими подвигами противъ татаръ и турокъ.

Такъ описано это великое событіе у Більскаго, которому и въ польской его шкурѣ все еще былъ милъ отцовскій девизъ его: "Нѣтъ ума противъ правды". Гейденштейнъ имѣлъ возможность разспросить у самого Жолковскаго, какъ происходило дѣло, и однакожъ, не зная конечно о работѣ Іоахима Більскаго, далъ своему панскому обществу другую версію лубенскаго событія. Онъ смягчилъ ужасныя черты трагедіи и заключилъ свое описаніе слѣдующимъ разсказомъ.

"Многіе изъ нашихъ совѣтовали, для примѣра и острастви на будущее, вырѣзать козаковъ до послѣдняго; но Жолковскій боялся довести козаковъ до отчаянія, въ видахъ пощады собственнаго войска. Ему памятна была упорная защита ихъ подъ Острымъ Камнемъ на русскомъ берегу Днѣпра. Козаковъ оставалось въ таборѣ все еще до 8.000, не считая женщинъ и дѣтей. Жолковскій предписаль имъ слѣдующія условія капитуляціи:

1) тотчасъ разойтись по домамъ и никогда безъ королевскаго позволенія не собираться;

2) выдать зачинщиковъ бунта, по его указанію, вмѣстѣ съ хоругвями и другими войсковыми знаками,

присланными имъ иноземными монархами а также пушки, ядра, порохъ и другіе военные снаряды; 3) вернуть все, что награбили, а войсковой свой скарбъ отдать королевскому войску; 4) освободить всёхъ плённиковъ. Условія эти (заключаетъ свой разсказъ Гейденштейнъ) были немедленно выполнены. Козаки выдали своихъ предводителей и разошлись во всё стороны. Жолковскій предоставиль Кремпскому распустить и отвести своихъ домой".

Но за то польскій историкь прибавиль весьма важное обстоятельство, оставленное лѣтописцемъ безъ вниманія. Козацкій скарбъ жестоко обмануль надежды побѣдителей: онъ состояль большею частію изъ такъ называемаго въ украинскихъ народныхъ думахъ "турецкаго добра", цѣнимаго козаками высоко, какъ память ихъ походовъ на грознаго всему христіянскому міру врага, но шляхтою оцѣненнаго всего въ 4.000 злотыхъ. Этою ничтожною добычею далеко не вознаграждались потери, понесенныя жолнерами въ настоящемъ изнурительномъ и кровавомъ походѣ. Коронное войско заявило свои претензіи шумнымъ ропотомъ. Жолковскій насилу усмирилъ мятежъ диктаторскою строгостью, которая предоставдялась ему закономъ на время похода.

Королевскій мечь, которымь паны постоянно грозили козакамь, не досягнуль на этоть разь Подвысоцкаго, державшагося на Днѣпрѣ съ козацкими чайками. У Жолковскаго не было нивакихъ судовъ для его преслѣдованія. По словамь польскаго историка, война съ козаками покрыла славою предводителя войска и войско польское. Чтобъ не уменьшить сіянія славы, Жолковскій поручиль черкасскому подстаростію уговорить Подвысоцкаго пріостановить разореніе панскихъ имѣній, которымъ тоть занимался, яко козацкимъ промысломъ и ремонтировкою. Письмо Жолковскаго было сообщено предводителю козацкаго флота, и онъ отвѣчалъ на него Жолковскому обычнымъ въ козакахъ выраженіемъ покорности, которое такъ удивляетъ насъ въ письмахъ Богдана Хмельницкаго къ вельможнымъ панамъ даже послѣ побѣдъ надъ ними. Нивкопоклонной учтивости научила козаковъ польская шляхта; отвату и предпріимчивость внушало имъ невозможное, по козацкому толку, положеніе дёлъ въ шляхетской республикъ. Слышно было о Кремискомъ, что онъ съ своими недобитками удалился за Пороги, гдъ "на куренъ", какъ выражались козаки, сидъло около пяти сотъ козаковъ. Онъ держалъ себя смирно и "złości żadney potym nie wyrządzał", 1) говоритъ Більскій.

А Наливайка (продолжаеть польскій літописець) веліль гетмань оковать и послаль королю вмістів съ шестью другими равбойниками, которыхь вскорів потомъ обезглавили; Наливайка же держали до самаго сейма. Панская Немезида требовала кровавой жертвы въ присутствій жрецовъ своихъ. Послів сейма, Наливайку отрубили голову, потомъ четвертовали, и четверти развівсили. "Вуї to osoba krasna", замівчаеть літописець, "maż ktemu nie leda, by to byї na dobre obracai, co mu Bóg dai; do tego puszkarz znamienity". 2)

Но казнь, успокаивающая, въ подобныхъ случаяхъ, безумное волненіе толпы, при тогдашнихъ обстоятельствахъ панской республики, возымёла дёйствіе противоположное. Противники уніп тотчась же примёнили къ Наливайку классическую легенду о быкъ Фалариса и распространили въ Украинѣ слухъ, что Наливайко сожженъ панами у мідяному волу. Въ козацкихъ "хроничкахъ", писанныхъ людьми духовными обыкновенно лаконически, вёроятно, страха ради польска, овъ, такъ же какъ и Косинскій, былъ представленъ мученикомъ за древнее благочестіе. При отсутствіи у насъ исторической критики, украинскіе бытописатели до послёдняго времени поддерживали въ своихъ еще менѣе развитыхъчитателяхъ убъжденіе, будто-бы козаки уже со временъ Косин-

<sup>1)</sup> Никакого зла потомъ не творилъ.

<sup>2)</sup> Это быль прасавець, и притомь человыть не изъ обыкновенныхь, еслибь только обращаль на добро то, что даль ему Богь, а въ добавовъ—отличный артиллеристь.

скаго и Наливайка отстаивали вопросъ религіозный, что — сказать мимоходомъ — принесло бы не столько славы козацкой общинів, сколько вреда успіхамъ просвіщенія и мирной гражданственности. Это конечно была болтовня, не очень вредная для нашего сравнительно просвіщеннаго времени; но легенды о замурованіи Косинскаго въ каменномъ столбі и сожженіи Наливайка въ мідномъ быкі произвели много серьозныхъ смуть во времена оны, чему свидітельствомъ можетъ служить одно то, что православіє, прозвано, въ противномъ лагері, Наливайковою сектою, а всі православные — Наливайками. Наконецъ все, по видимому, улеглось въ кровавыхъ, или хоть и не кровавыхъ, но полныхъ горечи могилахъ: преріканія и ядовитые докоры съ обінхъ сторонъ умолкли; самыя могилы враждовавшихъ за церковь и за церковныя имущества забыты, сглажены, застроены домами, засажены садами, засіяны хлібомъ насущнымъ.

But words are things, and a small drop of ink,

Falling like dew upon a thought, produces

That which makes thousands, perhaps millions, think.

'T is strange, the shortest letter which man uses,

Instead of speech, may form a lasting link

Of ages: to what straits old Time reduces

Frail man, when paper—even a rag like this—

Survives himself, his tomb, and all that's his. 1)

Сказанное въ этихъ стихахъ великимъ человѣкомъ относится не къ однимъ произведеніямъ поэзіи: лѣтописныя сказанія дѣйствуютъ, въ свою очередь, могущественно, и, увы! не однѣ только

<sup>1)</sup> Но слова—это дёла, и маленькая капля черниль, упавъ росою на мысль, заставляеть задумываться тысячи, можеть быть, милліоны. Не странно лв, что нёсколько написанных буквъ, вмёсто устной рёчи, образують прочное звено, соединяющее вёка! До чего уничижаеть время человёка, когда лоскутокъ бумати, тряпка, подобная воть этой, переживаеть его самого, его гробницу и все, что принадлежить ему!

истинныя. Давно похороненное встаеть изъ гробовъ силою озареннаго новымъ свътомъ лътописнаго слова и вмъщивается въ жизнь и абла новыхъ поколбній неотразимо. Нельпымъ легендамъ, въ родъ замурованія одного гетмана въ каменномъ столбъ и сожженія другого въ мізномъ быей, обязаны мы появленіемъ въ прошломъ стольтіи рукописи, сдылавшейся вскоры популярною, подъ ваглавіемъ Исторія Руссов. Она видана намъ за сочиненіе авторитетнаго въ то время архіепископа Конискаго; она над'язала украинской интеллигенціи много вреда. Своими правдоподобны**ии сказан**іями о небывалых событіях и обстоятельствахь, 1) это изаћије темнаго фанатизма замедлило уразумвніе международнихъ отношеній — не только Польши и Южной Руси, но даже этой последней и Руси Северной. Во времена изданія въ Харькове "Запорожской Старины", сочинены, согласно сказаніямъ "Исторіи Руссовъ", псевдонародныя думы о польско-украинскомъ прошедмемъ, имъвшія очевидною цълью фанатизировать украинское сердце. Эти думы вліятельный поэть Шевченко, какъ почти всё его сверстники, принималь за произведенія самого народа; не соиневался онъ и въ мнимыхъ сказаніяхъ Конискаго, которыя послужили имъ основаніемъ. Слівная вібра въ лівтописныя преданія, бевъ научной повёрки, была пагубна для него самого и для многихъ другихъ людей, подчинявшихся дъйствію стиховъ его. Не чему другому, какъ вліянію мнимаго Конискаго и мнимо-народных песнопеній "Запорожской Старины", следуеть приписать Фальшивое настроеніе всей украинской интеллигенціи 40-хъ годовъ, которой самымъ громеимъ органомъ сделался, къ сожатвнію, Шевченко. За Косинскаго, Наливайка и другія историческія дичности, еще похуже ихъ, представленныя въ духв ис-

<sup>1)</sup> Интересна въ этомъ отношени статья Пушкина о "Лѣтописи Конискато". Она служитъ намъ краснорѣчивымъ доказательствомъ, какъ и самый високій умъ бываетъ ничтоженъ, при отсутствіи того, что въ самомъ дѣлѣ можноназвать историческимъ образованіемъ въ человѣкѣ и обществѣ.

4

торического сочинительства, унаследованного со временъ оныхъ. поплатились тогда пылвіе молодые люди, которыхъ способности, безъ этихъ легендъ и безъ ихъ нелвнаго толкованія, могли бы найти себъ другую работу. Но тъмъ дъло не кончилось. Наливайково время продолжало, и продолжаеть, отзываться на живыхъ людяхъ, даже помимо украинцевъ, не только помимо украинофиловъ. Старинные религіанты и политиканты, исполненные жадной нетерпимости, передавали свои мысли и чувства изъ поколенія въ покольніе съ настойчивостью ісаунтовь, противь которыхь боролись наши предки, и новъйще последователи этихъ "слепыхъ вождей" не одного государственнаго дъятеля подвели вписать свое имя въ темную страницу русской исторіи. Своекорыстіе, благовидная интрига и вкорененная въ сердца наследственная страсть къ предательству нашли себъ въ мутномъ потокъ вымысловъ обильную ловлю. Имъя въ сердив мысль о потеръ или пріобрётеніи доходовъ, а на устахъ слова впра, древнее благочестіе, единство русского народа (своего рода унія!) и т. п., преемники древнихъ клеветниковъ, вогрождавшіеся паки и паки подъ новыми костюмами, подъ новыми декораціями и титулами, уготовали и польскому обществу, именно лучшей, великодушной, но обезумленной, части его, ту "чашу гнъва", о которой сказано, что и подонки выпьють изъ нея нечестивые. Такъ ли, иначе ли, но только казнь Наливайка до сихъ поръ, до настоящаго момента, отзывается еще въ сердцахъ-не только потомства палачей, которое гордится ими, но и потомства жертвы, которое сторонится отъ нея.

## ГЛАВА XIV.

Куда д'явали козаки скарбы свои? — Ограниченность ихъ издержекъ, въ противоположность съ панами, и общирная область козацкой эксплоатаціи. — Средства къ содержанію войска и семействъ. — Различіе между понятіями о себ'я козаковъ и шляхты. — Усп'яхи колонизаціи всл'ядствіе козацкихъ на'яздовъ на мусульманъ. — Параллель двухъ русскихъ силъ—вониственной и интеллигентной. — Постепенное развитіе козацкой корпораціи. — Внутреннія и вн'яшнія обстоятельства Рачи-Посполитой Польской.

Можетъ быть, читатель мой не обратилъ особеннаго вниманія на то обстоятельство, что коронное войско въ козацкомъ таборѣ на Соло́ницѣ не нашло богатой добычи. Между тѣмъ это обстоятельство характеризуетъ, какъ первую, такъ и всѣ послѣдующія козацко-шляхетскія войны.

Козаковъ обыкновенно называютъ добычниками, и они были добычники. Они даже въ пъсняхъ своихъ воспъвали добычу, на ряду съ рыцарскою честью и славою. Но куда дъвали они добычу свою?

Скудный, почти аскетическій козацкій быть мы знаемь. Хлібт та вода́—то козацька іда́: воть его конкретное выраженіе, не говоря ужь обо всемь, что намь раскрыло пребываніе за Порогами Самуила Зборовскаго, что намь извёстно изъ другихь современныхъ источниковь о простотё пищи козацкой, и что самыя хронички козацкія, писанныя обыкновенно тупыми ко всему характеристическому монахами, не преминули выставить,

какъ черту, бросающуюся въ глаза каждому. Козацкая одежда поражала всёхъ наблюдателей своею простотою и даже лохмотностью. Французскій инженеръ временъ Генриха IV (Бопланъ) находиль ее "грубою", сравнительно съ козацкою манерою держать себя. Другой ученый воинь, французь времень Яна Собіскаго (Дальравъ), по вившнему виду называлъ козаковъ "дикою мидицією". Такое же впечатл'вніе д'влали они на воеводу Кмиту въ XVI столетіи и на московскаго "попа Лукьянова" въ конце XVII-го. Стало быть, на та в и на щегольствъ одеждою козаки не проживались. Тъмъ и другимъ ръзко отличались они отъ своихъ антагонистовъ поляковъ и ихъ воспитанниковъ-южно-русскихъ дворянъ. Козаки не строили крѣпостей и дворцовъ, какъ польскіе и польско-русскіе паны; не им'єли, до временъ Хмельницкаго, собственно козацкихъ храмовъ и следовательно не содержали дорого стоющаго духовенства; 1) не тратили денегъ на воспитаніе дітей своихъ, какъ паны, при королевскомъ дворѣ, при дворахъ магнатовъ или за границею; въ пріобрѣтеніи за деньги недвижимой собственности отказывало имъ само польское право, а если они владёли займищами, то эти займища не стоили имъ ничего, кромѣ охраны саблею да рушницею. О предводителяхъ козацкихъ извъстно, что они, даже нанимаясь въ иноземную службу, не подучали особаго жалованья, сверхъ установленнаго въ козацкомъ кругу пая. Опасно раненный подъ Хотиномъ Конашевичъ-Сагайдачный не позволиль себъ такой роскоши, какъ употребительныя тогда у пановъ лектики подъ балдахинами, а заготовилъ простую вибитку, вымощенную свномъ и подушками; даже испорченнаго

<sup>1)</sup> Быль у нихъ Трахтомировскій монастирь, доставшійся имъ по праву займа при Стефанѣ Баторіи, отобранный у нихъ послѣ катастрофы на Солоницѣ и возвращенный передъ шведскимъ походомъ; но этотъ монастирь, служившій складомъ для оружія и пристанищемъ для дряхлыхъ или увѣчныхъ козаковъ, содержался монастырскими землями, приписанными къ нему во время его основанія.

счастьемъ Богдана Хмельницкаго видали путешественники варящимъ лично кулішъ на сънокосъ.

Между тъмъ исторія полна извъстіями о козацкомъ добычничаныя. Въ морскихъ походахъ эти пираты не довольствовались нападеніемъ на турецкіе корабли: они грабили цвътушія побережья Анатоліи и Малой Азіи, и часто, недізли на дві, на три. устраивали, варягорусскимъ обычаемъ, ярмарки среди опустошенной прибрежной страны; на эти ярмарки слетались, какъ хишныя птицы, странствующіе по морю и по суш'в торгаши: греки, армяне, жиды, которые, подобно собакамъ, питались остатками богатой транезы своихъ повелителей турокъ, и, съ инстинктомъ хищныхъ животныхъ, пронюхивали поживу отъ козацкихъ набъговъ. А что это были за ярмарки, можно судить по одному тому, что по свидътельству Жолковскаго, они "разорили въ Турещинъ до основанія нізсколько десятковъ стародавнихъ главныхъ городовъ, не считая мелкихъ, которые пожгли и опустошили". 1) Такимъ образомъ, кромъ стадъ, кромъ лошадей, которыхъ козаки угоняли, въ сдучав удачнаго похода, изъ обрестностей Тягини. Бългорода, Килін и другихъ подністровскихъ и задністровскихъ городовъ, кром'й илиниковъ и илиницъ, которыхъ они старались захватить ради выкупа, или для продажи панамъ, наконецъ, кромъ такъ называемаго "турецкаго добра", оружія, конской сбруи, одеждъ и сафьяновъ, они привозили домой чистое золото и серебро.

1) 1619 года 24 февраля, въ отчетѣ своемъ на сеймѣ, "гдѣ universa facies reipublicae repraesentatur", Жолковскій говориль:

<sup>&</sup>quot;Pokazałem to iuz na przeszłum Seimie dowodnie, iakie szkody Tatarom czynią, gdy na morze naiezdzaią, plądruiąc osady Cesarza Tureckiego, pokazałem i z mapy, iakiemi mieiscami zasiągaia boku Cesarza Tureckiego, ktory w Konstantynopolu z okna patrząc, dymy widział, z czego wielką mieli załość. A iakoz to za dobre miał przyjąć Cesarz Turecki? ktory ni od kogo nie rad despektu ponosić, kilkadziesiąt miast starodawnych głownych funditus mu zniesli, nie wkładaiąc w to drobnieiszzch, ktorych bardzo wiele popalili, popustoszyli"...... (пробъль въ старинной рукописи публичной Познанской библіотеки, П. Н. аа 12, стр. 260).

Но область ихъ эксплоатаціи не ограничивалась міромъ "бусурменскимъ", гав, по ихъ мнвнію, и самъ Богъ велвль пустошить и грабить: они ту же практику прилагали къ единовърнымъ "волохамъ", какъ назывались у нихъ вообще жители Молдавіи и Валахін; преданіе гласить, что даже изъ Венгріи Наливайвовы возаки были удалены нъмецкимъ императоромъ за ихъ нестерцимое хишничество, и Гейденштейнъ подтверждаетъ это преданіс. говоря, что Наливайко вернулся изъ-подъ Мункача "обремененный добычею". По современной бълорусской льтописи, козаки. приглашенные правительствомъ воевать шведовъ, распоряжались на своихъ стоянкахъ и переходахъ, какъ разбойники, и все изъ-за добычи. Л'втописецъ положительно говорить, что они опустошили городъ Витебскъ, набрали въ немъ много золота и серебра, и по этому поводу рубили знатныхъ мѣщанъ по-непріятельски; а возвращаясь домой, каждый изъ нимъ захватилъ съ собою по нъскольку женщинъ и дътей въ неволю, совершенно такъ, какъ дълали они въ Турещинъ. Лишь только кончился шведскій походъ, наступиль походъ московскій, въ пользу названнаго Димитрія, котораго самозванство, очевидно, устроено къмъ-нибудь изъ козацкихъ пріятелей, пограничныхъ пановъ, по образцу тъхъ самозванцевъ, которые давали случай козакамъ и козаковавшимъ землевладельцамъ вторгаться въ Волощину. Въ московскомъ походе очутилось на первый разъ 12.000 запорожцевъ, ') а въ смутное время Московскаго государства все Запорожье, всв городовые и нан-

<sup>1)</sup> До сихъ поръ мы знали о 2.000 запорожцевь, пришедшихъ на помощь названному Димитрію послѣ неудачной битвы его подъ Новгородкомъ, но, по рукописи библіотеки Главнаго Штаба № 3.267, напечатанной недавно Археографическою Коммиссією въ 1-мъ томѣ "Русской исторической Библіотеки" ("Wyprawa Czara Moskiewskiego Dymitra do Moskwy z Gierzym Mniszkiem, roku 1604"), оказывается, что "po odiezdzie p. woiewodzinym y tego rycerstwa, ktore z nim poszło, przyszli kozacy zaporoscy we 12.000, ktorym był dawno czarowicz posłał chorągiew", и что они "mieli z sobą kilkanascie działek armaty grzeczney (отличной), ktorym czarowicz był bardzo rad rozumiejąc siła o męstwie ich, poniewaz woisko było bardzo ogromne".

скіе возаки занялись эксплоатацією единов рцевъ своихъ, безъ мальйшаго оттыка религіозности, приписываемой нашими историками даже ополченію Наливайка. Такимъ образомъ отъ Синона и Транезонта до свверныхъ городовъ Московщины, отъ береговъ Дуная до восточнаго балтійскаго поморыя, мирное населеніе платило козакамъ вольную и невольную дань, по мёр в ихъ домогательства, жадности къ добыч и дикой отваги. Куда же дівали они свои сокровища?

Вопросъ этотъ разрешится самъ собою, когда мы сопоставимъ "козацкій народъ" съ "народомъ шляхетскимъ".

Силою послѣдовательности дѣйствій, свойственной человѣческимъ обществамъ, силою той неуклонности, съ которою, какъ вѣрная, такъ и ложная идея общественная доходитъ до своего торжества или уничтоженія, эти два стана, не признававшіе взаимно другь за другомъ названія народа, но называвшіеся такъ и называемые такъ другими, должны были вести борьбу за свое матеріяльное и нравственное, за свое бытовое и политическое существованіе. Это была борьба безземельныхъ съ землевладѣльцами, и при томъ съ такими, которые присвоили себѣ неслыханныя политическія права. Паны содержали свои ополченія или на счотъ "кварты", назначенной съ королевскихъ имѣній для такъ называемаго кварцянаго войска, 1) или на свои собственныя

<sup>1)</sup> О значеніи слова *кварилнов* въ нашей печати встрѣчается превратное нонятіе. Воть происхожденіе этого термина, который, на примѣръ, авторъ "Вогдана Хмельницкаго" смѣшиваетъ съ квартою или четвертью года, срокомъ, въ который выплачивалось жолнерамъ жалованье. При Сигизмундѣ-Августѣ столовия имѣнія королевскія были приведены въ извѣстность, и всѣ, получившіе ихъ въ смислѣ пожалованія или въ залогь, привлечены къ уплатѣ *кварты*, т. е. четвертой части чистаго дохода. Вмѣстѣ съ тѣмъ привлеченъ былъ въ такой же уплатѣ и король со всѣхъ имѣній и суммъ, находившихся въ его распоряженіи, при чомъ онъ долженъ быль признать собственностью государства всѣ свои имѣнія, хотя бы они составляли до того времени его частную собственность. *Кварта* со всѣхъ таковыхъ имѣній опредѣлялась на содержаніе короннаго войска, которое и називалось потому *кварилымъ*.

средства, получаемыя съ имъній. Напротивъ, козаки ополчались для войны съ врагами христіянства, съ своими сосъдями христіянами и съ самими панами на счетъ одной добычи своей. Ихъ собственное содержаніе въ походъ, ихъ оружіе, военные снаряды и даже содержаніе домашнихъ, въ оставляемыхъ позади ("за шеломянемъ") хуторахъ, селахъ и городахъ, — все это надобно было извлечь изъ военнаго промысла, если не считать заработковъ рыболовныхъ и охотничьихъ, сравнительно скудныхъ.

Пора намъ отнестись въ исторіи козачества побуднишному. Перестанемъ искать въ ней художественнаго воспроизведенія Бовы Королевича, избивающаго Полкановъ, Маркобруновъ и другихъ страшныхъ воителей. Театральные подмостки, съ которыхъ намъ показывали украинскихъ героевъ, не привдекаютъ больше любопытства нашего; за богато расписанными декораціями сказывается намъ артистическое убожество. Конечно, для нашей умственной лѣни всегда будутъ нужны авторитеты между историками и великіе воины между историческими личностями; но время всё-таки беретъ свое даже и надъ классически заправленнымъ образованіемъ.

## Другія, хладныя мечты, Другія, строгія заботы

начинають занимать развитую критикою россійскую голову, хотя бы даже и замороченную немного классицизмомъ. Исторія предковъ нашихъ вліяеть неизбіжно на событія нынішняго дня нашего; діянія предковъ нашихъ — каковы бы они ни были, малыя, или великія, позорныя, или достохвальныя — неотразимо будуть господствовать надъ судьбою нашихъ діятей и внуковъ, подобно таинственному, неизбіжному гороскопу. Изъ театраловъ, довольныхъ интересными случайностями, приходится намъ обратиться въ озабоченныхъ развідывателей, почему предкамъ нашимъ было не до сценической картинности, не до костю-

мировки. Изъ людей, для которыхъ исторія была чужой бѣдою или чужимъ счастьемъ, мы должны стать людьми, сводящими съ нею старые счоты, въ избѣжаніе штрафа за нашу безпечность... Потщимся всячески "уразумѣть истину", хотябы даже цѣною самоуничиженія въ глазахъ тѣхъ, чьи предки, по сказанію величавыхъ историковъ, были безупречные, достохвальные рыцари. Не поскучаемъ даже повтореніями, лишь бы утвердить въ сознании своемъ, что мы такое, и какъ дошли до нынѣшняго нашего Я:

Для безпристрастнаго и правильнаго разбирательства споровь между законно и незаконно разбойничающими людьми, необходимо намъ имѣть въ виду слѣдующее.

По юридическимъ актамъ, земля украинская принадлежала шлахтв, такъ какъ въ государственной канцеляріи, безъ особенной разборчивости, отмъривались панамъ на бумагъ, для заселенія, обширныя пространства отъ ріки до ріки, отъ урочища до урочища, отъ шляху до шляху, - пространства, на которыхъ уже существовали слободы людей болбе смёлыхъ и предпримчивыхъ, подагавшихся на личныя средства и соединявшихъ вокругъ себя народъ собственными моральными силами. На деле эта земля принадлежала козакамъ, между которыхъ врезывалась шляхта съ новыми поселенцами, часто переманенными ею изъ слободъ, принадлежавшихъ другимъ гербованнымъ панамъ, или негербованнымъ байбузамъ, объщаніемъ болье продолжительнаго льготнаго времени. При тогдашнемъ состояніи пастьбищъ, при обширности пространствъ, отделявшихъ одну купу козацкихъ хуторовъ отъдругой, привилегированные пришельцы были скорве въ помощь, нежели въ убытокъ вольнымъ степнякамъ; но козаки, по преданію отъ отцовъ и матерей, сохранили нъкоторую непріязнь въ богатому, дощеному сословію, отъ котораго ихъ предки бъжали въ дикін степи. Эту непріязнь внушали они и шляхетскимъ подданнымь. Въ эпоху величайшихъ сословныхъ успъховъ своихъ, не

могла шляхта понять, что на этой вемль, занятой вторично посль татарскаго лихолътья русскими простолюдинами во имя личной свободы своей, ся шляхетско-государственное начало, ся привилегированная общественность, ея латинская народность-не примънимы. Панскія населенія, перем'вшанныя съ козацкими, дышали здёсь инымъ духомъ, чёмъ въ глубине шляхетчины, где ужъ веками утвердилось полное преобладание привилегированнаго народа надъ непривилегированнымъ. Козацкій духъ, легко сообщавшійся смиреннымъ панскимъ поселянамъ, покамъсть, выражался только бъгствомъ отважнъйшихъ людей изъ панскихъ селъ въ козацкіе хутора и слободы; но онъ глубоко проникаль массы рабочаго люду и въ особенности сильно распространялся въ городахъ и мъстечкахъ между ремесленною молодежью. Козакъ дъладся для простолюдина идеаломъ человека; козацкая жизнь дёлалась для него идеаломъ вольной жизни. Можно полагать, что козацкія пъсни, неумолкающія въ Украинъ до сихъ поръ, родились въ ть времена, и что тогдашній народъ, видя передъ собою свободу въ образъ козака, окружилъ его тъми цвътами воображения, которые дороги нын вшнему украинцу по воспоминанию о славных временахъ козачества и по надеждамъ, связаннымъ съ его существованіемъ. Поэтому-то козаки, будучи впосл'єдствій малочисленнъе остального населенія Украины, были всегда сильнъе его, а сила ихъ выростала еще болье отъ общей надежды добиться и себ'в такой же свободы съ ихъ помощію.

Разбросанные по всему пространству Украины, козаки дѣлились: на лѣвобережныхъ Днѣпрянъ, обитавшихъ между городами: Остромъ, Нѣжиномъ, Лубнями, Полтавою; на правобережныхъ Днѣпрянъ, которые жили въ окрестностяхъ: Чигирина, Черкасъ, и т. д. до Житомира и за Житомиръ; на Божанъ, поседившихся по рѣкѣ Богу, вокругъ городовъ Брацлава, Винницы, Ладыжина, Уманя, и на Запорождевъ, кочевавшихъ въ степяхъ и лугахъ, за Порогами, между Днѣпромъ и Днѣстромъ. Этихъ послѣднихъ называли низовцами, отъ слова Низъ, которымъ обозначалось все пространство земель отъ Пороговъ до Чорнаго моря и отъ Ливира по Ливстра; и они-то составляли главную опору всего козачества, такъ какъ ихъ притоны были не только не доступны для шляхты, но даже и не изв'встны ей. Влад'вльцы сель, кто бы они ни были, не могли преследовать въ дикихъ поляхъ, въ топкихъ приръчныхъ заросляхъ, въ лъсахъ и байракахъ — бездомныхъ скитальцевъ, которые сдружились съ дикою природою, доступною только птицамъ да звърямъ, и даже безъ коня, безъ хлъбнихъ съвстныхъ запасовъ, съ самопаломъ, а не то - съ лукомъ и рыболовною сътью, находили тамъ себъ, хоть и бъдственное, но подъ часъ привольное, а что всего важиве было для козака-независимое существованіе. Самое пространство, отділявшее ихъ козацвіе прикметы, или знави, понятные только товариству, отъ земель, которыя мы назовемъ жилыми, давало полную возможность многолюднымъ толпамъ оставаться внѣ всякихъ наблюденій узавоненной шляхтою власти.

Въ этой-то пустынъ гнъздилась та воля, которая присвоида козаку его въчный эпитеть. Въ эти степи приходили козаки для охоты и рыболовства не только изъ польской Украины, но изъ московскаго Дону. Здѣсь, въ удаленіи отъ всего шляхетскаго, образовалось козацкое братство, въ которомъ всѣ были равны, въ которомъ и предводитель, облеченный диктаторскою властью, носиль одежду одинаковую съ каждымъ, въ которомъ не считалось хвастовствомъ и "пыхою" надѣть богатый нарядъ въ такомъ только случаѣ, когда онъ снимался собственными руками съ убитаго турчина или татарюги. Это-то добровольно нищенствующее братство основало славную Січъ Запорожскую, гдѣ хранились военные припасы козацкіе, гдѣ была рыцарская школа для козацкой молодежи, и куда ни подъ какимъ видомъ не могла быть введена женщина. Запорожье было убѣжищемъ и, такъ сказать, общимъ очагомъ всего козачества, и потому все козацкое войсьо, гдѣ бы

оно ни находилось, называло себя Запорожскимъ. На Запорожье посылали впоследствіи войсковые и промышленные козаки свои жалобы на притесненія со стороны пановъ и ихъ арендаторовъ; изъ Запорожья являлись въ Украину мстители для расправы съ такъ называемыми душманами, то есть душителями народа; Запорожье было такъ сказать капитулою козацкаго рыцарства: на чомъ оно решало, на томъ весь козацвій народъ становился.

Шляхетскій духъ не могъ ужиться на Украинѣ съ духомъ козацкимъ, тѣмъ болѣе, что и шляхтичъ и козакъ понимали свои права и взаимныя отношенія каждый по-своему.

Шляхтичь, воспользовавшись неблагопріятными для польскихъ королей обстоятельствами, а въ особенности избирательнымъ возведеніемъ ихъ на престоль, мало-помалу захватиль всё выгоды общественнаго положенія, во вредъ низшимъ сословіямъ, заключиль понятіе о народ'в и государств'в только въ своемъ сословіи, присвоиль одному себв честь защиты отечества и законодательную власть въ немъ, наконецъ, подъ вліяніемъ ісзунтовъ, началъ смотръть на себя, какъ на апостола единой истинной въры и на творца государственнаго единства, при посредствъ католической пропаганды и двоякой уніи, политической и церковной. Самоуваженіе шляхтича было полное; спісь его доходила до безумія. Онъ боготвориль свои гербовые знаки; онь дёлаль для себя чёмъ-то въ родъ символа въры родовыя преданія, обыкновенно разцвъчиваемыя тогдашними грамотвями по правиламъ схоластическаго врасноръчія. Все, исключенное изъ участія въ его привилегіяхъ, считаль онь просто служилою силою, но никакь не частію націи или республики, потому что съ понятіемъ о націи и республикѣ у него всегда было неразлучно понятіе о шляхетствъ.

Съ другой стороны, козакъ, вырвавшись бъгствомъ на волю изъ-подъ опеки шляхты, опеки, мало чъмъ отличавшейся отъ той, съ какою обыкновенно относится хозяинъ къ живому инвентарю въ своемъ хозяйствъ, — былъ чуждъ всъхъ унаслъдованныхъ

шляхтою понятій о государстві, какь о хранилищі вольностей шляхетскихъ, о неравенствъ между собою человъческихъ личностей, вслёдствіе какихь-то шляхетско-сеймовыхь операцій, и даже объ отечествъ, въ томъ смыслъ, какъ разумьлъ отечество шляхтичь, заставивній работать на себя нізсколько разных в народностей. Для возака существоваль только рідный край, въ смысле вемли, васеленной его родомъ, племенемъ и вообще, какъ любитъ говорить украинецъ, добрыми людьми. Онъ не уважаль польскихъ законовъ, составленныхъ безъ его въдома на сеймахъ, гдъ шлязетскія партіи увивались вокругь избирательнаго короля и торговали у него права и преимущества не только для своего сослона въ ущербъ другимъ сословіямъ, но и для своихъ фамилій въ ущербъ сословію шляхетскому. У него были свои древніе закови - обычаи, подавленные шляхтою въ порабощенныхъ ею селахъ вы возанкомы вольномы обществы. 1) Что касается до вёры, то, принимая въ соображение бёгство козаковъ и сытанье по пустыны, предшествовавшее ихъ размножению и осыдзому быту, едвали не следуеть согласиться съ старыми польскими писателями, что козаки сами не знали, во что въровали. Догматическая часть христіянства необходимо была у нихъ въ ез занедбанні. Они знали только одно, и знали твердо: что у нихъ въра не шляхетская. Слёдуя ученію Христа, перешедшему къ нимъ въ степную Украину болье изустнымъ, чемъ письменнымъ путемъ, Они никакъ не допускали тожества русскаго Іисуса съ польскимъ **Lesycons.** во имя котораго въ городовой Украинъ паны разгоняли шоселянъ изъ церквей и принуждали силою къ уніи или къ катожичеству. Они знали, что предви ихъ бъжали въ степи на волю,

<sup>1)</sup> См. драгоценную статью Н. Д. Иванишева: "О древних сельских Общинахь въ Югозападной Россіп" (Русск. Бес. 1857 III.) Н. И. Костомаровъ нашоль въ Литовской Метрике документь, въ которомъ сельскія колы и громады г. Иванишева называются епчами. Къ сожаленію, списанная имъ копія потеряна в до сихъ поръ не повторена.

оть пановъ-католиковъ, и поэтому панъ-католикъ мало-помалу ствлался имъ наконенъ чемъ-то столь же антипатичнымъ, какъ и бусурманъ, набъгающій на мирныя села съ лукомъ и арканомъ, какъ и жидъ рандарь. 1) заблающій хлібоороба подъ панскимъ покровительствомъ. Извъстно, какъ хитро коренные польскіе паны вмёстё съ ксензами переманили въ католичество пановъ старорусской вёры. Кто изъ русскихъ пановъ и оставался еще въ такъ называемомъ благочестін, - и тоть ужь, въ глазахъ козаковъ, сохраниль только русскія кости, но обрось польскимь мясомъ, какъ это они высказывали потомъ въ глаза "благочестивымъ" панамъ украинскимъ, — напримъръ, Адаму Кисілю, Споры между церковными братствами и узаконенными королемъ унитскими јерархами, будучи чужды козакамъ въ экономическомъ отношеніи, тъмъ не менье отражались въ ихъ сознании непріязнью къ датинцамъ, творцамъ уніи, и чёмъ дальше, все больше. Сословная ненависть претворялась въ редигіозную. И воть на такихъ-то дрозджахъ варилось понемногу въ Украинъ то ниво, изъ котораго козаки, въ свое время, "зробили зъ ляхами преведикее ливо", - варился тотъ "пивный квась", за который "не одинъ козакъ ляха, мовъ бы скурвою сына за чуба потрясъ". 2)

Подъ предводительствомъ Косинскаго, козаки какъ-будто сдѣлали только рекогносцировку будущей арены своей борьбы съ нольско-русскою шляхтою. Подъ предводительствомъ Лободы и Наливайка, они помѣрялись военнымъ искусствомъ и силою съ короннымъ войскомъ. Потерявъ плоды прежнихъ походовъ на Солоницѣ, эта военная община продолжаетъ, однакожъ, идти прежнимъ путемъ къ развитію силы своей и, подобно организму недѣлимаго, постепенно возвращаетъ утраченное, а за тѣмъ принимаетъ мало-помалу размѣры, опредѣленные условіями прошедшаго и настоящаго. Лишь только не стало этой общинѣ дѣла

<sup>1)</sup> Арендаторъ.

<sup>2)</sup> Изъ кобзарской думы временъ Хмельнищины.

дома, она ищеть его въ Московскомъ царствъ, совершенно темь способомь, какимъ искала въ Волощине, куда такъ же водила вмъстъ съ пограничными панами не одного самозванца; а когда Московщина успокоилась, на короткое время, подъ управленіемъ названнаго Димитрія, украинскіе козаки возобновляють свои морскіе походы. Начавшіяся въ Московщин' смуты увлекли ихъ туда снова возможностью военнаго заработка, инстинктомъ роста своего. Безнощадно грабять они города и села московскіе; но, лишь только водворился въ Московщинъ какой-нибудь порядокъ, снова стало слышно по свъту о морскихъ походахъ козапкихъ. Кафа, эта главная контора невольницкаго торга, которую Михалонъ Литвинъ называетъ ненасытною пучиною, пьющею русскую кровь, 1) подверглась ожесточенной мести козацкой въ 1612 году, а въ следующихъ 1613-1616 годахъ повторились неслыханные до тёхъ поръ морскіе набёги на берега Анатолін и Малой Азіи. "Вся земля агарянская", сказано въ одной украинской хроникъ, "стонала тогда отъ меча козацкаго и пылала огнемъ козацкимъ". Но этотъ опоэтизированный образъ козацкой жизни, въ реальномъ смысле, означалъ почти то, что означаетъ нынешнее чумачество, именно-необходимость заработковъ на сторонъ.

Результатомъ этахъ заработковъ, этого послѣдовательнаго увеличенія роста козацкаго соціальнаго тѣла, были, между прочимъ, новые успѣхи колонизаціи между Днѣпромъ и Днѣстромъ. Идея украинскаго движенія (своего рода Drang nach Osten), послѣ отча яннаго и неудавшагося козакамъ бѣгства въ половецкую землю, отять сдѣлалась мыслимою въ территоріяльномъ значеніи своемъ, не взирая ни на пановъ, которые жаждали только крѣпостной колонизаціи, ни на мусульманъ, которые "оттоманскою землею" считали все пространство, занимаемое когда-либо подвижными селами татарскими. Эти двѣ враждебныя козачеству силы, турец-

<sup>1)</sup> Non urbs, sed vorago sanguinis nostri.

кая и польская, были, покамёсть, развлечены дёлами, поглотившими все ихъ вниманіе, потребовавшими всего ихъ времени, истощавшими всв ихъ ресурсы, и потому ничто не мвшало козачеству рости шире и шире. На взглядъ поверхностный, исторія борьбы козачества съ панами какъ-будто прервалась лътъ на 20 послъ погрома козаковъ подъ Лубнями; но въ сущности прекратились только тв явленія, которыя, по прежнему взгляду на былое, считаются главнымъ предметомъ исторіографіи: козаки не дрались больше съ коронными и панскими войсками: они только ремонтировались. Ихъ походы въ Московщину, имъвшіе этотъ, а не иной жизненный смысль, введены историками въ повъствование о польско-московскихъ смутахъ, подъ рубрикою накопленія всякаго сброду, привлекаемаго войною. Соціальный организмъ этого "сброда" безразлично смъщивался ими съ безличными и безцевтными въ исторіи шайками; а земли, обезпечиваемыя дома военно-разбойницкою діятельностью козаковъ, "Volumina Legum" приписывали къ панскимъ, подъ названіемъ "пустынь", которыхъ, разумъется, паны безъ козаковъ никогда бы не отмърили себъ саблею. Кто выдвигалъ впередъ самые опасные форносты, кто возвращался по нъскольку разъ на селища и замковища, облитыя кровью и засыпанныя пепломъ, -- объ этомъ не находимъ въобширныхъ "Volumina Legum" ни одной строчки, да и въ полевыхъ транзакціяхъ, въ посольскихъ переговорахъ, въ офиціальныхъ письмахъ о событіяхъ дня, лишь мелькомъ проглядываетъ фактъ, очевидный для насъ со временъ Претвича, - именно: что колонизація опустёлой Руси совершалась подъ прикрытіемъ козачества, и что правительство польское, следовательно панское, только потому не замкнулось въ определенныя границы, что козаки, подвигаясь впередъ и впередъ, не давали ему замкнуться. Эти разбойники, враги польской государственности, вели пановъгосударниковъ на буксиръ, приневоливали ихъ выдвигаться впередъ и впередъ.

Изъ числа опасныхъ форпостовъ по пограничной линіи Днъстра (гаспа глека, говорить о немъ Жолковскій), сдълались въ этотъ темный періодъ извъстны на Днъстръ, ниже Подольскаго Каменца, Камянка, Рашковъ, Бершада. Бершаду "осадилъ", то есть населилъ, на пустомъ урочищъ, "осадчій", или колонизаторъ, короннаго крайчаго, князя Корецкаго, по прозвищу Босый. Этотъ княжескій староста пользовался большою популярностью и, съ замковыми козаками, удерживать разливъ мусульманской силы по направленію къ Брацлаву, Острогу, Тернополю, Львову. 1) Сперва онъ жиль на ръкъ Богъ; теперь перешоль на Днъстръ. О

<sup>1)</sup> Объ этой интересной личности упоминается въ письм'в Жолковскаго къ коромо изъ Бара, отъ 12 ионя 1614 года. Жолковскій писаль:

<sup>&</sup>quot;Gdym iusz wyiechał w drogę swą ku Ukrainie, pogonił mię P. Starosta Trembowelski na pierwszym noclegu, ktory mi przyniosł w sprawach dotykaiącich sie powinnosci moiey Słuzby W. K. Mci rezolutią y roskazanie W. K. M.... Zastałem Ukrainę w wielkiey trwodze, po zamkach strzylania z dział, zabiegi; iesze w drodze ięły mie potykać wiesci, a y od samego Bossego przyniesiono mi list, iako go Tatarowie na Telegoli (iest dolina na Polu Bialogrockim) gromiły. Ta rzecz iako słza choć się podno (podobno) przedłuzy, ale, yz Poniekąd nalezy do obiasnienia spraw, ktore następuią, iako naykruczey Wypisuię. Szachin Gerei Soltan, pusciwszy glosz, ze do Persyey iechał, vkrywał się z micisca na micisce po tych pustyniach dzikich pol, niemaiąc przy sobie pod osmdziesiąt człeka. Długo nie mogł o nym wiedzieć Czar Krimski, stry iego; asz Potym, gdzy się poczęło obiawiacz, mislił tu do Panstw W. K. Mci vciekać Sachin Gerei v zroczeł sobie czasz z Bossem, osadczą Bersady, maietności J. M. Pana Krayczego Koronnego, na Telegoli się ziechać. Tym czaszem innotuit Czarowi, ze Sachin Gerei na polu. Rozdzieliwszy tedy Woiska swe na Pułki, kazał go powszytkim polu, ba y sam poszedł sczęsią Woiska, leisować. Nim się tedy mogł zeisć Sachim Gerei z Bossem, poprzedzili Woiska Czarskie, pogromiły, iako się wyzei wspomniało, Bossego na Telegoli. Stracziwszi kilkadziesiąt człeka, dobrodzieystwem noczy sam vszedł. A na Sachim Gereia natrafił sczęsciem sam Czar. Choć v nierowni liczbie, męznie się Sachin Gerai stanowił Czarowi. Pogromiwszi iednak, ranny vszedł, iako mam sprawe, na Dunai na Dobruczę. Poslal Czar zanym pogoniam. Dotąd nie wiem, co się tam dali stalo, bo tez to swieze klotnie; wtamtym przeszłym tegodniu się to działo. Ztądze y te trwogi na Ukrainie, ze wtakiei bliskosci te Woyska. Jakoz y podbiegali dziś tydzieu Tatarowie pod Buki dla dostania zywnosci; poimano od nych dwoch Tatar, <sup>5</sup> ci powiadają o Wielkosci Czarskich Woisk. Wszystkiey Ordzie kazał się do siebie zchodzić, a sam, pogromiwszy Sachin Gereia, do Tehinię się obrocił...."

его подвигахъ знади на всемъ пространствъ отъ Лиъстра до Луная; знали и въ самомъ Константинополф, такъ что наконецъ, въ 1616 году, притонъ Босого сделался однимъ изъ главныхъ пунктовъ переговоровъ между двумя государствами. Турцією и Польшею. Турки настаивали, и настояли, на его уничтожении. Но пока до этого еще не дошло, султанъ писалъ о немъ и о другихъ, дибпровскихъ козакахъ къ Сигизмунду III письмо, характеризующее этотъ, до сихъ поръ мало извъстный моменть нашей исторіи. "Паланки, въ которыхъ живуть козаки", говориль султанъ, "построены по заключении между нами мира. Вмъсто того, чтобы ихъ, согласно нашему договору, разрушить, вы недавно снабдили живностью, военными людьми и арматою. Такъ, недалеко отъ-Тягини (за Дивстромъ) основана паланка Босого, въ которой живеть не мало этихъ разбойниковъ. Недавно изъ Очакова бхало 27 человъкъ. Разбойникъ Босый захватиль 25 изъ нихъ въплънъ, а два человъка ушли и объявили объ этомъ нападеніи. Развъ можно назвать это миромъ? Для объихъ сторонъ выгодно будеть разрушить Босого наланку, а также Корсунь, Белую-Церковь, Черкасы, Цереяславъ и другія подобныя имъ, построенныя по заключеній между нами мира: пусть не расторгають мирныхъ отношеній. Докол'в эти новыя паланки не будуть сравнены съ землею, до тъхъ норъ козацкие разбои не могутъ быть остановлены. Или сами ихъ уничтожьте, или нашимъ войскамъ не мъщайте ихъ разрушить. Этимъ укръпате вы прежнюю дружбу и миръ между нами. Тогда мы и татаръ удержимъ отъ набъговъ. А если вы ни того, ни другого не сдълаете, это послужить намъдоказательствомъ, что паланки основаны съ вашего согласія, и мы не только не станемъ удерживать орду отъ набъговъ, но еще сами будемъ посылать ее въ ваши владенія."

Такимъ образомъ колонизація пустынь выходила дѣломъ не шуточнымъ: козацкими ли, или шляхетскими головами, только непремѣнно надобно было за нее расплачиваться. Но бросимъ взглядъ на то, что дѣлалось въ старыхъ поседеніяхъ.

Двадцатильтие съ погрома Наливайка и обнародования первовной уніи, двухъ важныхъ событій польско-русской исторіи, вывело на сцену иныхъ дъятелей равноправности и иныхъ полвижниковъ православія. О первыхъ будеть річь даліве; о вторыхъ замвчу теперь, что это не были уже безсильные крикуны и болтуны, наполнявшіе архивы двусмысленными актами: это были реально деятельныя личности, у которыхъ слово было обоюдуострымъ мечемъ, заграждавшимъ уста клеветникамъ и водворявшимъ силу, новую въ тогдашней отрозненной Руси, силу науки и самосознанія. Пріютясь, на первый разъ, подъ полою у людей полноправныхъ и неприкосновенныхъ для насилія, 1) точно старинная алхимія, эта полусерьозная, полусмішная бабушка химіи, странствовавшая изъ замка въ замокъ, - просвъщение русское вышло изъ-подъ хранительной стни великодушно-тщеславныхъ магнатовъ на открытую арену, вышло въ народъ и засело кругомъ мъщанскихъ и поповскихъ очаговъ. Въ то время, вогда въ Острогъ, на могилъ прославленнаго историками Константина-Василія, безцеремонно водворились католики, яко на своемъ давнишнемъ займищъ, - Львовъ, Вильно, Витебскъ и Кіевъ готовиди, въ новомъ поколеніи, интеллигенцію въ духе Іоанна Вишенскато. Отсюда, изъ мъщанской среды, изъ убогихъ священническихъ

<sup>1)</sup> Авторь "Апокрисиса" объясняеть следующими словами причину посвящения книги своей могущественному Яну Замойскому: "Зная по опиту, что мнотія, хотя и нужныя, сочиненія пожерты огнемь человеческой злобы, или растоплены имь какь воскь, и издавая въ свёть это мое сочиненіе, я разсуждаль, какь бы его предохранить оть такого огня. Много разныхъ средствь къ этому представлялось мне, когда я размышляль объ этомъ, но между ними не было ни одного, которымъ бы я надежася обезопасить свое сочиненіе такъ, какъ думаль. Такія-то тяжкія во всёхъ отношеніяхъ времена настушим для насъ, людей греческой вёры", и пр. Далее: "оть васъ, милостивый панъ, надеюсь благосклонности и защиты отъ всякаго насилія."

домовъ, изъ домовъ такъ называемой низшей шляхты 1) брались типографы, полемики, богословы и школьные учители, поднявше народную борьбу съ враждебнымъ элементомъ выше козацкаго уровня. Голосъ ревниваго охранителя родной церкви, Іоанна Вишенскаго, не быль, конечно, явленіемъ исключительнымъ. Самая сила его, чувствуемая даже черезъ два съ половиною столътія. повазываеть, какъ общирна была аудиторія: ибо всякая сила единичной личности пропорціональна могуществу представляемой ею и создавшей ее массы, которую она, въ свою очередь, ведетъ далье... Авонъ сдълался, въ то время, можно сказать, Синаемъ для отрозненной Руси. Освященный воспоминаніями со временъ преподобнаго Антонія, который тамъ получиль монашеское постриженіе, онъ зам'єниль для насъ на время самый Царьградь съ его безпомощнымъ патріархатомъ. Монашество, отшельничество, отчужденіе прелестей міра и всякія скверны его, уже и во времена вараго-русскія держало знамя церкви выше, нежели духовенство бълое, которое было связано съ князьями и боярами не столько духовными, сколько матеріяльными узами. То же самое монашество и отшельничество подняло и теперь это знамя высоко надъ отрозненною Русью. Въ то время, когда создатели и благодътели святых храмовъ нашихъ собственными руками превращали ихъ изъ домовъ молитвы въ вертены разбойниковъ, - на Аоонской горь, среди жестокосердаго агарянства, залившаго древній христіянскій міръ, — точно ковчегь на Арарать, сохранилась обуреваемая церковь русская, во всей чистоть и строгости своихъ преданій. Она ждала, пока затихнуть хоть немного бури житейскихъ напастей, и дождалась: въ 1620 году, величайшемъ изъ всёхъ годовъ новой исторической эры нашей отъ татарскаго лихолётья, предсказанія инока Іоанна сбылись: Кіевъ еще разъ явился рели-

<sup>1)</sup> Это названіе даеть шляхть, пребывавшей въ городахъ, князь Константинъ-Василій Острожскій. (См. письмо его отъ 6 іюля 1596 года, въ приложеніяхъ ко II тому.)

тіовныть, хранимымъ просвіщенною іерархією центромъ православной Руси. И вотъ, въ то время, когда въ внаменитомъ городъ Острогъ пересталь дъйствовать въ пользу православныхъ типографскій станокъ; когда наука изъ-подъ полы развлеченнаго множествомъ интересовъ магната перешла въ общину медкихъ людей, сосредоточенныхъ на своемъ русскомъ быть ими не быть; когла мъщане начали искать спасенія церкви и въръ своей въ ученыхъ бъднявахъ и общими заботами устраивать при цербвахъ школы; когда къ первымъ разсадникамъ самобытнаго просвъщенія Львову, Вильнів, Витебску, прибавился Кіевъ, запущенный бившимъ его воеводою, но предназначенный ко вторичному возрожденію Руси, — козаки, эта стоявшая внів закона корпорація, продолжали делать свое никому непонятное, для всёхъ чужое, а ди иногихъ крайне досадное дело. Воинствующая церковь, олицетворяемая стойкимъ мѣщанствомъ и благочестивымъ духовенствомъ, съ одной стороны, и воинствующіе защитники христіянстаго міра отъ магометанъ — съ другой, мало обращая другь на друга вниманія, шли наралдельными дорогами въ одной и той же цвии — къ возстановлению русскаго общесва изъ убогихъ остатновъ, къ возстановленію народа русскаго путемъ самосовнанія, къ возсоединенію Руси отровненной и низведенной до собранія панских волостей, съ тою страдавшею и боровшеюся иныть способомъ Русью, которая образовала изъ себя государство и по справедливости называлась Великою. Проследимъ по ОТЗЫВАМЪ ВРАГОВЪ И ХУЛИТЕЛЕЙ КОЗАЧЕСТВА (ТАКЪ КАКЪ ДРУГИХЪ источниковъ у насъ не имъется), какимъ образомъ это полуполитическое тело, при всей своей кажущейся дезорганизаціи, приходило последовательно отъ силы въ силу.

Въ іюль 1601 года королевскій посоль къ "перекопскому царьо", Лаврінъ Пісочинскій, доносиль королю изъ Ясъ, что къ кан у идеть изъ Москвы посоль, и что ханъ послаль на встрычу ньсколько тысячь войска; "ато запорожцы какъ разъ переняли

бы и ограбили его въ поляхъ", замъчаетъ Пісочинскій. Слышно также изъ Бългорода (продолжалъ онъ), что турки очень боятся низовыхъ козаковъ, которые уже "выбради" одно турецкое поселеніе при усть Днъстра. Воть подвиги, характеризующіе козачество. Но къ такимъ подвигамъ побуждала ихъ, кромъ въчной двигательницы энергін людской — нужды, самая задача ихъ существованія, задача — везд'я заграждать путь врагу христіянства, во всемъ ему противодъйствовать. И во время проъзда Пісочинскаго, турецкія и татарскія поселенія по ту сторону Дивстра были полны христіянскихъ невольниковъ. Лаврінъ Пісочинскій писаль къ королю, что около Бългорода, по волошскимъ деревнямъ, которыя держить перекопскій царь и которыми зав'ядываеть его слуга Назылъ-ага (то самое, что въ Польше староста или державна). видель онъ, равно какъ и въ самомъ Белгороде, "великое множество королевскихъ подданныхъ, недавно побранныхъ въ разныхъ мъстахъ по украинамъ". Этихъ людей продавали, точно скоть, на базар'в, и королевскій посоль напрасно протестоваль противъ того, что плънники взяты въ мирное время. Единственный резонъ, убъдительный для варваровъ, могли представить имъ козави, рѣшившіе однажды навсегда вопросъ о своихъ отношеніяхъ къ бусурманамъ. Слухъ объ ихъ близости носился уже по городу, и тревога о предстоявшемъ козацкомъ набзде была такъ велика въ Бѣлгородѣ, что даже нанятую посломъ галеру немедленно очистили, причомъ нъкоторыя изъ посольскихъ вещей пропали вмъстъ съ деньгами, уплаченными за перевозъ въ Козловъ, и никогда не возвращены. 1)

Въ Крыму, куда вскорѣ затѣмъ прибылъ Пісочинскій, только и рѣчи было, что о козацкихъ разбояхъ. Пісочинскій жаловался ханскому правительству на татарскія вторженія, но ему отвѣчали: "Если наши люди были въ королевской землѣ, то они ходили

Рукоп. Императ. Публ. Бабл. отд. IV, № 71, л. 42.

**88 СВОИМИ** ШКОДАМИ: БОЗАКИ ВЪ НАШЕЙ ЗЕМЛВ НАДВЛАЛИ МНОГО шволь и побради дюдей: такъ наши отбирали у васъ свое добро н истились." Ханъ строго выговариваль послу за возаковъ. Посоль изъясниль, что козаки не подданные польскаго короля; что между ними есть и турки, и татары, и жиды, и москва, и много дюдей изъ разныхъ христіянскихъ народовъ, а потому король ни перекъ къмъ не можетъ поручиться за это своевольное скопище. "Въдь и въ Царьградъ", говориль носоль, "много своевольныхъ нолей, хотя султанъ приказываеть своему магистрату соблюдать строгій порядокъ. Если въ одномъ город'в ність возможности усмотрать за безпорядками, какъ же ты хочешь, чтобы не было своевольныхь людей у короля въ его общирныхъ владеніяхъ и широкихъ границахъ" Но хана невозможно было увърить, что козаки — не королевские подданные. Объ этомъ передавали послу, на другой день, мурвы. "Бывають между ними и королевскіе подданные, изъяснять Пісочинскій, "но какіе? лишенные чести, приговоренные въ смертной вазни, изгнанные и не имъющіе больше у насъ места. Разве можетъ король за такихъ отвечать? Козаки", продолжаль онь, "и самому королю причиняють много вреда. Ко-Ролевскія войска часто карали и карають ихь, кого только досяг-**Туть, но никакъ не могуть выгубить; пускай царь (то есть ханъ), Выгубит**ь ихъ до одного, когда они придуть въ его землю. Король **Тудетъ** очень доволенъ". 1)

Весною 1602 года, низовые козаки, въ 2.000 коней, стоя надъ рѣчкою Каменкою за Брацлавомъ, предлагали свои услуги полошскому воеводѣ, но тотъ поблагодарилъ ихъ за расположенность и отказался. Вслѣдъ затѣмъ разнесся по турецкимъ поберекьямъ тревожный слухъ о козацкихъ чайкахъ, вышедшихъ въ Порное море, и въ то же самое время въ Бѣлгородѣ боялисъ назада Босого съ рѣки Бога, — того самого колонизатора пустынь,

<sup>1)</sup> Тамъ же, л. 47.

о которомъ упомянуто выше, и который потомъ "осадилъ" на Днъстръ Бершаду. Пісочинскій, находясь вторично въ посольствъ, писалъ къ королю отъ 12-го мая изъ Бългорода: "Здѣсь всѣ въ большой тревогъ. Говорятъ, что изъ Днъпра вышло на море тридцать чаекъ, и каждая несетъ по 50 и 60 козаковъ, а съ чайками нѣсколько галеръ, отнятыхъ козаками у турокъ." Черезъ пять дней онъ писалъ, что слукъ подтвердился. "Козаковъ было на моръ 30 чаекъ, и недалеко отъ Киліи бились они съ турчиномъ Гасанъагою 1). Турчинъ спасся бъгствомъ, но галеру козаки взяли. 13-го мая подошли они къ Бългороду и остановились у Бугаза, то есть на устъъ, "гдъ Днъстръ впадаетъ въ море съ Овидовымъ-Озеромъ". Тамъ они захватили корабль, который плылъ одинъ изъ

<sup>1)</sup> Авторъ "Богдана Хмельницкаго", въ 3-мъ изданіи этого сочиненія (т. І, стр. LII), говоря о битвѣ козаковъ съ Гасавъ-агою, создалъ небывалаго у козаковь атамана Килея. Онъ говорить: "Казацкій атамань Килей бился на морь съ турецкимъ агою Гассаномъ и разбилъ его." Рукопись, изъ которой почтенный сочинитель заимствоваль новый историческій факть, читается, на л. 106, такъ: "Kozakow Dnieprowych 30 czaiek, iakom W. K. Mci oznaimil, było na morzu, i nie daleko Kiliei mieli potrzebę z Hasan Aga Turczynem." Такимъ образомъ городъ Килія превратился въ атамана Килея! Такъ-то бываеть мудрено писать исторію чужого народа! Бёднымь землякамь моимь не разь приходится восклицать: Бачг! изъ нашого хворосту та намъ же и карлючку загнувъ! Я помню время, когла тоть же почтенный сочинитель объясняль своей доверчивой публикъ терминъ дейнеки несуществующимъ и невозможнымъ въ украинскомъ языкъ словомъ де-не-який. Это стоитъ атамана Килея и церкви у первыхъ запорождевъ. О такой мелочи, повидимому, не следуеть намъ заботиться. Нетъ. следуеть! Н. И. Костомарову, какъ иноплеменнику, украинцы заметили, после его публичной лекціп, что его объясненіе не объяснительно; но онъ напечаталь въ трехъ изданіяхъ своей монографіи о Выговщинь: "Пушкарь составиль изъ нихъ (изъ голяковъ) пъхотний полкъ: они назывались дейнеками [т. е., можетъ быть, де-не-які: кой-какіе]". ("Историческія Монографін", т. ІІ, стр. 73, изд. 1872 года). Точно такъ, въ той же книгь, на стр. 73, объяснено слово затязий: "У гетмана были затяженые полки Гзатязиі, наемные і". Мы, украинцы, не стыдимся сознаться въ незнаніи чего-нибудь, относящагося къ нашей старинт; по иноплеменнику, взявшемуся просвётить нась по этому предмету, видно, кажется, что незнанія для него и быть не можеть въ такомъ немудреномъ діль, какъ исторія казаковъ. И то правда: что ми-народъ молчаливий; пока надумаемся молвить о себь слово, такъ намъ уже объяснять всю нашу подноготную-и пошли мы щеголять по свёту де-не-якими людьми!

Кафы съ товарами. Турки усивли бъжать съ корабля, а грекамътристіянамъ коваки показали ориз misericordiae: обобрали донага и дали свободу. Но вътеръ быль имъ противный, и они принуждены были стоять на мъстъ нъсколько дней съ большою опасностью отъ туробъ." Въ городъ между тъмъ (по разсказу Пісочинскаго) трепетали сосъдства незванныхъ гостей запорожскихъ, и на каждую ночь всъ перебирались въ замокъ, оставляя городъ пустымъ. 1) Наконецъ, 16-го мая, козакамъ подулъ благопріятный вътеръ, и, распустивъ паруса, опасные посътители направились къ Диъпру. Описавъ это событіе, Лаврінъ Пісочинскій прибавляетъ: "Козавовъ опять опасаются въ Бългородъ со стороны Диъпра, а равно и Босого съ Бога."

Во время захвата корабля, турки и татары грозили ему, что отправять въ Царыградъ; пускай-ко тамъ разспросять у него: зачемъ это онъ ездитъ къ хану граничиться по Чорное море 2) да наводитъ сюда козаковъ! Потомъ требовали, чтобы посолъ, именемъ короля, приказалъ козакамъ возвратить галеру и товары съ юрабля. Посолъ отвечалъ: что это своевольные люди, а не подданные короля; что они столько же послушаются королевскаго посла, сколько и самихъ турокъ; что онъ, Пісочинскій, самъ боит-

<sup>1) &</sup>quot;Jedno ia (писать въ воролю посоль его), z Tłumaczem W. K. Mci y z czeladzią moią musiałem tak in summo periculo trwać w miescie, bo mi roskazano od Sandzaka Białogrodzkiego, abym z gospody nigdzie nie wychodził i sług nie posyłał. Zyję tylko z wozkow; drzew i wody ledwo dostawaią, a we dnie i w nocy vstawicznie waruiąc się trwogą i niebezpieczęstwa tak od Tararow i Turkow, iako i od Kozaków." (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. отд. IV, % 71, л. 106).

Утраченной полаками граници Владислава Ягайла Пісочинскій домогался
 Узана въ 1601 году, и писаль объ этомъ къ королю следующее:

<sup>&</sup>quot;A gdy przyszło mowić o granice po Czarne morze, powiedzieli, ze to być nie moze, bo Czarne morze nie iest Carskie, ale Cessarza tureckiego. To by i Constantynopole było wasze? i by to Cessarz turecki wiedział, obrazał by się thym przeciw Krolowi panu twemu." Я отвъчаль (говорить Пісочинскій), "ze tu W. К. М. nie mowi nic o Konstantynopolu, o swoię własność tylko, o co teraz idzie, bo to zdawna koronie Polskiei nalezy, i co starzy Carowie zawzdy przyznawali." (Такъ же. л. 57).

ся ихъ не меньше, какъ и бългородцы. Насилу усивлъ бъдный "недоляшокъ" отречься отъ завзятыхъ соотечественниковъ и удержать за собою неприкосновенность посольскаго званія передъ раздраженными турками и татарами.

Въ день отплытія козаковъ изъ Цареграда, пришло въ Бългородъ четыре галеры, предназначавшіяся для перевозки татаръ изъ Очакова, для похода въ Венгрію. Имъ тотчасъ бы следовало нуститься за козаками въ погоню; но страшное для Польши могущество турокъ опиралось на шаткомъ основаніи — на янычарахъ. Этотъ избалованный цареградскими деспотами народъ подражаль имъ самимъ въ любви къ азіятской нівгі и весьма неохотно ходиль на войну. Любимою деятельностью янычарь была торговля. Оружіе носили они для красы, для защиты отъ посягательства такихъ же, накъ сами, варваровъ, да для разбоевъ и грабежа, которые всегда сопутствовали торговлё въ грубомъ состояніи гражданскаго общества. (Не сопутствують ли они и нын'в кароагенянамъ XIX въка, обитателямъ такъ называемаго города, по его торговому господству надъ всёми городами вселенной? 1) Обращикъ наглости и безстрашія относительно его султанскаго деспотства явили въ своемъ лицъ янычаре, прибывшіе изъ Цареграда въ Бѣлгородъ на четырехъ галерахъ. Они подкупили бѣлгородскаго санджака, чтобъ онъ замениль ихъ присутствіе на мор'в какимъ-нибудь народомъ, и такимъ образомъ далъ бы имъ возможность поторговать привезенными изъ столицы товарами до возвращенія флотилін изъ Крыма. Королевскій посолъ быль свидътелемъ этой сдълки, и записалъ въ своемъ дневникъ, какъ санджакъ, въ свою очередь, исполнилъ долгъ върноподданнаго. На другой день по отплыти козаковъ, онъ сълъ, съ къмъ попало, на

<sup>1)</sup> Англичане никогда не пишуть въ офиціальныхъ сношеніяхъ Лондонъ, а просто городъ, какъ римляне не писали Roma, а только urbs. Всё народы, позволившіе обсчитать себя въ теченіе многихъ вёковъ на милліоны милліардовъ фунтовъ стерлинговъ, обязаны знать главную всемірную контору плутократіи, безъ поименованія ея въ документахъ.

галеры и пустился якобы въ погоню за козаками, но, отплывши за ближайшую гору, простоялъ тамъ двѣ ночи и одинъ денъ; потив вернулся въ Бѣлгородъ, какъ-будто не догнавши козаковъ. 1)

Королевскаго посла между тёмъ осаждали чиновники санджив витесть съ послами врымскаго хана. Они упрекали короля вытомъ, что онъ не хочеть обувдывать козаковъ, а могь бы это денть, еслибъ хотель. Вёдь все это люди изъ его государства, а такие изъ владеній "князя Василія", князя Збаражскаго и другихъ пановъ. подданныхъ королевскихъ. Перечисляли раздосадованные три и татары даже города и посады, въ которыхъ живуть кожи. Пісочинскій доказываль имь "more solito", что это — скопите людей изъ разныхъ націй, между которыми есть, конечно, и вородевскіе своевольники. "Оглянитесь на себя", говориль онъ: "у мсь, въ центръ вашего государства, бунтовалъ лътъ десять Корай Язычи, природный туровъ, собравши вокругъ себя людей той те самой націи вашей. Что хотёль онь, то и выдёлываль, сволько ни посыдаль вашь императорь противь него войска. Наконець, вотъ недавно умеръ, но на его мъсто вступилъ родной братъ его Рустанъ, съ которымъ еще труднъе вамъ справляться, и вы не приберете ума, что съ нимъ делать. 2) Ну, а этого пирата Бурать-райзу, который такъ давно разбойничаетъ на Бъломъ моръ

¹) Рукоп. Императ. Публ. Библ., польск. отд. IV, № 71, л. 108. Далѣе слѣлусть такой разсказъ:

<sup>&</sup>quot;Die 19. Rano puscili się na morze pogodnowolnym wiatrem. Tam nazad widać nam było one galiery, gdy Sandzak, odgniewawszy na kozaki, nazad się do Białogrodu wrocił. A my ten dzień i noc płyneli ku Kozliewu."

Пускай читатель вообразить себь на одной изъ галеръ, при такихъ обстоятельствахъ, Кішку Самійла. Мудрено ли ему перебить экинажъ и овладѣть самих орудіемъ турецкой каторги?

<sup>2)</sup> Объ этомъ Рустанѣ, во второе свое посольство къ кану, Пісочинскій писски къ королю оть 21 февраля 1602 года: "Z strony Rustana, brata Karai Jazycsyla zmarłego, iest wiadomosć, ze bardzo blizko do Constantinopola naciera i ius tuszą zapewne, ze Salamet Girei, Gałga zbiegły z Ordy do Turek, z Bursy do tego Rustana vciekł, i Turki tym bardziei potrwozył." (Въ той же рукописи л. 179).

и самому императору причиняетъ всявіе досады и убытки, почему вы не усмирите? Когда козаки въ землів моего государя жгли замки и города, когда грабили власти, убивали людей, брали въ плівнъ, вступали съ нами въ битвы, государь мой никому не каловался и никого не обвинялъ, хотя между козаками довольно вашихъ турокъ и татаръ. Онъ собственными войсками велівлъ поражать на голову Наливайка, Лободу, Косинскаго и другихъ козацкихъ предводителей съ ихъ огромными разбойничьими войсками; онъ каралъ ихъ жестокими муками. 1) Но это разбойницкое скопище опять всё больше и больше собирается изъ разныхъ государствъ, въ томъ числів и изъ вашихъ собственныхъ. В'вдь и морскихъ разбоевъ козацкихъ никогда не бывало, пока ваши турки райзы не пристали къ козакамъ и не научили ихъ воевать, какъ люди, хорошо знающіе море и опытные въ науків мореплаванія, безъ чего на море ходить невозможно. 2) Сами виноваты вы въ

<sup>1)</sup> Въ рукописи следующія, набранныя здесь курсивомъ слева зачеркнути теми же самими чернилами: "Ale sam przez woiska, swoie Naliwaika Woloszyna, Łobode Moskwicina, Kosinskiego, chocia był podlaszanin, i innych wodzow ich z wielkimi woyski Iosrowstwa często kroć na głowę kazał porazać, i srogiemi mękami byli karani." (Тамъ же, л. 107). Пиша королю донесеніс о своемъ посольстве по дневнику, Пісочинскій эти зачеркнутыя слова опустиль. (Тамъ же. л. 119).

<sup>2)</sup> Эти райзы были греческіе майноты, пираты, вообще приморскіе греки, потомки Перикла и Эпаминонда, готовые служить службу за деньги тому, чье могущество они презирали, —

<sup>.....</sup>nor yield, unless to gold."

Лаврінъ Пісочинскій разсказываеть, въ своемъ посольскомъ дневникѣ, что, когда онъ возвращался на кораблѣ изъ Крыма въ Бѣлгородъ, возлѣ Очакова "ударила жестокая фортуна." Запустивши якори, пловцы цѣлую ночь пробыл іп ехtremis vitae. На разсвѣтѣ, якори не могли уже держать корабля, который несло на скалы. Регизы, т. е. корабльщики, не знали, что дѣлать, и уже отчались въ спасеніи; но молодой регизъ, грекъ потіпе Рагазсепе, присовѣтоваль распустить всѣ паруса, вывель корабль на боковой вѣтеръ и удалиль отъ скаль. "Едва вырвали мы якорь (пишетъ панъ Лаврінъ), тотчасъ подхватиль насъ вѣтеръ, и, какъ изъ лука стрѣла, полетѣли мы по направленію къ Царьграду." (Тамъ же, л. 112).

томъ, что такихъ учителей выпускаете отъ себя. Вы не разрываете мира съ нами, когда ваши бълогородскіе люди вторгнутся къ намъ, хотя называете ихъ, также какъ и нашихъ, козаками: вы только приказываете побивать ихъ. Слъдовательно и мы не нарушаемъ договора козацкими вторженіями." — "На все это", заключаеть свой разсказъ Пісочинскій, "не отвъчали они миъ ничего rationibus, и остались при своемъ миъніи."

Турки были правы. Чтобы понять политику короля относительно козацкихъ вторженій въ турецкія владенія, — вторженій, воторымъ постоянно вторили панскія поползновенія овладіть Молдавіею, или по крайней мірь запутать турецко-молдавскія дела, надобно вспомнить начало московского смутного времени. Въдь и тогда королевское правительство лицемърило не только передъ сосёдними народами, но даже и передъ лучшими изъ пановъ своихъ, какъ напримъръ, передъ Яномъ Замойскимъ. Тотъ же посодъ, который доносиль кородю о своихъ оправданіяхъ передъ раздосадованными сосёдями, писалъ ему съ дороги о тайвомъ вторженіи въ задибстровскія земли каменецкаго старосты, съ воторымъ онъ имълъ сношенія, и пана Горскаго, который собраль до тысячи козаковъ и повстръчался ему подъ Ясами. Вмъсто того, чтобъ остановить задирательный походъ пана Горскаго, Пісочинскій поставиль его въ изв'єстность о томъ, что нам'врены предпринять татары, и совътоваль соображать съ этимъ свои дъй-Ствія. 1) Двудичность въ войнѣ и политикѣ считалась у поляковъ

<sup>1)</sup> Воть отрывокь изь реляціи Лавріна Пісочинскаго въ августь 1602 года: "Nie zastałem w Kamiencu Pana Starosty: szedł za Dniestr, ktorego w tych zeczach co się godziło wiedzieć ostrzegłem. Die 2 Augusti odpisał mi, ze naszym Multaniech skwarno, ochramali się bitwy dać dotąd, czekaiąc na mie. Nie wiem, co się dalei w tych dniach tam stało. Jednak nie pisze mi, iesli się zaraz am bierze, bo nie wiele ludzi przy nim, powiadaią.— Kozakow z Gorskim potkałem pod Jasy; i tych ostrzegłem, ilie się godziło. Takze i pana Klickiego Rotnistrza na Chocimiu, ktory o naukę W. K. Mci prosi, coby czynić miał pod takiemi niebespiecznosciami nadchodzącemi. (Тамъ же, л. 124).

дъломъ естественнымъ, особенно въ отношени въ народамъ иновърнымъ. Все внимание было обращено только на то, какъ бы не быть пойманными, что называется, на gorącym uczynku.

Отсюда можно заключить, какъ было бы странно со стороны козаковъ придерживаться какой-либо политики, кромъ той, которую внушала имъ ихъ позиція. Они не переставали "верстать здобычню дорогу" по Чорному морю, не обращая вниманія на тѣ мёры, которыя принимались противъ нихъ одними законодателями Рѣчи-Посполитой и нарушались другими. Да и сами эти законодатели, по крайней мъръ исполнители воли ихъ, никогда не были увърены въ возможности прекратить козацкіе набъги. Коронный гетманъ Жодковскій, въ 1614 году, отъ 26 сентября, писалъ къ королю изъ обоза у Рідкои Дубровы, между прочимъ, о томъ, что вручиль послу въ Турцію, пану Торговскому, планъ Запорожья, дабы удостов врить турокъ, что неть возможности выжить козаковъ изъ этой мъстности. "Не въ наше только время (такъ велъть онъ послу говорить передъ турками), но и въ отдаленные въка козаки имъли тамъ свои latibula (убъжища): ибо еще Геродоть, древнъйшій изъ историковь, упоминаеть, что въ этихъ самыхъ мъстахъ всегда гиъздились такіе же какъ и теперь разбойники". 1)

Эти двѣ силы, коронно-шляхетская и разбойно-козацкая, развивались, падали и снова вставали параллельно. Онѣ поровну раздѣлили между собою право своевольничанья и область эксплоатаціи, но почти всегда случалось, что, гдѣ выигривала одна,

<sup>1)</sup> Informowalem Pana Targowskiego y typum zmalowany dalem mu polozenia tych tam pustyń, rzek osobliwie, a Dniepru progow, między ktoremi maią Kozacy swoie latibula, a nie dopiero, ale od wiekow dawnych, gdysz iescze Herodotus, nastarszy Historik, wspomina, ze na tych tam mieiscach tacy zawzdy iako y teraz rozboinicy bywali; a to dla tego vczyniłem, zeby per demonstrationem Pan Targowski vkazał Wezerowi dla wyrozumienia lepzego, ze niepodobna z tamtych mieisc, gdzie fixerunt domicilium, gdzie sedes ich iest, nam ich zrazać" (Рукоп. той же Библ. разнояз. Л. Q. отд. IV, № 8, л. 92).

тамъ теряда другая. Судьба государства и будущность общества вполнъ зависъли отъ того, которая сила окажется болъе жизненною: та ли, которая, по видимому, работала для цивилизаціи и созидала государство, или та, которая какъ-будто стремилась возвратить общество всиять, и готова была поступить съ государствомъ, какъ слѣной Самисонъ съ филистимскою храминою. Когда воронно-шляхетская сила проиграла громадную игру свою въ Московщинъ, у козаковъ отъ той же игры остался въ рукахъ большой выигрышъ. Не гоняясь за политическими призраками, они дъйствовали по словамъ: "довлъетъ дневи злоба его", пеклись только о настоящемъ моментв и въровали, или чуяли сердцемъ, что будущее само о себь позаботится. "Якось воно та буде"! говорить и теперь украинець, чуждый политическихъ мечтаній и сывущій у людей недалекихъ беззаботным хахломъ. Беззаботвые хахлы вывезли изъ Московщины столько добра, что давнымъ давно "полатали злыдні", постигшіе ихъ подъ Лубнями, и были вы сидахъ совершать на моры дыла разбол относительно враговъ христіянства, предаваемыя проклятію въ турецкихъ лътописяхь, 1) и дела человеколюбія относительно "бедныхь, безсчаствыхъ невольниковъ", восивтыя украинскими Гомерами. Часъ отъ часу пріобрѣтали низовые козаки на Украинѣ все больше и больше вдіянія. Конечно это вдіяніе не было благотворно для культуры; призвание козаковъ, какъ временно-необходимой корпорации. было не культиваторское. Подъ ихъ предводительствомъ собирались разнаго рода своевольные люди, нападали на панскія усадьон праворяли нанское хозяйство. Изъ-за соперничества двухъ противоположныхъ силъ, страдало все население края, со всемъ его хозяйствомъ. Но надо при этомъ помнить, что не будь этихъ буйныхъ козацкихъ купъ, не дававшихъ богатёть ни панамъ, ни панскимъ подданнымъ, - не стояди бы на мъсть и тъ села, въ ко-

<sup>1)</sup> Cm. "Collectanea z Dzieiopisów Tureckich", przez Sękowskiago.

торыхъ бушевали козаки. Не явись въ польскихъ пограничныхъвоеводствахъ новые буйтуры всеволоды, народные верховоды, научила бы шляхта весь русскій народъ черпать шапкою пыльпередъ нею, и создала бы государство безъ народа, безъ народнаго чувства, безъ народной поэзіи, такое государство, котораго слёды мы съ жалостью и негодованіемъ видимъ надъ Вислою. Козаки были призваны спасти народную будущность грубо-реакціоннымъ способомъ.

Въ одномъ изъ донесеній къ королю, коронный гетманъ Жолковскій писаль: "Козаки овладівли всею кіевскою Украиною, господствують во всемъ приднепровскомъ краж, что хотять, то и дълаютъ". Но не одни козаки дълали, что хотъли. Пограничные паны научили ихъ рыцарствовать; они же постоянно учили ихъ и своевольничать. Самая война съ Московскимъ государствомъ, изъза выдуманнаго ими царевича Димитрія, была для козаковъ школою разбоевъ, грабежей и политической разузданности. Ничто не останавливало пограничную шляхту въ ея фантазіяхъ относительно польскаго господства въ Молдавіи, ничто не останавдивало и козаковъ, когда у нихъ являлась охота пошарнать богатаго Турчина. Въ самый тотъ годъ, когда Струсь, герой Лубенскаго побоища, очутился вмёстё съ своими соратниками въ кремлевской западив, его землякь и сосвдъ, Стефанъ Потоцкій, вторгнулся, что называлось, na własną reke въ Молдавію, чтобы поддержать низложеннаго Турцією господаря, какъ поддерживали его товарищи тушинскаго вора, и пострадалъ подобно героямъ войны московской. Но сходство между одними и другими шляхетными героями этимъ не оканчивается. Въ глазахъ современниковъ, походъ Потоцкаго предпринять быль на własną reke, а передъ потомствомълежать бумаги, изъ которыхъ явствуетъ, что король, чрезъ посредство Жолковскаго, поручилъ "Jego Mośi Panu Stefanowi Potockiemu, Staroście Felińskiemu, чтобы онъ, съ частью войска, которое взяло деньги на королевскую службу, шоль въ Волощину,

прогналъ оттуда Томзу, а Константина посадилъ опять на господарство". 1) Козаки, не зная, конечно, закулисныхъ дъйствій кородя и короннаго гетмана, шли по следамъ Потоцкихъ, Корецкахъ и другихъ ополяченныхъ братьевъ своихъ, но съ тою разницею, что козацкая выручка отъ похода превосходила панскую въ въсколько разъ. Это происходило, прежде всего, отъ того, что "семилатная сермяга" и "подбитая вътромъ шапка" служили козаку тамъ, гдв пану необходимы были златоглавы, адамашки, саеты. О прочемъ на сей разъ умалчиваю. Въ виду шляхты, вдававшейся все больше и больше въ роскошь, выростали соперниви, страшные самою простотою своего быта. Здёсь началась та самая борьба, которая происходила на далекомъ отъ Украины островъ между роскошными англійскими "кавалерами" и умъренвыми въ одеждъ, нищъ, обстановкъ пуританами, -- борьба, совпавшая съ кровавою Хмельнищиною, которая, впрочемъ, не выдерживаеть съ нею никакого сравненія. Противоположность между двумя лагерями, въ этомъ отношеніи, была поразительна, и въ особенности, что касалось до дележа добичи. Польская исторія наполнена безобразными сценами раздора между гербованными добычниками, и еще болъе безобразными фактами утайки и расхищенія общественных сборовъ. Козаки разбойничали для ремонтировки, но не было между ними примъра кровавой схватки по случаю "паюванья" добычи. Они, какъ родные чада народа своего, превзошли, со стороны "стыденія", своихъ предшественниковъ, варяго-русскихъ князей: у твхъ, по сказанію "Слова о Полку Игоревъ", братъ брату говаривалъ безъ всякаго стыдънія: "се мое, а то мое же", и по пословиць: "въ чужой рукъ кусокъ великъ", называлъ "малое великимъ". Что касается до обществен-

<sup>1)</sup> Автографы этой переписки хранятся въ архивѣ князей Сангушковъ, въ Славутѣ, а копін напечатани въ "Pismach Stanislawa Żołkiewskiego", драго-члѣнюмъ изданіи покойнаго Авлуста Бѣлёвскаго, которое одно, безъ другихъ чолезнихъ трудовъ этого благороднаго дѣятеля исторіи, составило бы ему по-членное имя въ потомствѣ.

ной собственности, то она хранилась въ запорожскихъ скарбницахъ безъ замковъ, одною честностью тъхъ, которые за украденное конское путо, стоившее полушку, казнили своего товарища смертью. ¹) Но обратимся къ тому, чему върятъ охотнъе, — къ разбоямъ и опустошеніямъ козацкимъ.

Одновременно съ Потоцкимъ, козаки пустились въ своихъ чайкахъ на Варяжское или Русское море "славы-лыцарства козацькому війську здобувати", какъ объ нихъ пъли идеалисты-кобзари, и проложили себъ широкую "здобычню дорогу", призабытую со временъ князя Олега Кіевскаго. Слухъ объ этомъ походъ встревожиль и раздразниль сеймующихъ пановъ, и въ 1613 году противъ козаковъ опубликованъ былъ по всему пограничью строгій королевскій универсаль. Козаки, отв'вдавь "турецкаго добра" на морь, готовились навъстить своего въчнаго врага бусурмена въ Волощинъ, за которую и безъ того надобно еще было считаться королю съ султаномъ, нужды нътъ, что Стефанъ Потоцкій быль турками разбить и взять въ плень "Услышавь объ этомъ своевольномъ замысле вашемъ", писалъ король къ козакамъ, "вей коронные чины и вся Ричь-Посполитая, почти въ одинъ голосъ, горячо просили насъ обуздать и покарать это своевольство ваше; а потому, въ случав вашего непослушанія, мы прикажемъ нашимъ старостамъ и всяческимъ властямъ истребдять вась и карать на пмуществъ, женахъ и дътяхъ вашихъ". Угроза несостоятельная, при солидарности съ козаками однихъвластей и при боязни ихъ раздразнить - другихъ. Пока собрался сеймъ и постановилъ почти единогласное рѣшеніе свое противъ козаковъ, они успъли сходить и въ Волощину и на Чорное море.

<sup>1)</sup> Даже послѣ деморализаціи, которою козачество всего больше обязано Богдану и Юрію Хмедьницкимъ, послѣдніе козаки, уманскіе гайдамаки, прозванные коліями, не считали нужнимъ прятаться отъ товарищей съ общими деньгами. Я записаль изъ устъ очевидца, точними его словами, разсказъ о томъ, какъохранялись въ лѣсу груды денегъ. (См. "Записки о Южной Руси" томъ І.)

Въ Царьградъ заволновались всъ члены дивана отъ въстей о козациихъ похожденіяхъ. Польскій посолъ Андрей Горскій оправдывался тъмъ, что козаки — разбойницкое скопище разныхъ племенъ, что своевольство вошло имъ въ привычку, что они знать не хотятъ ни короля, ни Ръчи-Посполитой, и что, если турки умудрятся ихъ истребить, такъ поляки за это отнюдь не будутъ въ претензіи. Оправданія тщетныя.

Здёсь Тацитомъ козацкимъ является самъ коронный гетманъ Жолковскій. Передъ сеймомъ, назначеннымъ на 1615 годъ, онъ послалъ на повётовый сеймикъ увёдомленіе о "свёжихъ" событіяхъ на суште и на морте, написанное, какъ онъ выразился, simplici et vera narratione.

"Я полагаю, что вамъ извёстно", писаль онъ, "какъ намножилось теперь низовыхъ козаковъ. Опановали они кіевскую Украину, а особливо поднъпровскій край, сходятся цълыми войсками, позволяють себ'в всякія буйства, грабять украинскія им'внія, а съ дивпровскаго Низу, куда идуть съ весны, набажають на владънія султана и крымскаго царя. Въ прошломъ 1613 году два раза ходили они на море и надълали много шкодъ во владъніяхъ татарскаго царя. Цослаль турецкій императорь въ очаковскій порть classem, то есть не малую водяную армату, галеры и чайки, чтобы побить ихъ, когда будуть возвращаться, такъ какъ другой дороги нътъ на Низъ; но вышло напротивъ. Козаки, разоривъ нъсволько городовъ in Taurico Chersoneso, придыбали неосторожныхъ турокъ ночнымъ діломъ 1) и погромили ихъ въ томъ же очаковскомъ портъ. При этомъ взяли шесть галеръ и наловили не мало чаекъ. Сами они донесли о своей побъдъ королю на прошломъ сеймъ своимъ листомъ и посольствомъ. Писали и ко

<sup>1)</sup> Читатель помнить, что Жолковскій—русинь, и что онь обращается на попровомы сеймика ка панама русскимь, которые были только окрашены вы польскій цвать: поэтому его польщизна сильно отзывается языкомы народа, относительно котораго онь быль педолящокь.

мей о томъ же. Это дело было предметомъ общихъ толковъ на Украинъ. Понятно теперь каждому, какъ примутъ этакія шкоды, этакія кривды надменные своимъ могуществомъ поганцы. Почему я, сколько могу, стараюсь осв'вдомляться заблаговременно объ опасностяхъ, угрожающихъ Ръчи-Посполитой. Неостороженъ тоть nauclerus, 1) который видить только praesens periculum. 2) Надобно усматривать издалека advenientem tempestatem. 3) и тъмъ заботливъе готовиться къ ней. Давно ужъ у меня умогорічено въ Константинополъ, чтобы давали мнъ знать обо всемъ, что говорять, что замышляють турки. Свёдаль я, что турки войну противъ насъ meditantur. Сильно это меня встревожило: я далъ знать королю и присовокупилъ solennia verba 4) относительно того, что обыкнованно делають бывало римляне въ опасностяхъ.... Въ то же время козаки, вышедши изъ Запорожья на влости немалымъ войскомъ, стали дълать всякое зло и притесненія людямъ всёхъ сословій, всей Украинъ. Обыватели Брацлавскаго воеводства взмолились ко мнв, чтобь я спасаль ихъ отъ этого притесненія и бедствія. Своевольники пришли было уже въ имінія внязей Збаражскихъ, подвигалсь въ волошской границі, и вели съ собою въ Волощину какого-то господарчика самозванца. Видя, что намъ угрожаетъ еще новая ссора съ поганцами, и собользнуя о притесненіяхъ, которыя терпить Украина отъ этихъ своевольных людей, обосладь я ихъ сперва чрезъ ихъ собственныхъ, находившихся при мнв посландовъ, потомъ далъ знать и ротамъ, чтобы готовидись къ походу, а предъ заговъньемъ самъ пошоль на Украину. Козаки тогда повернули къ Дибиру, потомъ пошли за Днъпръ и расположились въ Переяславъ."

Далье Жолковскій излагаеть, какь онь усиливался нарядить

<sup>1)</sup> Кормчій.

<sup>2)</sup> Настоящую опасность.

<sup>3)</sup> Приближающуюся бурю.

<sup>4)</sup> Торжественныя слова.

жимисію для устройства отношеній возаковъ къ правительству, съ цёлью отвлечь ихъ отъ морскихъ походовъ, какъ, однакожъ, члены трибунала не послушались его уб'єжденій, и потомъ продолжаеть:

"А между тъмъ, въ этомъ (1614) году козаки два раза кодин на море, сперва въ началъ весны, но тогда имъ не посчастивниось: tempestas <sup>1</sup>) разнесла ихъ по морю, не мало потонца, а нъкоторихъ выбросила на берегъ: тъ были побиты и переловлены турками. Зато вознаградили они себя другимъ разомъ ultimis diebus Augusti." <sup>2</sup>) — Но объ этомъ будетъ разсказано ниже.

Что было туркамъ дёлать съ козавами? Они рёшились построить замки при впаденіи Днёпра въ Чорное море. Въ 1614 году, султанъ писалъ къ королю, что послаль загородить козавамъ дорогу румелійскаго беглербева Ахметъ-башу ("котораго висота да пребываеть во вёки"), съ тёмъ, чтобы Ахметъбаща искалъ ихъ всюду и истреблялъ до послёдняго. Султанъ советовалъ королю принять и съ своей стороны противъ козавовъ соотвётственныя мёры. 3)

Это изв'ястіе больше встревожило, нежели обрадовало короцевское правительство. "Легко понять", толковали королевскіе сов'ятники, "что это замысель противь насъ. Искать турецкому войску козаковь по дикимъ полямъ, по пустынямъ, по Запорожью, или строить на быстромъ Дн'япръ замки — въ этомъ н'ятъ смысла. Подъ предлогомъ истребленія козаковъ, поганинъ ищетъ разширенія границъ своихъ." 4) Коронный

<sup>1)</sup> Bypa.

<sup>2)</sup> Въ посавднихъ числахъ августа.

Рукоп. Императ. Публ. Библ. разнояз. Л. Q. отд. IV, № 8, л. 71.

<sup>4) &</sup>quot;Turcy są na tym...aby, Kozaki znosząc, włosci koronne posiadali y granice swe roszerzali.... tam ztey strony pokoiu trudno się spodziewać, iezli sposob chrony na tym Seymie namowiony nie będzie. A nie trzeba większy do woyny przyczyny to samo ludzy naszych mimo wiadomosć y nad roskazanie J. K. Mci wescie do Wołoch, zniesienie dawnego [wprawdzie w głowę nam nieprzyjaznego] Hospodara, nasadzenie nowego gotowy nam niepokoy przyniesie. Ztymi, ktorzy

гетманъ посившилъ на границу польскихъ владвній и "стоялъ едва не въ глазахъ непріятельскихъ, съ большимъ сердцемъ, нежели войскомъ", какъ говорено о немъ на варшавскомъ сеймв. 1) Для усиленія своего войска панскими почтами,
онъ просилъ трибунальскихъ депутатовъ отложить свои засъданія или уволить по крайней мърв нъкоторыхъ пановъ отъ
участія въ судахъ и отъ веденія дѣль ихъ; но столько набралось казусовъ по части шляхетскаго самоуправства, что трибуналисты не ръшились отсрочить засъданія. Такіе поступки,
какіе позволиль себъ безнаказанно (яко человъкъ сильный) князь
Острожскій съ невъсткою, такія войны, какъ между Стадницкимъ и Опалинскимъ, въ которыхъ профанировалась даже
святыня церквей, принадлежавшихъ къ имъніямъ противника, 2)

to uczynieli iako postąpić, poda to J. K. Mć pod vwazenie Seymowe. Nie stanie iednak natym: bedzie Turczyn chciał swego się mscić, na co nam trzeba bydz gotowymi. Wyprawił tam J. K. M. iusz posłanca swego, aby nieco mogł zachamowac impet tego Tyrana, wszakosz nie pewna iescze, co ten sprawi". (Тамъ же, разнояз. Л. Q. отд. IV, № 8, л. 74). Это говорено на сеймѣ отъ имени короля, который скрывалъ иногда распоряженія свои отъ правительственныхъ лицъ и, безъ вѣдома сейма, навлекалъ на государство войну, какъ это сдѣлалъ онъ, велѣвши тайкомъ потоцкому вторгнуться въ Волощину.

1) Тамъ же, л. 107. По словамъ инструкціи на сеймъ 1615 года, никто почти изъ пановъ не примолъ къ гетману на помощь; у него было войска всего три коругви, съ которыми онъ не долженъ былъ появляться передъ непріятелемъ, ради самой славы Рѣчи-Посполитой. (Тамъ же, польск. Л. F, отд. IV, № 99. л. 73).

О турецкомъ походѣ къ Очакову писалъ Жолковскій къ королю изъ Жолкви отъ 31 марта 1814 года:

".... głowny Vromelsky Beglerbek w Zophiey zimował tam na S. Jurgią Ruskiego wszytkim Sendziakom ktorzy za Dunaem są y inszym ludsiom ktokolwiek włafę bierze, sciągać się roskazat, a ysz o woynie do Węgier niesłychać, trzeba się pilnie ostrzegać, zeby Turcy, iako to oni zwykli, niespodziewanych nas przydybać nie chcieli. (Тамъ же, д. 3).

2) У насъ часто вопіють противъ насилія польскихъ пановъ надъ русскими въ церковныхъ ділахъ. Оно дійствительно ділалось, только всегда больше въ экономическихъ, нежели въ религіозныхъ видахъ. Между панами единовірцами въ Польші случались діла не лучше тіхъ, которыя возмущаютъ наше религіозное чувство. Вотъ выписка изъ оповіщенія польскаго примаса въ 1610 году о безпорядкахъ въ государстві. Примасъ говорить сперва о вербовкі отнюдь не были ни единичными, ни рѣдъими случаями. Хотя польскія лѣтописи представляють иногда примѣры наказанія за подобныя преступленія, какъ инфамією и баницією, такъ и публеннымъ снятіємъ буйной головы съ плечъ; но шляхтичу оставлено было средство умилостивить карающую руку вакона: онъ долженъ былъ совершить подвигъ, достойный покаянія. Такимъ подвигомъ была защита границъ отъ непріятельскаго вторженія или битва съ нимъ въ самихъ границахъ. 1) Преступниковъ между шляхтою было всегда много, и если цѣлые десятки "экзорбитанцій" приписывались Яну Замойскому, то много ли было между панами такихъ, которыхъ бы не за то, такъ за другое нельзя

венгерскихъ сабатовъ пограничными панами, съ преступными цалями, и объ ихъ разбойничанъй (на манеръ Надивайка или Косинскаго) среди родного края, потомъ иншетъ:

<sup>&</sup>quot;Pan Stadnicki Sabaty miał y nia (sic) Lezaiskie stwo occupowal. Pewna, ze dziewienć Kosciolow spustoszonych bydlętom mieszkaniem są. Domow szlacheckich nad siedmdziesiąt przez swowolne ludzie wybranych. Pewna y tho, ze y w drodze y w domu nie kazdy bespieczen; y odległych, choć nie przymieszali się do nieprzyjazni ani z tą ani z ową stroną, ta bieda dolegała y dolega... Zyczą raczey y npominaią pp. senatorowie, aby pan Stadnicki przeciwnemi postępki opinią o sobie znosil. A zniesie tym, kiedy Sabaty Wegry y Cudzoziemskie ludzi rospusci, y więcey napothym do siebie ich nie będzie wabil.... Koscioły profanowane, iako y nabozenstwo w nich, opatrzyć twolno, komu co nalezy; temu przekazy Pan Stadnicki czynić nie ma, y owszem za pobrane z nich ochędostwa y apparatow satisfactią vczynic powinien. Z Starostwa Lezaiskiego aby vstąpił y w nim impedimentu zadnego themu co mu na tho prawo słuzy nie czynił (Стадницкій заналь староство безъ воли короля).... Nie wie y teraz J. K. M. aby kiedy koło Łowicza ludzie zbierać miał Pan Opalinski, ani tesz tam mimo chłopkow robotnych Bohatyrow wiele; Lowicz tesz od Łoszakowic przeszło mil czterdziesci. A isz z roziętey z Panem Opalinskim niepryjazni, iako ze srzodka iakiego, co wnętrzny pokoi y bespieczenstwo wzrusza, pochodzi, vpominać (sic) Ich MM. PP. Senatorowie Pana Stadnickiego, aby pracą y staraniem tych, co się w zastanowieniu zawzietei nieprzyjazni wdali, niepogardzal, a raczey iednaniem pomiarkowanem (sic) nieprzyjazni vprszątnął". (A. Q. ota. IV, № 8, al. 5-8).

<sup>1)</sup> Преступникъ выпрашиваль обыкновенно такъ называемый глейть, т. е. охранный листь, и вступаль въ королевское войско, какъ ни въ чомъ не бываль. Такой глейтъ получилъ отъ короннаго гетмана, въ 1616 году, извъстный бунтовщикъ столичнаго войска и потомъ банитъ Цъклинскій. (Самый документъ напечатанъ въ "Pismach Stanisława Zołkiewskiego", изданныхъ А. Бълёвскимъ.)

было привлечь къ суду? Даже и въ настоящемъ случав столько имълось въ виду преступнивовъ, что изъ нихъ, съ ихъ почтами, могла бы составиться цвлая армія. Зная это, король, съ своей стороны, упрашивалъ "трибуналистовъ", многократно повтореннымъ универсаломъ, отложить суды свои, потому что никто не пойдетъ спасать отечество отъ наступающаго на Польшу, подъ благовиднымъ предлогомъ, Турка, если другіе должны будуть въ это время "stawać do prawa". 1)

Это обстоятельство было одною изъ причинъ, почему нограничные паны безпрестанно задирали свирвнаго сосъда: потому что, послъ всякаго задора, по неволъ были призываемы подъ королевскія знамена. Этимъ обстоятельствомъ объясняется также и то, что козацкое своевольство, раздражавшее турокъ, далеко не приводило пограничныхъ пановъ въ такое негодованіе, какое выражали сеймовыя конституціи и королевскіе универсалы. Часто оно было водою на панскія колеса, и вотъ почему королевскіе мандаты противъ козаковъ и множество коммиссій, назначаемыхъ для ихъ обузданія, приводились въ исполненіе весьма вяло, а иной разъ просто сдавались въ архивъ. 2)

<sup>1)</sup> Привожу характеристическія слова королевскаго универсала.

<sup>&</sup>quot;.... Jusz po kilka krocz przez pisanie y posłancze nasze wzywalismy Vprz. y W. W. abyscie, maiac wzgląd na następujące od Pogan na Rptą niebespieczenstwa, Sądi Tribunalskie limitowali, chcąc w tym dogodzić ludziom Vkrainnym, aby y przez się y przez przyjaciele swe potęzni w tym zaciągu stanąć y Oicziznę ratowacz mogli. Bo luboscze Vrpz. y Wier. W. pewne osoby wolnymi vczinieli, oni iednak sami, dgy ci, ktorych ssobą prowadzą, do prawa stawać muszą, zniemi niepoydą, any niepryiwłowi odporzu dadzą, ani tego swowolenswa, ktore y Panstwa nasze gubi y społecznymi nieprzyacioły nas wadzi, niepochamnią, a Rpta choćby tesz ostatnia nawalnosć od Turczina nienastempowała, od Tatarzyna, ktory iest pogotowiu, szwank zszkodą y zniesławą odniesie, y swowolnym ludziom włup podana będzie...." (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. л. F, отд. IV, № 99, л. 57).

<sup>2)</sup> Коронный гетманъ, отъ 26 октября 1614 года, послалъ къ трибунальскимъ депутатамъ слъдующее сообщеніе, которое дополняетъ картину внутреннихъ безпорядковъ Ръчи-Посполитой и, между прочимъ, прибавляетъ одну или двъ черты мъстной жизни, для насъ интересныя.

Оподчаясь противъ турецкой силы, коронный гетманъ старался подавить въ то же время и силу козацкую, если не vi, то consilio, какъ онъ выражался. Онъ доносилъ отъ 30 октября изъ Бара, что козацкіе послы были не прочь принять предписанныя

".... Obwiesczałem y o hetmanie, ktorego Cesarz Turecki na the expeditia wyprawował y dawałem znać y do Ich MM. Deputatow przeszlego Tribunalu, podawałem y radę swoią, iakoby isto statu Reipub, bez wielkiego zawodu privatorum, ktorzy maią mozności swoie w tych krajach, do tego się przyczynienim Rpta w tym razie wesprzeć się mogła. Lecz iz Ich MM. PP. Deputaci niechcieli tych ossob od sadow vwolnić, in lubrico zostało teraz bespieczenstwo Rntev. Nastąpił then Hetman Cesarza Tureckiego, oktorymem dawał znać z wielkim Woiskiem, oktorymem dawał znać, zebrawszy się z Woiski Tatarskimi, z Hospodarem Woloskim v Hospodara Multanskiego ludem, postawiwszy most v Hezynie na Niestrze, poszedł na the strone Niestru, o same się prawie granice koronne opierając. Primis diebus Septembr. poszedł ku Oczakowu; buduje tam coś dla zamkmenia Portu z Limieniu, gdzie Dniepr z Bochem w morze się oddaią, buduie y zamek Balakley szesé mil iakoby poniz od Oczakowa nad Bochem. Bywał tam przed thym kiedyś zamek, sa v teras ruiny. Rzeczka Czapczaklei w tamtym mieiscu do Bochu przychodzi. Naszych ludsi, ktorzy zwykli na Ryby dla zwierza na the pustynia chodzić, iednych pobili, drudzy kto mogł povciekali. Tatarskie woiska rozbiegły się ku gorze pozad Bochu osmnascie mil tu od tego miejsca, gdzie ia iestem, stoią. Taką mam sprawę: oczekiwaią przybycia Cara Tatarskiego samego, y skoroby Car przyszedł, o ktorym oznaimił mie Hospodar Wołoski od Oczakowa, ze iusz iusz iest, mieszkać nie będą, choć Turcy będą budować, ale Tatarom pewnie bydz do Panstw Rptey. Zwoływam do ratunku kogo mogę.... Zeslałem się z Kozaki Zaporowskimi, iako z ich przyczyny do tego zatrudnienia. Rpta przychodzi, zeby y oni w tym niebespieczenstwie do Woiska się brali: wszytkim obwiescił ukraini, zeby in communi salute tuenda zbierali się do Woiska. Y to pewnie nie mnieisze niebespieczenstwo, ze Cesarz Turecki tym budynkiem podsiada y podmyka się pod granice koronne. Mniemam, ze J. K. M. będzie raczył złozyć wrychle Seim..."

Приниска: ".... Kozacy Zaporowscy przed osmią dziewiącią Niedziel nie małyn Woiskiem kilka Tysięcy ich posli na morze, iako mi dano znać z Białogrodu y Hospodar Wołoski; przeszedszy poprzek czarnego Morza, na Asyiskim brzegu nie daleko Trapezuntu kraje spokojnie y od dawnych czasow nieruszane wojowali. Credibile est, ze szkody niemałe poczynili Turkom, ale sami dotąd nie wrocili się y thowarzysze ich, ktorzy tu n mnie byli, powątpili barzo, zeby się z nimi kiedy miely widzieć. Jest y to, ze Turcy zastąpili im w Porcie v Oczakowa y obwarowali potężnie, zeby ich niepuscić w Dniepr. Ale tym więcey obawiam się, zeby posrodkiem morza z tak małemi statkami tempestas rozrzuciła, potopieła ich: iuszby im dawno czas; zadnego do tego czasu nie słychać". (Въ той же рукописи. дл. 89—90).

козачеству ограниченія, но, для полученія согласія всего Войска Запорожскаго, необходимо неділь пять времени. (Обыкновенная выжидательная проволочка, въ теченіе которой козаки могли понадобиться правительству такъ точно, какъ и паны, накуралівсившіе попански.) Между тімь коронный гетманъ, communicato consilio съ товарищами назначенной королемъ коммассіи, расположилъ пінее и конное войско свое по берегу Дніпра, начиная отъ Кіева и до Черкасъ, "для острастки козакамъ, чтобы виділи они, что serio res agitur, и покорились волів коммисаровь." 1)

Очень бы кстати было ему теперь составить козацкую коммиссію изъ крупныхъ землевладѣльцевъ пограничныхъ воеводствъ. Подъ предлогомъ этой коммиссіи, онъ бы двинулъ въ поле великихъ пановъ съ ихъ импозантными почтами, и однимъ этимъ уже отвратилъ бы набѣгъ татарскій, который всегда предшествовалъ вторженію турокъ. Его старанія не удались, и ему стоило большихъ трудовъ отвратить наступавшую грозу.

"Такъ какъ слухи о сборѣ поганскихъ войскъ безпрестанно повторялись", писалъ Жолковскій на повѣтовый сеймикъ, "то я поѣхалъ самъ на Украину, созвалъ къ себѣ пановъ ротмистровъ кварцяныхъ и иныхъ военныхъ людей, находящихся въ Украинъ, и, посовѣтовавшись, что дѣлать, рѣшился не сзывать войска въ лагерь: шпіоны тогда бы сочли его, и обнаружилось бы передъ непріятелемь, какъ насъ мало. Вмѣсто того, разставилъ я жолнеровъ по селамъ на Поднѣпріи, чтобы слухъ объ этомъ прошолъ въ Волощину; а нѣкоторыя роты размѣстилъ по шляху, что идетъ ко Львову и Каменцу. Это нужно было для того, чтобы чаушъ, посланный къ королю, видѣлъ на возвратномъ пути, что мы готовы къ бою. Въ самомъ дѣлѣ, то, что овъ видѣлъ и слышалъ, сдѣлало на него впечатлѣніе. Въ поганскіе края полетѣла молва, что весь поднѣпровскій край готовъ двинуться противъ турокъ, и

<sup>1)</sup> Тамъ же, л. 91.

вороль получиль отъ султана дружелюбное посланіе. Между тімь Ахметь-баша шоль въ намъ съ войсками изъ Греціи, Македоніи, Фракіи, соединился съ другими башами, которые двинулись изъ Болгаріи, переправился черезъ Дунай въ Волощину, миноваль Килію и Бізгородъ, направился прямо въ Дивиру и веліль строить мость на Дивирв. Вдругь разнеслась весть о разореніи Синопа. Тогда онъ сталъ совътоваться, что предпринять: идти ли, вавъ ему приказано, на пустыню строить замки, или же броситься во владенія Речи-Посполитой и отомстить намъ за козацкія здодыства. Все это зналь я оть одного пріятеля; знали объ этомъ и наши украинцы. Тревога была страшная. Некоторые хотели уже бытать изъ своихъ замочковъ; но я созвалъ кварцяное войско; между тъмъ выступило въ поле ополчение князя Острожскаго, снязя Збаражскаго, явились почты и другихъ украинскихъ нановъ; невърные не ръшились вторгнуться въ наши границы. Беглербекъ перешоль по мосту черезъ Дивиръ и пошоль черезъ поле въ Очакову. Тамъ, на ръчкъ Чапчаклей, въ шести миляхъ выше Очакова, хотёль онь возобновить замокь, запустёлый съ давнихъ временъ, такъ называемый Пустой Балаклей. Выискаль онъ и еще два замка, также пустыхъ: одинъ по сю сторону Ливира. -- зовуть его Тегинка; а другой по ту сторону, -зовуть Асланъ-городокъ. Все это хотълъ онъ возобновить, яко-бы для удержанія козавовъ отъ набъга. Но хоть бы и успъль въ этомъ, не заградилъ бы козакамъ дороги на море. Намърение его, однакожъ, не исполналось. Только лишь началь онь что-то лепить въ Балаклев, какъ въ сентябръ настала слякоть, пошли дожди, сдълалось холодно. Турки не могли выдержать ненастья среди пустого поля, стали бунтовать, и Беглербекъ, бросивши все, пошолъ обратно. Много погибло у него въ пустынъ и людей и лошадей отъ непогоды".

Такъ избѣжала Польша опасности, которая грозила ей въ этомъ году извнѣ. Но внутри государства еще съ весны завязалась исторія самаго печальнаго свойства. Герои московской тра-

гедін, претендовавшіе на безсмертную славу въ потомствъ, -- не получая жалованья за московскій походь, разсвирінійля до того, что, по словамъ короля, "едва не погибла свобода и безопасность общества". 1) Въ шляхетской демократіи, терроризованной войскомъ, готовъ быль разразиться бунть противъ главнаго принцина польской государственности, - противъ можновладства. Мелкіе землевладівльцы обвиняли крупныхъ въ томъ, что они, своими тайными замыслами и нарушеніями общественнаго права, заставили всю шляхту нести имущественныя потери, терить неслыханныя разоренія и даже, что всего обидніве, отбывать лично унизительныя повинности. Они, разъбхавшись изъглавнаго сейма по депутатскимъ сеймикамъ, представляли дворянскимъ собраніямъ своимъ, что магнатская факція прекратила московскую войну безъ води Подыни, и распространяемыми повсюду "скриптами" спрашивали у земскихъ пословъ: "Почему не спасали вы войска деньгами и пехотою, чтобъ оно удержало за собою Москву? Почему не продали котораго-нибудь изъ королевскихъ столовыхъ имъній (староства), или не подълили между рыцарствомъ, какъ сделалъ Ягайлло? Почему не перенесли платежей на староства, какъ сдёлаль Казимиръ Сигизмундъ? Почему наложили три побора на шляхетское сословіе, которое объ этой войн'в ничего не въдало? Зачъмъ все войско сосдинили тамъ, гдъ назначена ему плата? Зачёмъ навели его, какъ-бы умышленно, на насъ? Почему такъ сталось, что польза обратилась намъ во вредъ, слава -- въ худу, пища -- въ отраву? Но погодите, мы съ вами раздълаемся! Развъ не знаете, что произошло съ такими, какъ вы,

¹) "Respons od krola Smolanom po skonszeniu confederaticy na poselstwa ich w Warszawie.... zaluie gwaltu Oyczystego, załuie krzywdy swie, załuie y straty Wmciow, ktorą się podięli w onych odwaznych dziełach swych, bo takiem postępkiem poszedł y pierwszy nakład expediciei Moskiewskiei. Wciom zginął zysk, ktory się beł otrzymał, vpadła sława zwycięstwa, klasło ono zawołanie męstwa y przewagi Wmsciow, a o mały palecz mało niezginęła swoboda y bespieczenstwo domowe". (Тамъ же, польск. Л. F, отд. IV, № 99, л. 11).

угодниками короля подъ Лэнчицею, — что постигло ихъ генерала въ Пыздрахъ<sup>№ 1</sup>)

Такіе зловіщіе вопросы летали по всей Польші, подъ названіємъ "Экзамена Земскихъ Пословъ", съ 1613 года, и король насилу разділался съ жолнерами только весною 1814, а вмісті съ тімъ угомониль и раздосадованную шляхту; но умныя головы сознавали, что не скоро расхлебають поляки кашу, наваренную панами въ Москві. Изъ-подъ Смоленска, который король продолжаль удерживать за собою, приходили извістія о томъ, что набранное оршанскимъ старостою войско, начинаетъ склоняться на сторону московскаго царя и, не дослуживъ даже заплаченнаго срока, переходить къ нему на службу: признакъ зловіщій! "Уже москали обходятся съ нашими послами презрительно", говорили поляки на сеймі: "они видятъ, что наши границы обнажены, что

<sup>1) &</sup>quot;Czemuscie woinie Moskiewskiev vczynili koniec niewola Polska? Czemuscie oswobodzili Moskwę, a Polskę w niewolą vdali? Czemuscie woiska nie ratowali pieniędzmi y piechotą, aby byli Moskwę zatrzymali?... Czemuscie nie zapłacili, co vradzili, chwalili sczęscim, swiat omamili? Czemuś niepłacą a smieja się, a niewinni y płacą y płaczą? Czemuscie Oeconomiey iakiey nie przedali albo nie podzielili między Rycerstwo, iako Jagiełło vczynil? Czemuscie sum niezniesli na starostwa, iako uczynił Kazimierz Zygmunt? Czemuscie włozyli trzy pobory na stan Slachecki, ktory othey woinie nie wiedział? Czemusz zamysłow waszych taiemnych a występkow niesczerych my przypłacamy?... Zaczym do tego przyszło, ze woisko w kupie tu stancło gdzie im płacą naznaczono? Zaczym iakobyscie ie własnie per decretum na nas nawiedli?... Zaczym do tego przyszło, ze się nam obrocił pozytek w szkode, sława w hańbe, pokarm w trucizne? Zaczym do tego przyszlo, ze wszytkie swobody nasze (niestetisz na was) znisczone są. Zaczym do tego przyszło, ze wołności za Kazimierza sprawedliwego, pod Łęczycą otrzymane y krwią pochlebcow oblane, połamane są? Zaczym do tego przyszło, ze pomierzone są maiętnosci nasze? O nieszęsliwe czasy! O rządy! O rady nasze! Zaczym do tego przyszlo, ze Czynsze z nich, iako nam kazano, oddalismy? Zaczym do tego przyszło, ze Wołowczyzne, Jałowczyzne, Wieprzewiznę y sep, zapomniałe iusz podatki, daiemy? Zaszym do tego przyszło. ze policzki nosimy, przeprawy gotuiemy, Stanowiska buduiemy, niesłychane dziadom naszym posługi odprawujemy?... A niewicciez, ze stan Slachecki długo cierpiący moze się kiedykolwiek obaczyć, co się im od was dzieie? A niewieciez, co się stało pochlebcom pod Łęczyca y Generałowi w Pizdrach?" (Tamb me, J. 44).

войска никакого нътъ, что имъ открывается погода къ намъ. Но теперь еще у нихъ довольно хлопотъ дома, между ними еще великая рознь, и тотъ, котораго посадили на царство, не умѣетъ ими править, да и сосѣди ихъ развлекаютъ; а погодите немного — онѣ какъ разъ устремятся на насъ всѣми своими силами. Скоро придутъ дѣла къ тому, что борьба съ Москалемъ будетъ для насъ труднѣе, нежели—съ какимъ либо другимъ непріятелемъ". 1)

Всявдствіе несчастнаго конца московскаго похода, варшавскій сеймъ 1613 года не состоядся, былъ, что называется, сорванъ. По всвиъ очереднымъ вопросамъ, земскіе послы не допускали рыцарское сословіе, или Посольскую Избу сноситься съ Избою Сенаторскою и съ королемъ. Сколько ни упрашивали король и сенатъ нижнюю палату, рег viscera patriæ, войти въ соглашеніе съ верхнею, praeiudicati animi домогались одного: чтобы выполнены были объщанія, данныя войску и открыты виновники Московской войны. Сеймъ разъёхался, не утвердивъ ни одного изъ предложеній королевскаго правительства; король, in vim iustificationis, разослаль по всёмъ гродскимъ судамъ универсалъ, въ которомъ жаловался на земскихъ пословъ, взваливалъ затъю московской войны на нѣкоторыхъ сенаторовъ, не называя никого, старался возстановить въ обществъ поколебленное мнѣніе о собственной личности. 2)

<sup>1)</sup> Тамъ же, разнояз. Л. Q, отд. IV, № 8, лл. 110-112.

<sup>2) &</sup>quot;Все было бы ладю", говорить онь въ этомъ универсаль, "by byli nie praeiudicati animi, z ktorymi ad publicas Consultiones podobno przyezdzano... Co albo dobrze począć abo porządnie skonczyc dopuscili, by byli sancita zgodne Izby Poselskiey y porządku namowionego nie rozerwali, nie dopuszaiąc zgoła w zadney sprawie znosić się stanowi Rycerskiemu z Senatorską Izbą y z nami, raz tylko vpominać się, aby pactis Conuentis dosyć się stało a consilia et autores Woyny Moskiewskiey odkryte były.... Strony Moskiewskich rzeczy przez pewne Senatory wysłuchawszy doskonale, co nas do zawzięcia tey przywiodło Woyny, pozwolilismy kozdemu mianować y dowodzić, komu by z Senatu iaką winę dawali. Więcey się potym stawić, tyle razy per uiscera patriae od nas y Senatu naszego proszeni, niechcieli, ale, oddawszy Volumen prinatnych postulat.... nic anic radzić ani pozwalać niechcąc, y tak zawziętoscią abo nieostroz-

Такъ, съ одной стороны, језунтскому правительству Сигизмунв угрожада законная сила за предпочтеніе интересовъ личныхъ народнымъ интересамъ; съ другой - русская сила, не узаконенная не однимъ патентомъ, проявдяда себя все бодъе и бодъе въ борьбъ сь чужеядными сосёдями. Роль короннаго гетмана была трудне воролевской. Онъ должень быль представлять не двулицаго, а четверодицаго Януса, какого не могли вообразить и римляне. Однимъ дицомъ обращенъ быль онъ къ своимъ панамъ и жоднерамъ-шляхтичамъ, этому первообразу своевольныхъ козаковъ, этимъ истинно безнаказаннымъ козакамъ-разбойникамъ: онъ постоянно внушаль имъ, что кородевскій мечь длиненъ, что хоть изредка, но можеть кто-нибудь изъ нихъ поплатиться головою за своевольство, какъ поплатился Сангушко при Сигизмундъ-Августв за княжну Острожскую, а Зборовскій при Стефан'я Баторіи— 🗱 дружбу съ низовцами. Другимъ лицомъ обращенъ былъ коронний гетманъ въ противоположную сторону — къ козакамъ настоящимъ, къ козакамъ-циникамъ, которые не маскировались тіloscia ku Ojczyznie и, въ случав чего, готовы были поступить съ Краковомъ, какъ съ Бългородомъ, Киліею, Тягинью, или Очаковомъ. Третьимъ лицомъ обращался онъ въ Москве, а четвертымъ жъ Турціи. 1) Въ последнемъ случае, ему приходилось иногда

noscią swą obnazoną zewsząd Oyczyznę y granice iey zostawili, chcą tą mieszaniną nas w ohydzie y w nienawisci v wiernych poddanych naszych dłuzyi trzymań, aby abo creditu swego u braciey nie tracili, abo swych dopinali w takim odmęcie praetensiey". (Тамъ же, польск. Л. F, отд. IV, № 99, лл. 59—60).

<sup>1)</sup> На нисьмо румелійскаго беглербека изъ Бендерь (по-козацки Тягинь), коронний гетмань отвічаль, между прочимь, слідующее:

<sup>&</sup>quot;Panom, ktorzy przy Ukrainie mieszkaią albo raczey maią swoie maietnosci, zebysmy się zebrawszy do kupy z woiskiem J. K. M. na pokaranie tych łotrow, swowolnych Kozakow, ruszyli y ktorzyby się w Panstwach J. K. Mci gdziekolwiek nalezli, zebysmy ich na garle karali y wynisczeli te łotry. Jakosz podług roskazania od J. K. M. nam danego vczynilismy takzesmy w tamten krai ku Dnieprowi, gdzie zwykli się ci łotrowie bawić, z woiskiem przybyli, o ktorychesmy się mogli dowiedzieć, poimać y pokarać na roznych mieiscach roskazalismy; y tam y teras iest woisko J. K. M. O czym, isz tak iest, nieinaczey, wiadomosć

просить короля объявить посполитое рушеніе, лишь бы надёлать шуму, распускать служь о сильныхъ вооруженіяхъ пановъ и вообще играть роль Шекспирова Фальстафа, въ его знаменитомъ грабежё на большой дорогѣ. Но еще тяжеле была роль четверолицаго гетмана относительно козаковъ: онъ долженъ быль ихъ запугивать, не имѣя войска, запугивать въ то время, когда они, изъ пиратовъ обыкновенныхъ, сдёлались пиратами, ужасными для турокъ.

Морскую силу ихъ увеличило одно счастливое для нихъ и бъдственное для турокъ обстоятельство. Къ нимъ перешли такъ называемые потурнаки, которые приняли исламъ единственно для того, чтобъ не терпъть турецкой каторги, или не висъть на желъзномъ крюкъ. Козаки великодушно приняли въ свою среду раскаявшихся отступниковъ, а тъ взялись показать имъ дорогу на азіятскій берегъ Чорнаго моря. Въ то время процвъталь тамъ больше всъхъ малоазійскихъ городовъ Синопъ. Кромъ богатства, онъ славился также прекраснымъ мъстоположеніемъ и здоровымъ климатомъ: восточная поэзія прозвала его городомъ любовнимость. По указанію бывшихъ потурнаковъ, козаки ограбили

latwie wziąć mozez. Potrzebnie się stanie, ze spolnie pomozem sobie na spolne szkodniki, wy z swoiey strony, a my tesz s swoiey, zebysmy ich do gruntu wynisczyli. Jakosz ci, ktorzy w naszey Ukrainie prebywali, iedni povciekali, drudzy pobici są. Do tych, ktorzy na Nizie Dniepra mieszkaią, przez progi skaliste, ktore są w tey rzece, nam przebyd niepodobny. Wam snadnieyszy y w porcie limiennym przy swoich Zamkach, iakoscie teras uczynili, łatwiey wam przydzie zabiegać swawolenstwu y rozboiom tych łotrow; wszak macie teras dosyć więzniow od nich, łacno się sprawicie, ze ci łotrowie z roznych narodow zebrani, nie z naszey tylko ziemie, ale z Moskwy, z Donu schodzą się na te zwyrłe swe mieisca nizey progow Dnieprowych. W naszey Ukrainie dotąd zadnego ostatka z tych, ktorzy przed woiskiem waszym povciekali, niemasz, y nie będą smieli się vkazać, wiedząc o Woisku Naiasn. Krola Pana mego. Jesliby się ktorzy poiawił, będzie imany y na gardle karany. Tam ze y teraz nizey progow Dnieprowych są ci łotrowie na swych zwykłych mieiscach. Jakoby z woiskiem, strzezemy od nich ziemie swey, zeby nam szkody nie czynili, tak y wy z waszey strony czyncie". (Рукоп. Императ. Публ. Библ., польск. Л. F, отд. IV, № 99, л. 110).

и разрушили замокъ и арсеналъ, а чего не могли взять на свои чайки, то сожгли. Той же участи подверглись дома и мечети въ городъ, галіоны и галеры въ пристани. Все мусульманское козаки выръзали, все христіянское освободили изъ неволи и ушли прежде, чъмъ сосъдніе жители успъли противъ нихъ вооружиться. 1) По исчисленію торговыхъ людей, козаки причинили тогда туркамъ убытку не меньше, какъ на 40 милліоновъ злотыхъ. Изв'встіе о разореніи Синопа произвело въ Царьград'в оглушающее внечатленіе. Султанъ приказаль было повесить вивиря Насафъ-башу, но быль смягченъ просьбами жены, дочери и другихъ женщинъ, только поколотилъ хорошенько буздыганомъ, о чомъ въ ту же минуту, какъ о небываломъ дълъ, тотчасъ разнеслась въсть по всей столицъ. 2) Важнъе самой потери было въ этомъ событін то, что козаки пров'єдали дорогу, какъ выражался Жолковскій, per diametrum Чорнаго моря, то есть пронивли въ тотъ безопасный уголокъ Имперіи, гді въ совершенной безопасности процебталь до сихъ поръ "городъ любовниковъ." Съ того времени, какъ турки овладели Малою Азією, никакого непріятеля тамъ не видали. 3)

Въ усть Днира между тимъ хлопотали о замки для преграждения возакамъ здобычней дороги. Ахметъ-баша, беглербекъ румелиский, стоялъ на урочищи Газилеръ-Геремихъ (переправа воиновъ). У беглербека было 4.000 янычаръ и множество другого народу. Готовились къ постройки и поджидали козаковъ. Беглер-

<sup>1)</sup> Такъ записано въ турецьих дѣтописяхъ, изъ которыхъ извлеченія изданы Сенковскимъ, подъ заглавіемъ: "Collectanea z Dziejopisów Tureckich." Къ этой книгѣ приложена виньетка, изображающая Богдана Хмельницкаго, совершающаго мусульманскую молитву во время свосго плѣна. Не извѣстно, быль ли "козацкій батько" потурнакомъ хоть на короткое время, что дѣлали многіе для облегченія своей участи, но картинка обрисовиваетъ издателя больше, нежели то, что хотѣлъ онь ею высказать: Хмельнецкій представленъ въ одеждѣ нынѣшняго армейскаго козака, въ солдатскихъ панталонахъ съ лампасами.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рукоп. Императ. Публ. Библ. рагнолз. Л. Q, отд. IV, № 8, л. 93.

з) Тамъ же, л. 92.

бекъ требовалъ у поляковъ пособія своему дѣлу съѣстными припасами и матеріалами, что было имъ крайне обидно. 1) Они видѣли въ дѣйствіяхъ турокъ посягательство на польскія границы и
опасные замыслы противъ Польши; они знали, что султанъ ищетъ
только предлога къ расторженію мира. Слухъ о разореніи Синона сильно встревожилъ и озаботилъ королевское правительство.
"Конфиденты" увѣдомили Жолковскаго, что падишахъ поклялся
своею душею отомстить Рѣчи-Посполитой. Польша была полна
страха предстоящей опасности, istius periculo perfuncta, какъ выражались ея классики, эти проводники къ той гибели, о которой
они краснорѣчиво разглагольствовали и которую, какъ имъ казалось, предотвращали. Оставалась одна надежда на войну съ
персами, которая предстояла тогда султану. "Day Panie Boże, żeby
ta tam woyna гоzzawrzyła się"! 2) молились набожные государственные люди.

Но и козакамъ приходилось плохо: обратный путь быль имъ отръзанъ; турки ръшились истребить ихъ на Переправъ Воиновъ. Завзятыхъ добычникамъ оставалось только отчаяннымъ ударомъ прорватьсь сквозь турецкую флотилю. Они были фаталисты. Они были преемники и потомки тъхъ, которымъ "въщій Боянъ" заповъдалъ свою припъвку: "Ни хитру, ни горазду, ни птицею горазду суда Божія не минути".—"Не треба смерти боятись: відъ неі не встережесся!" такъ проповъдывали своимъ затяжцамъ запорожскіе вотераны. Каждый изъ козаковъ давно обрекъ себя на смерть; многіе не разъ избъжали неминуемой гибели почти сверхъ-естественнымъ способомъ — или среди отчаянной ръзни и пламени, или въ буряхъ на Чорномъ моръ, извъстномъ своею бурливостью,—когда послъ страшной фортуны что-то незримое, по словамъ кобзарской думы, "су́дна козацькі

<sup>1)</sup> Тамъ же, польск. Л. Г., отд. IV, № 99, л. 80.

<sup>2)</sup> Дай Господи Боже, чтобь эта война разгорелась какъ можно больше!

догоры як руками підіймало". Они готовы были явиться на послѣдній судъ, и этимъ судомъ для нихъ, какъ и для бояновскаго Бориса Вячеславича, была смерть отъ меча, огня, воды или отъ медленныхъ мукъ: слава, приводила козака на судъ тѣмъ же порядкомъ, какъ привела и варяжскаго князя. Грозныя сцены ревущаго подъ ногами моря и рыкающихъ кругомъ, аки львы, бусурманъ, были для запорожцевъ призывомъ къ исповѣди и покаянію.

> "Сповідайтесь, пано́ве молодці милосердному Богу, Чорному морю И міні, отаману кошовому!...

Табь взиваль въ нимъ предводитель въ последнія минуты жизни, передъ крушеніемъ ихъ дерзко-утлаго флота. И каждый припоминаль вь душ'в своей: бабъ. выступая въ походъ, онъ оттоленуль старушку мать, богда она ухватилась за стремя, не пуская изъ дому единственнаго сына; какъ, въ опьянъніи отъ козацкой завзятости и обовитоі горілки, топталь конемь дітей, игравшихъ на дороге; какъ отвечалъ гордимъ словомъ на приветствіе старыхъ женъ" (и это было смертельнымъ грёхомъ для козацкой, разбойницкой совести); какъ, наконецъ, проезжая имо дома Божія, "за гордостью да за пыхо́ю", не снемаль шапен и не гладъ на себя преста. Горькое самоосуждение внушало позакамъ ръшимость погибнуть, и "въщій духъ" ихъ боролся мужественно съ грозними стихійными сидами. Но при этомъ они веровали, что молитва отца и матери "зо дна моря выймае", они знали, что "блятьба" матери, черезъ минуту, смёняется мольбою къ Богу, чтобъ онь не услишаль страшных напутствій козаку. Была у нихь въ запасћ, у этихъ людей religionis nullius, еще и другого рода въра, заимствованная, тысячельтія назадь, оть финикіянь или иного мореходнаго племени: они въровали, что Чорное море можно умилостивить провавымъ жертвоприношениемъ, и что нъсколько

капель крови изъ мезиннаго пальца, поглощенныхъ ревущею стихією, заставляють его иногда утихнуть, <sup>1</sup>) какъ ту таинственную силу, которая едва не погубила Моисея, возвращавшагося въ Египеть, и отошла отъ него только послѣ символическаго пролитія передъ нею дѣтской крови. <sup>2</sup>) Если въ поздній періодъ козачества, когда сабли уже заржавѣли, когда мушкеты были безъ курковъ, козацкое сердце не боялось турокъ, <sup>3</sup>) то могло ли оно ихъ бояться во время частаго "гостеванья" на гостепріимномъ морѣ "варяжскомъ"?

Козаки имѣли средства провѣдать, что изъ Бѣлгорода повезли къ Очакову турецкую армату; но и это ихъ не остановило. "Кому Богъ поможе"! таковъ былъ ихъ военный кличъ, и съ этимъ кличемъ они, какъ поется въ думъ, "на Лиманъ ріку испадали, Дніпру - Славуті низенько уклоняли". Дніпро-Славута, въ ихъ глазахъ, былъ существо живое, зрячее, чувствующее, какимъ въ глазахъ Игорева бояна была ръка Донецъ, бесъдовавшая съ Игоремъ во время его бъгства, или въ глазахъ Гомера-ръка Скамандеръ, воплощенная въ грознаго, но милосердаго полубога. Козаки всякой разъ низко-пренизко кланялись древнему Славуть, когда онъ послъ "злой хуртовины морской", послъ "супротивной филі", посл'в "страшной фортуны", начиналь любо лелівять на себів избитыя бурями и турецкою картечью козацкія чайки, какъ лелівяль когда-то носады Святославовы. Но на Переправъ Воиновъ известной, можеть быть, со времень Митрадата, этого Святослава азіятскаго, этого Мстислава Удалого понтійскаго, грянула на

Та вже шаблі заржавіли, Мушкеты безъ курківъ, А ще серце козацькее Не боіться турківъ!

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхъ къ І-му тому думу про Олексія Поповича.

<sup>2)</sup> Исх. гл. IV, ст. 24-26.

въ народной пъснъ это выражено такъ:

мозаковъ турецкая армата. Козаки ждали грому и граду; они ръшинсь подвергнуться ужасамъ заготовленной на нихъ арматы и олотилін. "Кому Богъ поможе"! и фаталисты прорвались сквозь галеры, сквозь сандалы, сквозь кривыя янычарскія сабли, сквозь ара, картечи, пули и татарскія стрълы,—прорвались козаки сквозь бусурманъ "на тихія воды, на ясныя зорі, у край веселый, міжъ народъ хрищеный", какъ это выражается въ кобзарскихъ думахъ.

Но прорвались, конечно, не всв. Султанъ, "прибъжище и щить великихъ монарховъ", 1) получилъ отъ Ахметъ-баши ("котораго высота да пребываетъ во въки" 2) радостное извъстіе, что мозаки разбиты и почти истреблены: одни изъ нихъ изрублены саблями, другіе потоплены въ морѣ, и только нѣкоторые съ нѣсколькими лодочками своими ушли на польскія границы въ Червасы и Корсунь. Надобно думать, что бюллетень, составленный для султана, говорилъ еще больше въ пользу турецкаго оружія, потому что вѣсти, полученныя отъ пограничныхъ турокъ въ Польшѣ, далеко расходились между собою версіями своими. По одной версіи, sceleratos illos complurrimi capti sunt, 3) по дру-

¹) Такъ величалъ его визирь въ письмѣ къ Сигизмунду III. (Рукоп. Императ. Публ. Библ. разнояз. Л. Q, отд. IV, № 8, л. 132).

<sup>2)</sup> Такъ султанъ величалъ Ахметъ-башу въ письмѣ къ королю. (Тамъ же д. 71).

<sup>3)</sup> Множайшіе изъ этихъ злодѣевъ захвачены въ плѣнъ.—Въ этомъ извѣстіи, полученномъ Жолковскимъ отъ румелійскаго беглербека, говорится о тѣсной связи интересовъ нѣкоторыхъ пограничныхъ пановъ съ интересами козацкими. "Jam qui in conflictu illo praecipus a nobis capti sunt sufficientem nobis fererunt relationem vnde nimirum veniant quorum nutu et conniventia tam multa mala perpetrant, quibus in arcibus degant et qui arcium Domini quo ex ditionibus nostris capti adducantur Turce eorumque facultates quomodo confinium illorum rectoribus Monasteriisque bona praedae pars cedat et quod rerum adeo conscii sunt omnium." (Въ той же рукописи л. 96.) Монастырь здѣсь разумѣется Трахтомировскій, служившій складочнымъ мѣстомъ для козацкой добычи, а по словамъ думы—и предметомъ пожертвованій. Нѣсколько обстоятельнѣе изложенъ вопросъ о козацкой добычѣ въ письмѣ того же беглербека къ королю:

<sup>&</sup>quot;... gdysmy iusz byli na thym woiska za nimi posľać, aby the zamki y po-

гой — занолонено только 20 козаковъ, а по третьей — спаслось только 18 чаекъ, прочіе козаки, выскочивъ на берегъ, ушли пѣшкомъ, а човны и добыча достались непріятелямъ. Наконецъ, въ турецкихъ лѣтописяхъ находимъ и четвертую версію. По сказанію стихъ лѣтописей, козакамъ загородилъ дорогу въ устъѣ Днѣпра Шакшакъ-Ибрагимъ-баша, но козаки, провѣдавши объ этомъ, высадились на другомъ мѣстѣ, потащили свои чайки по сухопутью и хотѣли обойти такимъ образомъ Переправу Воиновъ, но турки открыли варяго-козацкій волокъ, и козакамъ пришлось потерять и побросать въ воду частъ богатой добычи. При этомъ 20 сіромахъ было схвачено турками для умилостивленія буздыганоносной десницы падишаха. 1) Ихъ казнили въ Царыградѣ передъ глазами жителей Синопа, прибѣжавшихъ въ столицу съ извѣстіемъ о постигшемъ ихъ бѣдствіи. Въ этомъ извѣстіи, конечно, есть своя доля правды; но турецкимъ лѣтописямъ надобно довѣрять еще меньше,

łamki (pałanki), gdzie oni mieszkaią brano y znoszono, zony, dzieci znano (imano) y tam then wszystek krai plondwrowano, kilku wiezniow albo ięzykow dostano, ktorych kiedy pytano, skąd Kozacy wychodzą, za czyim podusczeniem y potuchą takie występki czynią, tych zameczkow y połamkow, w ktorych mieszkaią Starostowie y Panowie, co zać są, the zdobyczy, ktore z Panstw Cesarza J. M. biorą y komu oddaią, Dali pewna sprawę, ze the Połamki są pod władzą WKM, ze zdobycz, ktoą biorą, do Manasteru WKM y pogranicznym Panom daią, A ktore cokolwiek złego czynią, wszytko z podusczenia y otuchy Panow WKM y zacnych Slachcicow na granicach będących maią (Въ той же рукониси л. 133.)

<sup>1)</sup> Доставка въ Царьградъ илениковъ не должна считаться фактомъ несомивеннямъ, котя въ немъ нетъ ничего невероятнаго. Известно, что польская шляхта добывала пленнихъ татаръ и турокъ у козаковъ, чтобы представлять ихъ королю и выпросить какую-нибудь награду. Известно также и то, что султанъ всякій разъ имель свежихъ плениковъ, когда придворные замычали зловеще признаки его гиева. Это делалось очень просто: изъ запаса невольниковъ присылали въ Царыградъ определенное въ визирскомъ наказе количество обреченнихъ на умилостивительную жертву бідолахъ, часто подъ громкими титлами гетмановъ козацкихъ, а не то—каштеляновъ, стражниковъ коронныхъ и т. п.; такимъ образомъ "непобедимость" его султанскаго ведичества безпрестанно подновлялась въ серале новимъ и новимъ блескомъ.

чёмъ увраинскимъ. По складу восточнаго ума, турецкіе летописщы не считають за грёхъ одно событіе ставить на мёсто другого, а годами событій играють они, какъ своими чотками. Летописи у турокъ не столько писались, сколько сочинались, а въ какихъ именно видахъ,—это вопросъ спеціальный.

## ГЛАВА XV.

Постепенный разливъ козачества въ польско-русскомъ обществъ. — Необкодимость временнаго примиренія двухъ враговъ русской силы—мусульманъ и поляковъ.—Стремленіе поляковъ къ политической гибели путемъ посягательства на Московское царство.—Непониманіе выросшей русской силы въ лицъ козаковъ. — Козаки являются политиками, устраняющими кровопролитіе.

На богатомъ пиру государственной сдавы возсёдаютъ обыкновенно вънценосцы да ихъ приближенные, а врохи, падающія со стола великихъ земли, пирующихъ на счотъ исторической правды, случайно достаются личностямъ темнымъ. Эти крохи старался я собрать въ сорной кучь величавыхъ словъ, наполняющихъ бумаги польскихъ королей и ихъ магнатовъ, - но и то не столько ради славы безславныхъ, сколько для изученія того стараго перегноя, изъ котораго возникла и возникаетъ новая жизнь. сіяющая передъ нами красотою, или поражающая насъ безобразіемъ. Мы в'єдь продолжаемъ родъ нашихъ предковъ не въ одномъ физическомъ отношеніи: мы воспроизводимъ одновременно и нравственныя свойства ихъ. Въ наслоеніи нашей народной почвы таится много общаго съ нашими нынёшними занятіями, страстями, идеалами. Ничто въ ней не погибло изъ нашего былого, а только ускользнуло отъ нашего знанія. Потому-то запахъ угадываемой действительности въ прошедшемъ — столь же обаятеленъ для ума историка, какъ запахъ взрыхленной весною земли-для химика и садовода. Но исторія, какъ наука, остается далеко позади химіи, и занята, покамъсть, лишь накопленіемъ данныхъ. Пускай другое, боже искусное перо воспользуется моимъ агломератомъ, какъ пользовался я трудами моихъ предшественниковъ по избранному мною
предмету. Оно, можетъ быть, не удовлетворится моими выборками
ивъ забвенныхъ новымъ міромъ бумагъ, и въ самихъ подлинникахъ
найдетъ многое, чего не дано видъть оку современнаго намъ изслъдователя. Эта мысль ободряетъ меня и въ надеждѣ сказать нѣчто
еще не сказанное, и въ опасеніи надѣлать ошибокъ. Я представляю
публикъ не столько литературное произведеніе, сколько кабинетныя тетради мои, мою текущую подготовку къ чему-то стройному,
ясному, убъдительному. Глядя на свое дѣдо такимъ образомъ, я
проведу моего читателя еще однимъ стариннымъ ходомъ, которымъ ходилъ самъ, дивуясь и размышляя. Я покажу ему, какъ одинъ
изъ главныхъ дѣятелей того времени, именно Жолковскій, столь
памятный Москвъ въ безгосударное время, публично высказался о
событіяхъ, пройденныхъ уже нами по другимъ документамъ.

Жолковскій, подобно каждому общественному дѣятелю, начиная съ Агамемнона, имѣлъ своихъ порицателей и противниковъ. Въ 1618 году онъ счолъ долгомъ оправдать себя на вальномъ, то есть главномъ, варшавскомъ сеймѣ и выставить нѣкоторыя обстоятельства съ точки зрѣнія наблюдателя непосредственнаго. Въ его реляціи, какъ и въ реляціи Претвича, многаго для насъ не достаетъ, а иное, очевидно, окрашено въ собственный цвѣтъ полководца, но всё-таки интересно слышать замогильный голосъ человѣка, столь извѣстнаго въ нашей исторіи-

Прежде всего коронный гетманъ слагалъ съ себя отвътственность за военныя дъйствія свои, объявивъ сейму, что всегда и во всемъ слъдовалъ повельніямъ его королевской милости, а не внушеніямъ собственнаго ума. Онъ говорилъ правду. Жолковскій былъ русинъ, и сохранилъ врожденную русинамъ преданность верховной власти. Во многомъ онъ былъ не согласенъ съ Сигизмундомъ ІІІ и прямодушно заявлялъ свое разномысліе, но, лишь только король высказывалъ окончательное ръшеніе свое,

онъ исполняль его съ тою върностью, съ тою энергіей послушанія, къ которой способны только характеры, отъ природы деспотические. Польские магнаты не понимали русина, и преданность его королю считали искательствомъ, а это быль въ немъ плодъ глубокихъ размышленій: онъ старался поддержать въ Польше то, что одно могло бы спасти ее отъ политическаго паденія: монархическую власть. И сыну своему завѣщаль онъ тотъ же принципъ, когда выступалъ въ последній походъ свой. "Хотя бы ты видёль и недостатки въ государь", писаль онъ въ своей духовной, "лучше тебъ держаться его твердо, чъмъ искать перемёнъ въ правительстве: оне очень вредны, очень опасны". Поэтому, слагая съ себя ответственность, Жолковскій не прятался за короля и его слабости: не этотъ смыслъ имъло его самоуничижение; напротивъ, онъ указывалъ, какъ долженъ поступать каждый, и въ томъ же прямодушномъ тонв перешолъ къ решению важнаго государственнаго вопроса: по какимъ случайностямъ и какими постепенностями пришла Ръчь-Посполитая въ опасное положение свое? "Причиною ссоры и столкновенія съ Туркомъ", говориль Жолковскій, "были, во первыхъ, безпутные походы нашихъ пановъ въ Волощину, а во вторыхъ, козацкіе навзды на владвнія турецкаго султана.

Итакъ, по мнѣнію одного изъ прямодушнѣйшихъ пановъ, прежде всего виноваты были сами паны. Но многіе ли способны къ самообвиненію? и высоко ли стояла польская шляхта въ идеѣ равноправности? На сеймѣ всего больше хлопатали о томъ, какъ бы расправиться съ козацкимъ мотлохомъ. О себѣ забывали, себѣ не ставили въ вину того, за что другихъ казнили. Повторялась, въ широкомъ размѣрѣ, исторія разрушенія и грабежа краковскаго Брога, разсказанная Оржельскимъ. ¹) "Издавна шло къ тому дѣло", продолжалъ Жолковскій (что будетъ разрывъ мира къ тур-

См. т. I, примъчаніе въ стр. 262.

мия). "но только въ 1614 году язычники разсвирживли наковыть за наши вторженія въ Волошину. Какъ Іовъ проклиналь жи своего рожденія, такъ я проклинаю тотъ несчастный день (въ который наши вступили на волошскую почву). Были не разъ обежены турки и прежде, но до этого дня наши экспедиціи были гораздо счастливъе. Съ того же времени — точно съ печи на голову: разовлились язычники, зап'тнились, ни во что поставили рицарскихъ нашихъ людей, и тотчасъ, недёли въ полторы, точво изъ пекла, налетълъ на насъ Мехмедъ, опустошилъ Подолье тамто еще не насытился бы нашею кровью, коглабъ я не пробразва въ остатку нашего войска на Украину. Въ томъ же году вторгнулся опять Батыръ-бей, и хоть у Сасова-Рога побили ето наши, но это намъ помогло мало: турки выхлопотали у султива войну противъ насъ; самъ дьяволъ ихъ пришпорилъ. Кочим между тъмъ, переплывши море, вломились въ славный порть Синопъ и причиниди туркамъ на 40 милліоновъ убытку, не ситая людей. Лишь только долетела весть объ этомъ до Царьграда, двинулись на насъ враги сухимъ путемъ и водою, и проним въ такія спокойныя м'єста, куда не смель до техь поръ сунуться ни одинъ непріятель". 1)

Что д'ялаль этоть непріятель, и какь удалился изь подь Очакова, мы уже знаемъ.

"Наступилъ 1615 годъ", продолжалъ Жолковскій. "На провесні, козаки снарядили 80 човновъ и выбрались на море; ударил на турокъ недалеко отъ Царьграда, между Мизевною и Аркіокою. Близъ того м'єста султанъ былъ на охотъ и видълъ изъ своего окна дымъ: козаки сожгли объ пристани. Раздосадованный Султанъ бъжалъ въ Царьградъ и отправилъ противъ нихъ

<sup>1)</sup> Далее Жолковскій говорить о погроме козаковь у очаковскаго порта и, 25 противность турецкимь реляціямь и собственнымь донесеніямь своимь кородо, говорить, что козаковь спаслось только 18 часкь. Было ли это сказано на основаніи новыхь свёдёній, или же вы какихь-лабо особенныхь видахь, не навейстно.

армату. Козаки безпечно прододжали грабить. Погнали ихъ наконенъ корабли и галеры по направленію къ Дунаю; но туть козаки окружили турецкій флоть, побили туровь, взяли въ плень самого предводителя; онъ предлагалъ за себя 30.000 выкупу, но умеръ отъ ранъ. Тогда все разб'якалось. Козаки привели турецкія галеры въ Лиманъ и зажгли подъ Очаковомъ. Султанъ послалъ въ августь татарскаго царя, который опустошиль Подолье и Волынь, а какое отправиль къ вашей королевской милости посольство, вы, конечно, помните. 1) Наступило начало ноября. Тутъ наши въ другой разъ вторгнулись въ Волощину: все равно, что масло на огонь! Турки собрадись на военный совъть, и только два обстоятельства удержали ихъ отъ похода: во первыхъ, персидская война, во вторыхъ, то, что ваша королевская милость оправдались передъ Томзою, а я передъ Али-башею: не наша въ этомъ вина: частные люди затвяли волошскій походъ. Все-таки этотъ походъ haerebat имъ in animis (запалъ имъ въ душу): нослали моремъ Али-башу противъ козаковъ, а сухимъ путемъ - Скиндеръбашу противъ волошскихъ своевольниковъ. Козаки, въ началъ 1616 года, поразили Али-башу въ Лиманъ, взяли у него десятка полтора галеръ и до ста човновъ; самъ онъ бъжалъ. Тогда козаки сожгли Кафу и повоевали морскія побережья. 2) Между тъмъ Скиндеръ - баша двинулся въ Волощину. Еслибъ

Это было задирательно-хвастливое письмо, исполненное преувеличеній.
 Ханъ писалъ;

<sup>&</sup>quot;Dwanascie Tysięcy ludu przyszło y z naszego Nahaiskiego ludu nieco Wołow, bydła, Owiec wziąwszy, szli do Oczakowa, zamku Cara J Mci nad Nieprem lezącego, y nam impet vczyniwszy, wziąsć go chcieli. O czym my wziąwszy wiadomosć, widząc, ze się tak Krolowi nie godziło czynić postanowilismy takim sposobem tak postąpić, y prędko się zebrawszy a 180.000 woiska zgotowawszy, woły, bydło, owcy... z ich rąk odięlismy". (Рукоп. Императ. Публ. Енблют. разнова. Л. Q. отд. IV, № 8, л. 136.)

<sup>2)</sup> Въ третьемъ, исправленномъ и дополненномъ изданіи книги свой "Богданъ Хмельницкій" (т. І, стр. LV), Н. И. Костомаровъ относитъ разореніе Кафы къ 1613 году и говоритъ: "Къ этому году, по всёмъ соображеніямъ, должно относиться знаменитое взятіе Кафы и освобожденіе множества христіянскихъ

наши вахотёли, то могли бы уйти; погубили ихъ temeraria consilia. 1) Безъ сомнёнія, навлекли бы они на насъ турец-кій импеть, но Скиндеръ баша, свёдавъ обо мнё, не пошоль дальше. Потомъ полковникъ Вжесць вытёсниль татаръ изъ Потутья, и въ томъ же году отправлена была коммисія подъ Хотиновъ. Одинъ волошинъ, посланый отъ Скиндеръ-баши, говориль инъ со слезами, что война противъ насъ рёшена въ Царьградъ, и что прежде всего погибнетъ Волощина: султанъ хочетъ заселить ее турками. Когда я сказалъ ему, что козаки не поди, а сбродъ изъ разныхъ народовъ, онъ отвёчалъ, что турки внать не хотятъ оправданій о козакахъ. 2) Но и въ Константивополь, какъ извёстно вашей королевской милости, когда насби-

аленниковъ". Удивительное дело: какъ можно отдавать предпочтение собственпоть соображениями передъ свидётельствомъ такого современника, какъ коронный гетманъ польскій! Реляція его напечатана еще въ 1833 году, во Львов'в (Zbiór Pamiętników historycznych o dawney Polszcze, przez Niemcewicza, T. VI, стр. 93—107), савдовательно задолго до первой редакціи "Богдана Хмельницваю", въ какому бы детскому періоду украинской исторіографіи она ни примиежала. Но, кромъ сборника Нъмцевича, столь общензвъстнаго, въ Императорской Публичной Библіотекъ, доступной для каждаго, хранится брошюра, изданная въ Кісь Кассіаномь Саковичемь, ректоромь кіево-братской школы, въ 1622 году, вогь заглавіемъ: "Віршів на жалостный Погребъ зацного Рыцера Петра Кона**жевича** Сагайдачного, Гетмана В. Е. К. М. Запорозкого" (т. е. разорителя Кафи). Въ этой брошюръ представлено на виньеткъ взятіе Кафи и виставленъ годъ 1616. Наконецъ, въ 1850 году М. А. Максимовичъ напечаталь въ своемъ "Вісвлянинь" facsimile съ этой виньстки и извлеченіе изъ самой брошюры. Въ виду такихъ печатныхъ источниковъ, не говоря о прочихъ, странно давать волю соображенію и предаваться сочинительству. Если мы беремся ткать художественные ковры для украшенія кабинетовь и будуаровь, то на насъ, прежде всего, **чежить** обязанность распутать заготовлениме издавна мотки. Иначе *художество* наше будеть безь юса, вышедшаго изъ употребленія, но подразумѣваемаго. Везь рса художество происходить отъ слова xydo, а не отъ сохранившагося въ польскомъ языкъ кория chedo; ergo такое художество-то же, что и безобразіе, —подразумівается, для знатоковь; но, відь большинство читающей публики къ знатокамъ не принадлежить, а идеалъ нашей исторіографіи близко подходить въ изречению Шекспира: "Ты счастливъ темъ, что думаешь одинаково со всеми."

<sup>1)</sup> Дерзкіе планы.

<sup>2)</sup> Kiedym mu powiedział, ze to nie są ludzie Kozaci, ale z roznych narodow zebrani, powiedział: wymowki nie przymuią Turcy o Kozakach.

ради пленныхъ козаковъ и стали ихъ спрашивать, какимъ бы способомъ вытёснить козаковъ изъ ихъ логовищъ? плённики дали такой совъть: Волощину заселить турками, овладъть Каменцемъ, русскіе края занять по Кіевъ и основаться подъ самимъ Дивстромъ. Только персидская война не дала выполнить этого плана. Не смотря на то, что великій визирь потерпъль въ Персін пораженіе, Али-баш'й приказано готовиться противъ насъ къ походу. Али-баша умеръ; на его мъсто назначенъ Скиндеръ-баша. А въ это время козаки переправились въ Азію; вътеръ унесъ ихъ къ Минеръ, и пошли берегомъ до самаго Транезонта. Это извъстно миж отъ шляхтича Квидинскаго: онъ попаль въ плень вместе съ Коренкимъ въ Волошинъ и ушолъ къ козакамъ. Захватили они несколько кораблей, но, сведавъ, что Ибрагимъ-баша заступилъ имъ путь, повернули, подъ Бифорумъ, въ paludem Meotidem 1) и очутились на Дону Сколько надвлали они тогда въ Турещинъ бѣды, разскажетъ Квилинскій, а было ихъ только 2.000. Съ Дону козаки пошли домой пъшкомъ. Ибрагимъ-баша между тъмъ отправился на Запорожье и разориль ихъ курени (domki); при этомъ взялъ у нихъ штуки двъ-три пупекъ да десятка подтора човновъ. Защищать ихъ было некому: на Запорожьи оставалось нъсколько сотъ козаковъ. Они должны были бъжать; а другіе вышли на влости еще прежде". <sup>2</sup>)

Такимъ образомъ о козацкихъ походахъ мы узнаёмъ только изъ источниковъ постороннихъ. Безъ связи, безъ порядка, безъ освъщенія какою-либо идеею, эти сказанія рисуютъ козаковъ точно видёнія безсмысленнаго сна, существовавшія для нарушенія покоя турокъ, татаръ и польско-русскихъ землевладѣльцевъ.

1) Азовское море.

<sup>2)</sup> Здёсь быль Жолковскому случай сказать, что, вмёстё съ куренями, турки разрушили и церковь запорожскую. Еслибь на Запорожей существовала церковь, то Жолковскій зналь бы объ этомъ точнёе Н. И. Костомарова, или тёхъ кіянъ, которымъ не хочется видёть добрыхъ молодцовь на томъ свётё въ пеклё.

Нужны неть, мы собираемъ въ одинъ кодексъ даже и сухіе, безивътные перечни того, что двигалось и работало по внушенію какой-то живой иысли, что носить на себъ важную для историка печать последовательного развитія, и запечатлено своимъ отличетельнымъ колоритомъ. Будетъ время, когда изъ всего этого составится болье ясный, болье гармоническій образь. Покамысть. им видимъ только нъкоторыя черты. Мы видимъ Русь, выдълив**мую изъ с**ебя два войска, два боевые народа — шляхту и козавовъ. Одинъ народъ служить идей яко-бы созиданія — и разрушаеть созданное; другой, напротивъ, только и думаеть о разрушени, величается имъ, поетъ о немъ въ поэтическихъ пъсняхъ своихъ, но въ его варяжничаньъ, въ его необачномъ задоръ врага сильнаго и опаснаго, присутствуеть идея созиданія чего-то иного, совиданія чего-то еще "не сущаго", отрицающаго "сущее". Добродътели и геройские подвиги шляхты, на сценъ, очаровывають наше вниманіе; за сценой, заставляють содрагаться и отворачиваться. Пороки и разбои козацкіе отталкивають насъ оть этого стопина, при современной утонченности взгляда на веши: но всякой разъ, когда намъ удается проникнуть въ домашній очагъ возака или хоть въ запорожскій курень его, мы тамъ находимъ человъка, изъ котораго что-то будеть, — не такого, какъ шляхтичъ, этоть отжившій свое время типь, обреченный исторією на изчезвовеніе. Не пускаясь въ правственный, трудный анализь, если сравнинъ только, чёмъ ушли въ Московщину и чёмъ вернулись оттуда оба войска, — не можемъ не поражаться контрастомъ.

Поб'вдители подъ Лубнями фигурировали на "позорницъ" 1) всего міра, возводя на престолъ и низводя съ престола царей. Поб'вжденныхъ подъ Лубнями даже псевдо-свои историки не отличили отъ хищной, темной, безобразной сволочи. Но, прійдя домой, московскіе герои терроризують собственное государство, истощив-

<sup>1)</sup> Старинное названіе театральной сцены.

шее финансы на поствъ смуть въ государствъ состанемъ; король откупается отъ нихъ съ величайшимъ трудомъ, натериввшись неслыханных неистовствъ и оскорбленій въ теченіе двухъ льтъ вивств со всею шляхтою, а откупившись, принуждень вести войну противъ людей, привыкшихъ буйствовать купою или конфедерапією. Чімъ же кончаются подвиги московскихъ героевъ? Олнимъ изъ нихъ, какъ злодбямъ, пойманнымъ съ оружіемъ въ рукахъ, коронный гетманъ снимаетъ головы на мъстъ ихъ разбоевъ: другимъ, по повеленію короля, въ многолюдномъ городе Львове устраивается публичная казнь, описание которой заставляеть и нынче содрогаться каждаго. 1) А въ результать всего московскаго предпріятія оказывается, что въ 1615 году въ распоряженіи короннаго гетмана находится для охраны турецко-татарской границы всего только 300 человёкь, съ которыми гетмань, ради сохраненія своего и королевскаго достоинства, не выходить лично въ поле, а посылаетъ ротмистровъ. Королю не на что собрать больше войска, крайне, однакожъ, необходимаго, нечемъ платить войску жалованья, и это-тому самому королю, отъ имени котораго такъ еще недавно, всего иять лътъ назадъ, польская шляхта говорила на сеймѣ: "Нѣтъ во всей Московской землѣ такого угодка, въ которомъ бы польскій воинъ не топиль руки въ крови исконнаго врага своего. И государь и государство, и столица, и гетманъ, и воинъ — все разомъ въ рукахъ у польскаго короля". 2) Теперь коронный гетманъ доносиль, что татары безъ всякаго отпора шли мимо Барскій замокъ цёлыхъ пять часовь; что они проторили шляхъ шириною на добрый выстрёлъ изъ дука; что угнади въ плънъ множество народа, и въ томъ числъ

<sup>1)</sup> Объ этомъ напечатана тогда же брошюра, подъ заглавіемъ: "Pogrom y Exekucya Wywołańcow zgromadzonych", перепечатанная въ "Pismach Stanisława Żolkiewskiego".

<sup>2)</sup> Ричь, произнесенная къ Жолковскому на сейми 1610 года, когда онъ представиль московскаго царя Шуйскаго. (Тамъ же).

вахватили одного знатнаго пана съ женою и съ двумя дочерьми. При этомъ онъ спрашиваль у вороля: приважеть ли онъ удержать на службъ 300 всадниковъ по истечении четверти года, на которую они наняты, — удержать, "для одной только славы, чтобы била коть какая-нибудь species 1) войска, чтобы коть было чъмъ стращать своевольныхъ козаковъ, которые собираются по Украинъ въ купы". Вся надежда на защиту границъ заключалась въ токъ войскъ, которое, по волъ и по неволъ, содержалъ каждый винъ у себя въ имъни. На наемъ короннаго войска сеймующіе ваны не находили средствъ, и этимъ ставили короля ниже уровня вальскаго магната, ежедневно окруженнаго войскомъ. 2)

Между тыть, козаки одерживали побыду за побыдою надытурками, гибли вы моры оты бурь и неудачныхы битвы, однатых обновлялись весьма скоро и довели дыло до того, что берега чорного моря готовы были признать нады собою господство заморожской республики. Уже турки, можно сказать, не владыли чорнымы моремы, и навигація между Лиманомы и Босфоромы перешла вы руки новыхы варяговы. Они разбили турецкаго адмирала, перваго между визирями, второе лицо вы Имперіи послы султана; всё порты находились вы постоянномы страхы ихы появленія и какы-бы вы блокады; торговые люди не иначе какы украдкою пробирались оты одного порта кы другому, выгружали товары на берегы, не смыя выфриться морю и только удостовырясь, что козаковы ныть близко, снова грузили на корабли.

<sup>1)</sup> Thub.

<sup>\*)</sup> Такъ у князя Острожскаго, какъ у Василія, такъ и у Януша, никогда не было на лицо менве двухъ тысять вооруженныхъ людей, съ такою артиллерією, которую такъ хорошо называли grzeczną. Этогъ поэтическій литеть напоминаеть стихи изъ козацкой песни.

Аще жъ у мене на бо́ці с ша́белька га́рна. Спита́ай іі, спитай іі: Чимъ вона не па́нна?

Страхъ всего европейскаго и азіатскаго побережья дошолъ до того, что султану представлена была коллективная просъба—оборонить имущество жителей, а не то, они будутъ вынуждены подчиниться господству козаковъ. 1) Не доставало одного: чтобы въ козацкія головы забралась мысль о самостоятельномъ царствѣ; но они никогда ее не имѣли: они были—или ниже такой мысли, какъ обскуранты, или выше, какъ соціалисты.

Жолковскій понималь яснье каждаго, какь необходимо спа-

Прим. Двів черточки означають міста, утраченныя отъ ветхости рукописи, кранящейся въ Библіотеків Оссолинскихъ, во Львовів. Она, вмістів со многими другими, напечатана въ почтенномъ трудів покойнаго Августа Бізлівскаго: "Pisma Stanisława Zołkiewskiego", Lwów, 1861, которому польско-русская исторія очень много обязана. Авторъ иміль случай съ нимъ бесідовать и сохраниль о немъ воспоминаніе, какъ о человівкі, жаждущемъ знать истину, что, надо сказать, весьма часто можно встрітить между поляками, и что парализуется въ нихъ только несчастнымъ вопросомъ: "Что есть истина"? который древнему міру предложиль Пилатъ, а новому предлагаеть папа.

¹) Все это было писано Жолковскимъ къ королю отъ 20 февраля 1617 года изъ Бара. Вотъ его собственныя слова:

<sup>&</sup>quot;Jest to w pamięci W. Krol. Mci, ze niedopiero powiada się o tym niebezpieczenstwie Rzecypospolitey, ktore niz doległo teraz Rzeczpospolitą, i przedtym i na Seimie przeszłym dosyć głosno z vronieniem lez opowiadałem, to co miało być nietylko z koniektur, co kozdy ktory iedno ma communem sensum, mogł łacno wiedzieć, ale z wiadomosci, ktorychem głemboko z samego Cesarza Tureckiego Kancellaryey sięgał, miałem przestrogę, ze te naiazdy swawolnikow na Wołoską i Multanską ziemię, i te zbrodnie Kozackie tak się Turkom vprzykrzyły. ze tego daley cierpieć i znosić nie chcą... bo posesya i nawigacya Czarnego Morza ktora od -- Turcy spokoiną, to im Kozacy wydarli, poty naigłownieisze wy - - i nikt się im dotąd nie oparł. Hetmana morskiego [ktory po Cesarzu — (mię)dzy wezyrami] pogromili, porty wszystkie dla nich w vstawicznym (strachu) i w osadzie. Zyczyłbym, zebyś W. Krol. Mć rozkazał do siebie przyjechać Pa - berkowi: on się tego napatrzył, nasłuchał: bo prędko potym iako mi sprawę -- gdy Kozacy v Trapezontu byli, do Trapezontu przyjechał, iako potym z Trapezontu do Konstantynopola od portu do portu się przekradli stanawszy tow — i rzeczy swe z okrętow zdeimowali, a dowiedziawszy się, ze Kozakow niema, znowu na okręty ładowali. W kazdym porcie tak bardzo strach doszedł mieszkancow, tak przy europskim iak i azyatyckim brzegu, ze do Cesarza suplikę podali; iesli ich nie obroni, chca kozakom hołdować. Pozytki, ktore przedtym z tamtych bogatych kraiow Cesarskiego skarbu dochodziły, iedne zginely popsowaniem, czynieniem szkod, insze zatrudnione. Przyłozywszy popustoszenie, splądrowanie dwoch prowincyi, mogąli to Poganie cierpieć?..."

сать Польшу отъ мусульманъ съ одной стороны и отъ козавовъ съ другой. Цёлый 1616 годъ провель онъ въ пропаганивэтой мысли между панами. Онъ и въ 1617 году не могъ нанять подъ королевское знамя больше 700 жолнеровъ; но эти кадры всё же что-нибуль значили. Съ ними можно было хоть излали смотубть въ глава непріятелю. Маневрируя, по-надъ границею съ искусствомъ, которому научила этого честнаго воина мужда, онъ аставиль въ Царьграде говорить о своей готовности къ бою. Молва обывновенно все преуведичиваеть; онъ приняль это въ соображение и не ошибся. Великій визирь спращиваль его: для чего собираеть онь у границы войско? Онъ отвічаль, что намірень обувлать козаковъ, пріостановить ихъ вторженія въ турецкія земли. При этомъ онъ объясняль визирю, что, конечно, козаки — самое втодъйское скопище, что они - грабители не только поляковъ и турокъ, но и всего свъта; 1) тъмъ не менъе однакожъ множатся они вследствіе татарскихъ набеговъ. "Когда козаки были разбиты королевскимъ войскомъ", продолжалъ онъ, "въ нашихъ и въ вашихъ краяхъ не было слышно никакой тревоги; но, когда татары начали украдкою делать загоны, брать пленниковъ и доводить украинцевъ до крайней бъдности пожарами, число козаковъ увеличилось: потому что, лишась по милости татаръ, всего имущества, отчаянные люди шли въ козаки. 2) Потому-то и нынъ безпокоять они своими набадами, какъ наши земли, такъ и владенія могущественнъйшаго императора, его порты, его побережья

<sup>1) &</sup>quot;Quod attinet Cozacos, scimus esse sceleratissimorum hominem colluviem ex omnibus nationibus congregatam, latrociniis assuetam, scimus esse praedones universi generis humani, non solum nostros hostes."

<sup>2) &</sup>quot;Repressa fuit ad tempus sceleratissimorum hominum insolentia, ita quod nihil animo omnino injurarium nec in notris nec in vestris ditionibus accipitur. Sed postea quum Tartari irruptionibus furtivis factis grassati populatione et incendiis miseros homines facultatibus exuerunt, auctus est sceleratorum Cozacorum numerus, quando isti bonis a Tartaris exuti his se latronibus aggregarunt, atque ita latrociniis et nostras ditiones et potentissimi imperatoris vesiri portus et loca maritima infestant".

Вследствіе того, его королевской милости угодно было поручить мнъ, чтобы я, такъ точно, какъ прежде, старался, усмирить этотъ необузданный мотлохъ и, если можно, совершенно уничтожить его и выкоренить. Но козаки живуть среди водъ и разбойничають на морѣ; невозможно мнѣ всюду ихъ преслѣдовать; а потому хорошо быдо бы, когдабы Скиндеръ-баша, какъ ты пишешь, охраняя Очаковъ и все побережье морское, побилъ и выгналъ этихъ разбойниковъ". Такъ писалъ по-латыни Жолковскій къ великому визирю, присовокупляя ув'вреніе, что единственно козаки вызвали польское войско въ поле. "Можетъ быть", прибавляль онъ, "эта гультайская толпа давно бы уже была нами разогнана: лишь только увидела она, что противъ нее выступаетъ коронное войско, тотчасъ начала уходить въ соседній московскій край; большая часть ся попледась къ другому гультайству, которое разбойничаетъ на Дону. Но въ то самое время, когда мы хотвли ударить на встревоженныхъ возаковъ, я получилъ извёстіе, что татарскій ханъ собираеть войска и хочеть вторгнуться въ наши пределы. Поэтому, оставивъ козаковъ до времени въ поков, я долженъ быль стараться, чтобы владенія моего короля не потерпели какого вреда. Верь мне, что только для защиты нашихъ земель мы взялись за оружіе, и что обратимъ его противъ козаковъ, лишь только не будетъ угрожать намъ онасность со стороны татаръ".

Визирь и вѣрилъ и не вѣрилъ его писанію. Онъ самъ, подъ предлогомъ похода къ днѣпровскимъ козацкимъ притонамъ, готовилъ войско, но увѣрялъ Жолковскаго въ миролюбивыхъ намѣреніяхъ и совѣтовалъ ему распустить по домамъ жолнеровъ, чтобы, при сближеніи войскъ, не произошло между ними столкновеній. Жолковскій понималъ его письма двояко, писалъ въ богатымъ волынскимъ панамъ, звалъ въ поле пановъ галицкихъ, подольскихъ, кіевскихъ и наконецъ добился-таки того, что подъ королевскимъ внаменемъ еще разъ собралось тысячъ до шести войска. Пока турки, подъ предводительствомъ Скиндеръ-бащи медленно двига-

нась изъ глубины Имперіи въ Дивстру, онъ уже стояль въ полв и написаль въ Скиндеръ-башв: "Готовъ я въ миру, готовъ и въ войнв". Не понравилось это Скиндеръ-башв; онъ пересталь сноситься съ Жолковскимъ.

Турки таниственно двигались по направленію въ Дибстру. Съ обичнаннымь напередь планомь действій, ждаль ихь Жолковскій. Планъ его быль строго оборонительный: наступательный быль им него невозможенъ и невыгоденъ. Главною педью похода быи иля него не турки, а козаки. Онъ писаль о нихъ еще къ велекому визирю: что козаки — грабители всего человъческаго рода, что они-одинаковые враги какъ для поляковъ, такъ и для турокъ, и писаль искренно. Собственно козаками, а не чемь другимь, вызваль онь въ поле и пановъ съ ихъ почтами. Послѣ лубенскаго погрома, паны отдохнули немного отъ козацбаго присуду: теперь этоть вловъщій присудь снова началь вмішиваться между старосту и ремесленинка, между землевладельца и его полланнато. Ръшено было повторить надъ козаками лубенское нобоище, — повторить, во что бы то ни стало. Осенью 1617 года собранись вокругъ Жолковскаго, почти всё русскіе землевладёльны съ ихъ собственными войсками. Независимо отъ козапкаго вопроса, каждый изъ нихъ болбе или менбе сознавалъ необходимость совокупной защиты границъ отъ возбужденной цанскими и жовацвими походами мусульманской силы; важдый желаль отожстить татарамъ и туркамъ за разоренныя ими въ последніе годы **живнія:** но главное — каждый не хотьль отстать оть сосыда и "быть последнимь", каждый жаждаль освободить навсегда влости свои отъ козаковъ, отъ ихъ буйства, отъ ихъ нел'впаго, въ панскихъ глазахъ, присуду. Повторилось явленіе 1595 года. И тогда, и теперь не что иное соединило панскія силы, какъ антагонизмъ между законною и незаконною республиками. Прежде чёмъ грова появилась на горизонть, Жолковскій стояль уже надъ Дньстромъ во всеоружіи, выбравъ позицію врѣпкую и удобную для рекогносцирововъ, пониже мѣстечка Яруги.

Между тъмъ оттоманская гордость то закинала въ мъру своего оскорбленія, то охлаждалась невозможностью направить всѣ свои силы на Польшу. Война съ Персіею, война съ нѣменкимъ императоромъ, постоянныя опасенія за свои захваты со стороны венетовъ и испанцевъ, а главное — безпутство серальской администраціи, парализовали турецкій планъ завоеванія всего христіянскаго міра. Но житье въ Царьградъ, съ нъкотораго времени, сдёлалось нестерпимо-безпокойнымъ для тёхъ, которые, разсылая во всв стороны вооруженных башей и беевъ, сами старались достигнуть идеальнаго спокойствія въ роскошныхъ гаремахъ. Диванъ волновался, дивясь, какъ это возможно, что какіе-то низшаго сорта глуры, какіе-то оборвыши-козаки смотрять безъ всякаго страха на высокіе ворота оттоманскіе, на столицу столицъ, и даютъ знать о своемъ существованіи самому падишаху! Д'яла въ столицъ столицъ принимали такой видъ, какъ во времена оны, когда въ главной мечети цареградской молились нечестивые калугеры, а на престолъ міра возсъдаль богопротивный грекъ, словомъ — когда колеблясь доживала свой въкъ одряхлъвшая въ развратъ Византійская имперія. Туркамъ было извъстно, по преданію книгочеевъ, что тогда невѣдомые, безыменные варвары ежегодно угрожали вторженіемъ въ самую столицу. Неужели пророкъ отступился отъ своихъ апостоловъ, апостоловъ меча и порабощенія? Неужели ослабъли силы, передъ которыми, въ воображении гаремныхъ жильцовъ, трепеталъ целый светъ? Какъ это согла-

<sup>1)</sup> Въ 1593 году волынскай шляхта, въ своемъ объявлении о готовности идти протнвъ Косинскаго, выражалась такъ: Такъ какъ, по вызову князя Острожскаго, собралось уже не мало братіи нашей (это, впрочемъ, было только написано Острожскимъ, а въ самомъ дѣлѣ почти никто не явился на его зовъ), "про то и мы, не хотечи въ оказию мети противъ отчизны своее быти последнейшими... умыслили зъ доброи воли нашей, водлугъ приможенъя, на отноръ противъ тымъ своевольникомъ всполокъ до купы; до брати нашея рушитися..."

сить одно съ другимъ, что вчера еще докладывали надишаху о непобъдимости его армій, о томъ, какъ одно имя его заставляеть падать во прахъ невърные народы отъ конца до конца вселенной, а сегодня — на яву, не во снъ — козаки жгутъ передъ его глазами окрестности столицы? Чъмъ же наконецъ убаюкать верховнаго чалмоносца? Гдъ сказки о новыхъ побъдахъ и разореніяхъ, для продолженія сказокъ Шехеразады? Какъ обойдется "щитъ великихъ монарховъ" безъ ежедневной позолоты? И откуда почерпнетъ силу духъ правовърныхъ, когда верховное выраженіе ихъ могущества потеряетъ увъренностъ въсвоей непобъдимости.

Такъ должны были разсуждать въ диванъ, судя по народной фи-1000фіи мусульманской, по мірозозерцанію правительствующаго сераля цареградскаго. Всв его члены, всв великіе и малые умы, нь которыхь онь состояль (верховный дивань всегда состоить изь такой смёси), приходили, въ конце концовъ, къ одному завыюченію: что терпъть этакой дерзости со стороны какого-то не то народца, не то разбойницкой шайки, гитездящейся въ пограничныхъ городахъ и пустыняхъ Лехистана, никакъ больше не Слъдуеть! Ръшено было, не обращая больше вниманія на оправданія польскаго короля и его сераскировь, послать Скиндерь-башу **№ 5 вемлю** козацкаго народа, разорить ее огнемь и мечемь, истре-**Фить ко**заковъ поголовно, а Украину заселить мусульманами. Гроза, тоторую въ 1594 году отвратило паденіе Синанъ-баши, теперь тредставлялась неотвратимою. Скиндеръ-баша, которому пору-🗨 ено было побарать Лехистанъ, жаждалъ величія и вліянія на на Оттоманской Порты не меньше каждаго бородача, завивавшаго голову въ кашимирское завивало. "Angit go sława Ibrahim вазу, żе wywrócił Zaporoże", 1) писалъ въ королю Жолковскій.

<sup>1)</sup> Томить его слава Ибрагимъ-баши, что разориль Запорожье.

Опасность, по видимому, была весьма серьозная, periculum, что называется, imminentium.

Но украинская пословица: не такий чорть страшный, якъ ёго малюють, почти всегда бываеть вёрна въ подобныхъ случаяхъ. Въ теченіе послёдняго десятилётія, поляки потрясли до основанія великое и богатое Московское царство, то царство, которое одёвало своими соболями весь Царьградъ. Слава ихъ, при панскомъ умёньи о себё трубить, 1) возросла до зенита во

Къ этому трагическому самовосхваленію прибавимъ выписку изъ похвальнаго слова Жолковскому, произнесеннаго, отъ имени короля, на сеймъ 1610 года, при торжественномъ представленіи короннымъ гетманомъ "московскихъ царей Пуйскихъ."

"Bywało za przodkow Jego Krol. Mci siła tryumfow; bywało za pradziadow naszych siła zwycięstw; patrzalismy nieraz na rozmaitych narodow chorągwie pod nogami Jego Krol. Mci; patrzalismy na całe woisko tatarskie całkiem tez w hordę powracane; patrzalismy na tureckie zawoie, męstwu się polskiemu dziwniące; patrzalismy nawet na wielkich potentatow krewne, nie tylko woiski Jego Krol. Mci gromione, ale i do więzienia przez hetmany polskie brane; patrzyć raczył nie poieden raz Jego Krol. Mć na męstwo polskie, na sprawę Hetmanską, na sczęscie swe od Pana Boga dane. Dziś, kiedy się spodziewać wielcy Krolowie nie mogli i radzić potęzni Woiownicy nie smieli, i doczekać zyczliwi Senatorowie nie tuszyli sobie, odwaga Jego Krol. Mci, miłosć Wmci Mciwego Pana, ręka Polska zrobiła, a odwaga serdeczna, a dzielnosć ustawiczna, a ręka niespracowana woiska Hospodara Moskiewskiego na pował, pogromow Hetmana iego w łyka wziąć. Jescze to męstiwn Polskiemu nie nowina, iesezeto Antecesorowie Wmć Mciwym

<sup>1)</sup> Обращикомъ этого умёнья могуть служить сношенія такъ называемаго столичнаго войска съ Жолковскимъ. Отъ 12 марта 1612 года оно просило его ходатайствовать у короля о жаловань и выражалось о собственных и объ его доблестяхъ такъ: "Kogo inszego iendo Wci naszego Mciwego Pana, pod ktorego sczęsliwym regimentem... takie rzeczy się stały, ktorym się wszystek swiat dziwować musi, ktore kazdy wiek-wysławiać.".... Огвъчая столичному войску Жолковскій писаль: ....na kazdym mieiscu, gdzie się jeno okazya poda. .. dawałem encomia powinne cnocie, dziełom, odwaznym Mciow postępkom... A choćbym ia nie wysławiał, w wszystek swiat tak iest rozgłoszona zacna sława Jego Krol. Mci i narodn naszego przez dzielność Wciow, ze w panstwie Rzeczypospoleity, ojezyzny naszey, nikt nie iest, komuby taino być mogło, Gdyz, zwertowawszy rojniki, historye, ledwie sie gdzie przykład znałesć moze, zeby ktore wojsko i meskiemi vmysły tak wiele wielkich niebezpieczentw zwycięzeniem, tak haniebnych a małosłychanych niewczasow i niedostatkow wytrwaniem, sława i zwyczaiami porownać mogło. Czym i sobie samym i narodowi swemu tym większą niesmiertelną sławą do potomnego wieku podaliscie Wmcie."

минени турокъ. Московскій престоль всё еще принадлежаль на букагь ихъ королевичу. Польскіе паны еще не прокутили всёхъжемчуговъ и дорогихъ каменьевъ, награбленныхъ въ царской столицъ. Ихъ жупаны и оружіе сверкали въ глазахъ Турокъ украшеніями, которымъ завидовамъ самъ падишахъ. 1) Добыча выражала

Panom swym, iescze to przodkowie nasi nam nie po ieden raz sprawowali, oddał sprawny, mezny Kontanty z Ostroga z czułym Smerczenskim (Swerczowskim) ona bitwą v Orszy dziadom Jego Krol. Mci z osmdziesiąt tysięcy Moskwy, tryumf oddał, połozywszy trupa trzydziesci i trzy tysiące, przywodząc i w boiarach dumnych, więcey niz cztery tysiące więzniow; ale Hospodara Moskiewskiego tu stawić. Gubernatora Ziemie wszystkieg przyprowadzić, głowe i rząd Panstwa tego Panu swemu i Oiczyznie oddawać, to dopiero dziwy, nowina, dopiero doskonały rozum Hetmanski, mestwo Rycerstwa, sczescie Jego Krol, Mci! By dziś przewazny Kazimierz Trzeci zył, bybył znał nad sobą takie błogoslawienstwo Boze, takim Hetmanem, takim Rycerstwem nie quietis consiliis, iako na onczas, ale Marsowym dzielem rzecz by był skonczyć z Iwanem radził. Staczali bitwy Przodkowie Krolow Panow naszych z tym narodem, ale abo v rubieza, abo nie daleko za dawne zaszedszy a zdradą odięse granice, naidaley za pamięci naszey kopyto konia polskiego zaszło, gdy pod Starzyce szło. Dziś stolica w reku i wszerz Panstwa nie iest ten kat, gdzieby Rycerstwo Polskie i Wielk. Xiestwa Liten. zołnierz konia swego w obfitości Moskiewskiey nie wazył i gdzieby ręki swey dziedzicz nego nieprzyłaciela we krwi nie dusił. Zgoła i Gubernator, i Panstwo, i Pan, i Stolica, i Hetman, i Zolnierz, i Woisko oraz v Krola Polskiego w ręku..." (Подлинникъ храниться въ Библ. Оссолинскихъ, № 207, str. 47.)

1) Въ архивѣ Московской Оружейной Палаты хранится длинный списокъ расходовъ царской казны на поляковъ, въ 1611—1612 годахъ. Интересно, при нынѣшненъ положеніи обоихъ народовъ, читать такіе, напримѣръ, казначейскіе отчеты:

"Пану Яну Сапътъ, какъ стоялъ прежъ подъ Москвою при папъ гетманъ корунномъ, послано изъ государевъ казны золотыми угорскими 1.428 золотыхъ (злотыхъ съ полузолотымъ, а деньгами противъ золотыхъ 1.000 рублевъ, по 20 атлынъ съ гривною золотой," и пр. и пр.

**Далъе**: "По королевскимъ грамотамъ дано съ казеннаго двора 2.614 рублевъ", и пр. и пр.

Далъе: "Къ старостъ къ Олександру Ивановичу Корвину Гасевскому (Гонсевскому) для государевыхъ дълъ на расходы послано: съ казеннаго двора 8.977 рублевъ и 11 алтынъ съ деньгою", и пр. и пр.

Далее: Да изъ государевы цареве и великаго князя Владислава Жигимонтовича всеа Русіи казны дано, на Польскіе и на Литовскіе люди, на рыцерство, въ заслужоное ихъ депутятомъ: золота въ Спасове образе (даже образами пришлось вознаграждать напастниковь!) 105 гривенокъ, да въ судехъ, въ ковшахъ и въ чаркахъ, и въ блюдахъ, и въ момаехъ, и въ судкахъ, и во всякихъ

тогла сдаву, а слава означала силу. Панскія дружины не всегда напрасно украшали себя леопардовыми шкурами; придъданныя за спиной у польскихъ гусаръ крылья участо знаменовали не шутя орлиный полеть на непріятеля. Турки знали это на опыті, и кокетливыя одежды боевой шляхты возвышали поляковъ во мнѣніи турецкихъ полномочныхъ, какъ силу. Конечно Скиндеръ-баша храбрился всячески передъ королевскимъ посломъ въ Царьградъ, нопротивъ Жолковскаго и его ветерановъ, набившихъ руку на москаляхъ, выступиль онъ въ походъ вовсе не съ такимъ духомъ, съ какимъ выступилъ бы грозный, хоть и гиперболическій, Синанъ-баша въ 1594 году. То было одно время, теперь настало другое. Да и независимо отъ развитія польских воинских доблестей въ "московскомъ разореніи", надежнаго войска было у Скиндеръ-баши мало. Онъ быль не глупъ и понималь ненадежность азіятской орды въ борьб'в съ европейскимъ рыцарствомъ; а проиграть битву на берегахъ Дивстра подъ войну съ персами значило-проиграть всё придунайскія земли.

Съ своей стороны, Жолковскій, сознавая всю слабость нольскихъ военныхъ средствъ, всю ихъ невърность и измънчивость, показывалъ только видъ бодрой готовности встрътить врага у входа въ польскія границы. Истощенная польская казна, избалованное московскими походами войско, глухая борьба правительства съ диссидентами, зловъщая рознь между русскими старовърами и унитами или прозедитами-католиками, преуведиченныя понятія о пристрастіи русскихъ пановъ къ народной старинъ,

судѣхъ, 606 гривенокъ съ полузолотникомъ, да въ запонехъ и въ плащахъ, и въ чепяхъ, и въ пугвидахъ ломаныхъ, что спарываны съ платенъ, 572 гривенки и 36 золотникъ", и пр. и пр. и пр. и пр.

Нельзя не прибавить еще одной выписки: "Да за каменье взято, за алмазы и за яхонты и за изумруды, что было на конскомъ нарядѣ, который быль золотомъ оправлень и золото снято, на Нѣмцы, 756 рублевъ. Изъ церкви жъ Благовѣщеніе выдано серебра съ Кириловы раки чюдотворцовы 222 гривенки; да паникадило серебряное болшое, вѣсу 78 гривенокъ; кадило да чаша, да артусница, да блюдо невелико, вѣсу 20 гривенокъ", и пр. и пр. и пр. и пр.

и въ особенности возрастающая сила козаковъ, которыхъ коронный гетманъ звалъ и не дозвался въ походъ противъ турокъ, — все заставляло его думать о миръ, а не о войнъ. Но ближайшимъ побужденіемъ къ миру была опасность — открыть непріятелю все государство въ случат проигранной битвы. Помощи ждать было неоткуда: подъ рукой у Жолковскаго было все, что можно было собрать способнаго къ бою: это былъ послъдній оплотъ противъ стоящаго у самой границы Турчина.

Итакъ ни та, ни другая сторона воевать не хотъли; но тъмъ не менъе оба полководца бравурствовали другъ передъ другомъ и передъ своими государями. "Nie ustępuiem, i owszem w oczy się drzem роданом, 1) писалъ Жолковскій королю, стоя надъ Днъстромъ, въ двухъ миляхъ отъ войска Скиндеръ-баши, который расположился на противоположномъ, "волошскомъ" берегу Дпъстра; но, между прочимъ, увъдомлялъ, что Скиндеръ-баша, проходя мимо надднъстрянскаго замка Рашкова, добывалъ его pertinaci oppugnatione.

То быль самый смёлый форность окозаченных подолянь. Не побоялись они многочисленнаго войска, идущаго на Польшу, по волошской сторонё Днёстра, первые задёли Скиндерь-башу захватомь нёскольких возовь его, явившихся вы виду Рашкова, и храбро оборонили свой замокь. У Скиндерь-баши артил-перисты были плохіе: во время приступа, разорвало двё пушки; подъ нимь быль убить конь; самь онъ едва не сложиль головы подъ Рашковымь, и нашолся вынужденнымь снять осаду. Видя потомь, что не удержаться имъ вдали отъ населенной Украины, Рашковяне разошлись въ разныя стороны, кто въ Волощину, кто на украину. Тогда Скиндерь-баша велёль сжечь замокъ. Такъ доносилъ Жолковскій королю.

Самое больное мъсто у объихъ сторонъ, у турокъ и поляковъ, били украинскіе козаки. Будучи сами варварами и грубіянами,

<sup>1)</sup> Мы не только не отступаемъ, напротивъ лъземъ въ глаза язычникамъ.

козаки не давали ни мусульманскому, ни католическому варварству разлиться безпрепятственно по русской почвъ. И вотъ, между враждебными для козачества націями опять повторились тѣ соглашенія, которыя имѣли мѣсто во времена полуславянина и полутурка Стефана Баторія, при посредствъ всегда двуличнаго князя Острожскаго. "Еслибы не козаки въ Украинъ", размышляла одна, --, Польша со стороны Турціи была бы совершенно успокоена, и сельское хозяйство процвётало бы на удивление всему свъту" (который — предполагается — не заботился бы о томъ. что жертвою этого процвътанія сдълался бы народъ украинскій. и что это было бы для него гибельнее всякаго плененія, хотябы даже и вавилонскаго). "Еслибы не гьяуры козаки", размышляла другая, --, Турція могла бы вовсе не думать о защит в поднівстровскихъ колоній своихъ, объ оборонів черноморскихъ береговъ, и всею своею силою устремилась бы на крушение христіянскаго міра. Тогда бы образовался калифать, внолив достойный наслідниковъ пророка: всв короли платили бы харачъ султану, и даже повелитель Сибири вернулся бы подъ ярмо, изъ котораго такъ ловко освободили шею свою его предки".

Для объихъ сторонъ представлялась картина плънительная, и кто же не давалъ осуществиться ей? Козаки! даже и не народъ, не государство, "nie ludzie", какъ выражался о нихъ панъ Жолковскій, а просто сволочь, скопище разбойниковъ! Безъ чести, безъ страха передъ къмъ-либо и передъ чъмъ-либо, эта сволочь, даже въ то время, когда двъ арміи готовы были изза нея обнажить другъ противъ друга оружіе, не далъе какъ въ первыхъ числахъ сентября, отправилась въ море мимо Очакова на 80 чайкахъ и надълала правовърнымъ бездну непріятностей. Уничтожить его, это разбойницкое скопище, во что бы то ни стало уничтожить!

Воть какой могущественный интересь международной политики явился на Дивстрв противовы интересу войны! Результаты мирнаго соглашения представлялись обвимъ сторонамъ далеко превышающими тѣ послѣдствія, какія имѣда бы самая блистательная побѣда сосѣда надъ сосѣдомъ. Отъ постановки козацкаго вопроса зависѣла будущность Польши и Турціи. Яблоко раздора между ними сдѣлалось на время эдемскимъ яблокомъ великихъ, ослѣпительныхъ надеждъ. Рыкающіе дьвы, коронный гетманъ и полномочный баша, вмѣсто того, чтобы броситься съ разбѣга и растерзать одинъ другого, начали другъ друга обнюхивать, какъ дѣлаютъ собаки, когда сообразятъ собачьимъ чутьемъ своимъ, что драться слишкомъ опасно. Начались взаимныя вывѣдыванья.

Когда Марсъ поднимаетъ забрало своего грозно-косматаго шлема, онъ надваетъ маску, непроницаемве желвзной. Вмвств съ грознымъ и хитрымъ Скиндеръ-бащею пришли къ Ливстру Алишахъ-мурза и Кантимиръ-мурза съ татарами, а также и христіянскіе вассады султана, молдавскій и волошскій господари съ своимъ контингентомъ; они условились между собою-сперва напугать глуровъ; и вотъ, 12 сентября, въ виду польскато стана, появились татары, переплывъ черезъ Либстръ пониже (Дибстръ въ эту пору года значительно пересыхаетъ). Коронный гетманъ выслаль погарцовать съ ними "охотниковъ". Татары пробовали заманить горячихъ шляхтичей на засаду (они сдёлали это съ успъхомъ въ 1614 году, у Сасова Рога); но гетманъ сдерживалъ ихъ завзятость, а польская стража, стоя на своемъ наблюдательномъ пунктъ, охраняла смъльчаковъ — или отъ засады, или отъ внезапнаго поворота на нихъ дикаго, хитраго, быстролетнаго врага. Забавлялись рыцари гарцами до полудня; убили нъсколько татарскихъ коней; одинъ изъ польскихъ охотниковъ палъ на мёсть, жертвою своего молодечества; другой быль такъ изрубленъ, какъ въ украинской думъ Канівченко, и на другой день умеръ. Гарцъ, а по-козацки грець принималъ часъ-отчасу все больше разм'тры: въ польскомъ стану молодецкія сердца томились жаждою отмщенія и закипали боевымъ завзятьемъ (всё то

русская кровь играла); наконецъ гетманъ, видя, что удержать ретивыхъ не возможно, велёдъ страже войти въ дагерь, и темъ положилъ конецъ молодецкимъ выходкамъ. Ордынцы переплыли обратно мелководный Дивстръ. Съ береговыхъ высотъ, на которыхъ расположенъ быль польскій стань, видны были за Днёстромъ всё турепкія становища, въ которыхъ, какъ доносиль Жовковскій королю, туровъ было 15.000, татаръ 70.000, а волоховъ и молдаванъ 14.000. Да еще поджидали князя седмиградскаго. Сравнительно съ этой массой народу, поляковъ была горсть, но они превосходили азіятскія силы вооруженіемъ, тактикою, стойкостью въ бою, занимали выгодную для обороны позицію и поджидали подкрѣпленій отъ украинскихъ пановъ. Стоя "око въ око" съ многочисленнымъ непріятелемъ, Жовковскій боялся только одного: какъ бы ему не пришлось раздёлить свои силы для отраженія татаръ, которые уже перескавивали черезъ Дивстръ и опустошали окреотности. Тогда бы непріятелю было довольно одного приступа, и цоцорская трагедія совершилась бы надъ Жовковскимъ тремя годами раньше. Вследъ за темъ получено отъ Скиндеръ-баши предложение начать переговоры. Жовковскій гордился тімь, что не онъ первый заговориль о миръ. Скиндеръ-баша просиль прислать къ нему уполномоченныхъ, а онъ дастъ, съ своей стороны, заложниковъ. Передъ поляками открывался такой рынокъ, на который они, по нашей пословиць, готовы были идти и пъшкомъ.

15-го сентября, въ качествъ уполномоченнаго, отправился изъ польскаго лагеря, послъ ранняго объда, трембовельскій староста Петръ Ожга, съ приличною свитою. Его провожали до переправы русскій воевода Янъ Даниловичъ изъ Журова, львовскій каштелянъ Мартинъ Красицкій, лянцкоронскій староста Янъ Зебжидовскій, со множествомъ такъ называемыхъ почтовъ. Станъ короннаго гетмана представлялъ Ръчь-Посполитую въ сокращенномъ видъ, такъ какъ воеводы и каштеляны были вмъстъ и сенаторами. Кромъ названныхъ уже лицъ, тутъ были: волынскій вое-

вода Янъ изъ Острога, князь Заславскій; каштелянъ хелмскій Янъ Замойскій, родственникъ знаменитаго Яна Замойскаго, тогда уже покойнаго; коронный подчашій Адамъ-Гіеронимъ Сінявскій; коронный крайчій Юрій, князь Збаражскій; коронный подстолій Станиславъ Конециольскій; каменецкій староста Валентій Александръ Калиновскій; винницкій староста Александръ Волобанъ; галицкій староста Юрій Щуцкій; кіевскій хорунжій Гавріилъ Гойскій; полковникъ Мартинъ Казановскій, и множество другихъ полковниковъ, ротмистровъ и знатныхъ пановъ русскихъ. Дѣло было общее: абсолютное водвореніе польскаго права въ нашей отрозненной Руси.

На противоположномъ берегу дожидались польскаго уполномоченнаго двѣ хоругви турокъ, хоругвъ волоховъ и сверхъ того еще "не малый полкъ Татаръ". Паромъ былъ только одинъ, и тотъ въ дурномъ видѣ, а потому не скоро кончилась переправа, хотя множество конвойныхъ коней панъ Ожга велѣлъ переправить вилавь. На противоположномъ берегу привѣтствовалъ его, отъ имени баши, сперва одинъ бей, а потомъ и другой.

Подробности, въ настоящемъ случав, введутъ насъ ближе въ жизнь изображаемыхъ народовъ, нежели описаніе самой громкой въ исторіи (а это значитъ самой кровопролитной) битвы. Эти мелкія и часто какъ-бы ничего незначущія обстоятельства двиствующихъ лиць и времени служатъ наилучшимъ коментаріемъ для событій громкихъ. Настоящее же, лишенное шума и пушечныхъ громовъ событіе следуетъ причислить къ весьма важнымъ, по тёмъ великимъ ожиданіямъ, которые соединялись у обёмхъ партій съ его желаннымъ исходомъ.

Вслёдъ за другимъ беемъ пріёхалъ въ пану Ожгё съ привётствіемъ Алишахъ-мурза. Тутъ же поздоровался съ нимъ и волошскій господарь. Панъ Ожга не замётилъ, что передъ татарскимъ полкомъ стоялъ Кантимиръ-мурза; тотъ обидёлся невниманіемъ и тотчасъ поскакалъ прочь съ небольшимъ конвоемъ.

Посоль надинастрянской Рачи-Посполитой двинулся въ путь, сопровождаемый авіятскою знатью и ея многолюднымъ конвоемъ. Прівхали въ Кременчукъ, волошское село, сожженное гостями-татарами. Подъ Кременчукомъ, въ полумилъ отъ польскаго стана по прямой линіи, стоялъ кошемъ Кантимиръ-мурза; лалье, въ доброй миль разстоянія отъ польскаго стана, расположился надъ Дивстромъ седмиградскій князь и съ нимъ волошскій и молдавскій господари, еще дал'є стояли турки, а за турками — Алишахъ-мурза. Когда прибыли въ кошъ Кантимиръмурзы, Алишахъ-мурза приставилъ къ посольскому рыдвану десятка полтора татарскихъ, а оба беки — столько же турецкихъ всадниковъ, "поводного" же коня пана старосты трембовельскаго вельли вести передъ его глазами, держась при этомъ сами поближе въ нему, и только этимъ способомъ нашли возможнымъ пробхать черезъ татарское становище. А когда взъбхали на высокую скалу, Алишахъ-мурза просилъ спутниковъ подождать. Онъ боллся, чтобъ татары, при семъ удобномъ случав, не очистили посольскаго рыдвана и нашолъ необходимымъ помъститься въ немъ, какъ гарнизонъ пом'вщается въ кр'вности. Н'всколько дней тому назадъ, у самого Скиндеръ-баши татары не только расхитили его походный экипажъ, да и коней забрали. За горой стояли наметы самого Кантимиръ-мурзы. Тутъ выскочить изъ толиы татаръ пленный пахоликъ, принадлежавшій къ роте пана Казановскаго; недавно вздиль онь вмвств съ другими добывать свна подъ самимъ становищемъ татарскимъ и, за свою невольную отвату въ панской неволь, поплатился неволею татарскою. . Несчастный ухватился за стремя пана старосты; староста не вельть ему идти прочь и вывель изъ татарскаго коша, а потомъ далъ ему коня и привелъ обратно къ польскій станъ.

Уполномоченнаго наддивстрянской Рвчи-Посполитой провели последовательно черезъ всё становища, чтобы внушить ему надлежащую сговорчивость. Начинало уже вечерёть, когда панъ Ожга прибыть въ турецкій лагерь. Тамъ приготовлено было для него два намета. — Десятка полтора чаушей приняли его съ подобающими церемоніями. Спустя немного времени, припли два старыхъ "хорошо од'ятыхъ" 1) чауша съ прив'ятствіемъ отъ Скиндеръ-баши. Посолъ отправилъ къ нему съ такимъ же прив'ятствіемъ своего переводчика, пана Отвиновскаго.

Утромъ 16 сентября, пришли къ нему чаущи съ приглашеніемъ въ турецкому главнокомандующему. Въ палатвъ Скиндерь-баши засёдаль совёть, состоявшій изь извёстныхь уже намъ лицъ. Многочисленная свита каждаго изъ этихъ царьковъ окружала палатку. Все вмёсть представляло видь внушительный. Но польскіе послы вели себя вообще гораздо мужественнее и даже умиве, нежели польскіе политики. Инструкцією, составленною въ то время при королевскомъ дворъ, послу предписывалось "стоять подобно вкопанному иню, смотрёть прямо впередъ передъ собою, а потомъ поднять глаза на того, кому отдается посольство; не дёдать никакихъ тёлодвиженій, не посматривать ни направо, пи налъво, не вачать головою, руки держать спокойно, а не хлопать рукой объ руку, не теребить бороды, удерживаться отъ кашля, плеванья и сморканья, головы и ничего другого не почесывать, въ носу и въ ушахъ не ковырять, губъ не грызть, слова изъ устъ выпускать такъ, какъ текутъ ручьи: сперва тихо, а потомъ всё громче и громче; ни ръчей, ни словъ не повторять; говорящаго не перебивать, а за прерванную рычь не гивваться и, выждавь, опять возвращаться къ тому выраженію, на которомъ рэчь была прервана", и пр. и пр. <sup>2</sup>) Мы должны воображать себъ пана Ожгу не ниже представленнаго

<sup>1)</sup> Это слова характеристическія. У туровь, какт и у поляковь, рядомъ съ пышными нарядами, можно было видёть лохмотья. Въ 1621 году, англійскій посланникъ въ Царыградё увёдомляль лорда адмирала, что султанъ Османъ прибыль изъ-подъ Хотина въ Цары-градъ "ободранный какъ простой воинъ".

<sup>2)</sup> Рукоп. Императ. Публ. Библ. польс. отд. IV, № 71, л. 6.

здѣсь идеала польскаго посла: онъ былъ русинъ. Когда вошолъ онъ въ собраніе, всѣ встали съ своихъ мѣстъ и приняли стоя привѣтствіе панскаго уполномочнонаго. ¹) Вслѣдъ за тѣмъ пріѣхалъ Кантимиръ-мурза. "Панъ Кантимиръ", обратился къ нему Скиндеръ-баша, "вчера панъ посолъ не привѣтствовалъ тебя, такъ теперь привѣтствуетъ". Знатные господа поздоровались.

Когда церемоніаль быль окончень, Скиндерь-баша началь длинную річь о томь, какъ султань твердо сохраняеть дружескія отношенія съ польскимь королемь, и т. д. и т. д., а король подаеть поводь съ нарушенію мира, именно тімь, что изъ его вемли выходять козаки, жгуть и опустошають султанскія земли и такъ близко подходять къ Царыграду, что падишахь видить изъ окна встающій въ разныхь містахь дымь. 2) "Это віздь очень обидно", продолжаль Скиндерь-баша. "Падишахь никому не прощаль такъ много, какъ польскому королю". И долго говориль

<sup>1)</sup> Это делаль даже хань крымскій. Въ посольскомъ дневних Лавріна Пісочинскаго, 1601 года, читаємь: "Wszedszy w komorę, poseł ukłonił się pppolsku, a potym witał według obyczaiu: klęknął na prawą nogę i ramienia prawego nastawił, na ktorym Сзг геке роłozył.—Саг, zwykłem obyczaiem wstał na nogi i ręce dopiersi pozyłozył, pytaiąc się o zdowiu Krola J. Мсі". (Тамъ же, л. 47).

<sup>2)</sup> Однимъ изъ новъйшихъ порицателей козаковъ украинскихъ билъ покойний редакторъ знаменитой въ свое время (и соотвътственно вредной для русской интеллигенціи) "Библіотеки для Чтенія", панъ Сенковскій. Въ своей книгъ "Collectanea z. Dziejopisów Tureckich", онъ отрицаль даже фактъ, что козаки тревожили султава въ самой столицѣ его. Почтенный издатель сборника псторическихъ свѣдѣній о старой Польшѣ ("Zbiór Pamiegników o dawnéy Polscze"), Нѣмцевичъ, въ примѣчаніи къ одному документу (t. V, str. 428), указываетъ на отрицанія Сенковскаго съ пренебреженіемъ. При всей своей учености, покойный панъ Сенковскаго съ пренебреженіемъ. При всей своей учености, покойный панъ Сенковской былъ, въ нъкоторыхъ случаяхъ, такъ недобросовѣстенъ, какъ способенъ быть только самый грубый невѣжда. Впрочемъ, русская наука не только во времена Сенковскаго, но и въ наше время, говоря о ней вообще, обращается къ молюскамъ, инфузоріямъ или морскимъ громаднимъ чудищамъ съ большимъ вниманіемъ, нежели къ козакамъ или къ украинскому слову, точно какъ-будто эти явленія не принадлежатъ къ жизни, не выработаны ею, и какъ-будто игнорируя ихъ, можно измѣнить въ нихъ хоть одну черту.

объ этомъ туровъ, "bo iest bardzo wymowny", 1) замъчаетъ составитель реляціи.

Панъ Ожга, согласно инструкціи посольской, не прерываль его; на зато потомъ угобзилъ турецкій слухъ такими похвалами "моролю королей" относительно дружескихъ чувствъ къ жестокому врагу христіянства, отъ которыхъ, пожалуй, его католическое величество и отступилось бы; наконецъ, перешоль въ главному пункту. "Что касается до козацкихъ найздовъ", говориль онь, ,,то баша никакъ не можеть назвать ихъ нарушеніемъ пактовъ, потому что возаки разбойничають на Чорномъ мор'в отъ в'яка, налетая съ Дн'япра. Это д'ядали они во времена грековъ и римлянъ, дълали и во времена предковъ султана, вакъ свидътельствуютъ о томъ разнаго рода трабтаты и договоры ихъ съ предками его королевской милости. Такъ было и при дъдъ, и при отцъ нынъшняго императора; но они не считали козацкихъ набздовъ нарушениемъ пактовъ: они знали, вавъ трудно польскимъ королямъ сдерживать козаковъ. Всё однакоже польскіе короли чинили надъ ними судъ и расправу: хватали ихъ, рубили имъ головы, а Наливайка большими арміями и нъсболькими битвами уничтожиль нынь благополучноцарствующій король, чрезъ посредство своего гетмана. Но в'єдь это въ рукахъ у вашего императора, быть, или не быть ко-Baramb".

"Какъ въ рукахъ у императора"? прервалъ его съ живостью туровъ. "Да падишахъ желалъ бы, чтобъ и племя ихъ погибло"!

Посолъ, согласно наставленію, которое держалъ въ памяти, отвъчалъ спокойно: "Вотъ почему въ рукахъ. Козаковъ размножаютъ одни татары. Послъ каждаго татарскаго набъга, повоеванные ими люди обращаются въ козачество, да этакъ ужъ и живутъ разстроемъ. Пускай же сперва султанъ уйметъ орду; то-

<sup>1)</sup> Онъ очень краснорфчивъ.

гда король истребить козаковъ, и они во въки въковъ уже не появятся". Тутъ онъ привелъ въ доказательство цопорскій договоръ Казы-Гирея съ канцлеромъ Яномъ Замойскимъ. "Доколъ былъ живъ Казы-Гирей и не вторгался въ королевскія владѣнія", говориль онъ, "до тъхъ поръ, по усмиреніи козацкаго бунта при Наливайкъ, не слыхать было о козацкихъ наъздахъ. Но, когда, по его смерти, начались татарскіе набѣги, опять намножились козаки".

"Ну, панъ посолъ", сказалъ ему на это Скиндеръ-баша, "положимъ, что ты оправдалъ себя въ козацкихъ разбояхъ. Но чъмъ ты оправдаешь вторженія въ Волощину? Тутъ ужъ не козаки, а ваши люди навзжали: Потоцкій, Михайло Вишневецкій, Александръ Корецкій. Въдь они великіе паны въ вашей земль, и готовились къ походамъ среди васъ. А Гуманаеву сыну развъ не посылали ваши люди подмоги, когда онъ воевалъ Седмиградскую землю? а Сербана развъ не поддерживали они въ наъздахъ на Молдавію". И долго говорилъ баша на эту тему, "адgravando factum", по словамъ реляціи.

Все выслушаль спокойно пань Ожга и отвѣчаль въ свою очередь: "Удивляюсь, какъ можеть ясновельможный баша вспоминать объ этомъ, — какъ онъ можеть все это приписывать королю! Я знаю, что онъ совсѣмъ иначе о томъ думаеть, о чомъ говорить... Вѣдь на плѣникахъ нашля королевскія письма, въ которыхъ онъ строго воспрещаль имъ вступать въ Волощину, а когда уже вступили, повелѣваль, чтобы какъ можно скорѣе удалились оттуда! Да и сами они развѣ не показали то, что я говорю?

"Не письмами ихъ выгонять", сказаль на это Скиндеръ-баща: "не надо было допускать пановъ въ походу, а когда не послушались бы, тогда выгнать изъ Волощины силою.

"Мив кажется, мы теряемъ попусту время", отвъчалъ Ожга. "Что было бы, когдабы королевскія войска вступили въ Волощину? Императоръ вашъ еще больше прогнъвался бы, потому что, чъть больше народу, тъмъ больше людямъ объдъ. Но если баша хочеть удостовъриться, какъ это досадно королю, пусть онъ освободить Корецкаго и другихъ плънниковъ: увидить онъ, какъ его королевская милость покараетъ ихъ".

"Хорошо имъ и у насъ", сказалъ Скиндеръ-баша.

"Будемъ же говорить о чомъ-нибудь болѣе основательномъ", продолжалъ панскій уполномоченный.

"Хорошо; но какъ же намъ устроить дѣло?"

"А вотъ какъ: вы уймете татаръ, пускай они не дълаютъ нашихъ людей козаками, а панъ гетманъ, по королевскому повелънію, уйметъ козаковъ, чтобъ не ходили на море".

"Положимъ; но уплатите же условденную дань татарамъ, или, когда они васъ воюютъ, не трогайте вы султанскихъ владвній, а воюйте ихъ самихъ".

"Съ удовольствіемъ! Мы готовы воевать татаръ! Только бы намъ знать, что императоръ не сочтетъ этого за нарушеніе мира; мы скоро сдёлаемъ такъ, что татары не будутъ воевать насъ".

"Что же вы сдълаете"?

"А воть что: пошлеть король войска свои въ ихъ землю и станеть воевать ихъ не украдкою, а открытою войною".

"Нѣтъ, этому не бывать! Орда живетъ на землѣ оттоманской", сказалъ Скиндеръ-баша. "А вотъ что сдѣлайте: уничтожьте козаковъ, чтобъ не ходили на море, и платите падишаху то, что вы даете татарамъ; тогда падишахъ станетъ удерживать татаръ отъ набѣговъ на Польшу".

Возражая на это, трембовельскій староста представиль изъ времень Сигизмунда-Августа и Стефана Баторія доводы, что за получаемые подарки татары обязаны, во первыхъ, служить королю, а во вторыхъ, не вторгаться въ его владёнія.

Туть отозвался Алишахъ-мурза: "Когда же мы вамъ служили"?

"Не стану приноминать старины", отвъчаль староста. "Но въдь ходили же вы въ Московщину съ войсками короля Стефана"?

"Да развъ были тамъ цари"?

"Въ царяхъ не было тамъ надобности. И теперь король вовсе не нуждается, чтобъ сами цари ходили на службу, только бы не навъжали на королевскія владвнія. Впрочемъ, при король Августь и самъ царь ходилъ на службу подъ московскую столицу".

Разговоръ этотъ быль прерванъ Скиндеръ-башею: "Уничтожьте сперва козаковъ; тогда будемъ говорить о татарахъ: вѣдь они во власти падишаха".

"Надобно дёлать, а не говорить", возразилъ панскій посоль. "Дёло покажетъ способъ".

"А я тебѣ скажу", продолжалъ Скиндеръ-баша, "что не уничтожить вамъ козаковъ до тѣхъ поръ, пока не уничтожите паланокъ, именно: Бершады, Канева, Корсуня, Чигирина, Черкасъ, Бѣлой-Церкви".

"А это что за договоръ — уничтожать замки"? спросилъ посолъ. "Это необходимо сдѣлать", важно сказалъ Скиндеръ-баша, "во первыхъ, потому, что тамъ гнѣздятся козаки, а во вторыхъ, потому, что замки стоятъ на турецкой землъ".

Посолъ молчалъ.

"Что жъ ничего не говоришь"?

"Да что же толку въ пустомъ разговоръ? Доказалъ бы я тебъ, что Днъстръ—граница въ этой краинъ, да меня послали сюда не граничиться. А о такомъ способъ уничтоженія козаковъ панъ гетманъ не получалъ инстуркціи отъ короля, то и мнъ не поручилъ ничего говорить".

Долго еще разглагольствоваль wymowny basza на свою новую тему.

"Напрасныя слова", отвѣчалъ посолъ. "Объ этомъ разсуждать я не стану; а вотъ, сколько мы ни говорили, всё-таки выходить, что король не только не подаетъ повода къ разрыву, напротивъ, **старается** всячески сохранить дружескія отношенія съ вашимъ **императоромъ**, какъ ни много у него поводовъ къ неудовольствіямъ.

вотъ и теперь, идучи для мирныхъ переговоровъ съ нами, ты разрушилъ Рашвовъ, а прійдя сюда, напустилъ татаръ: побрали татары осадниковъ въ нашей землъ, въ мирное премя".

Скиндеръ-баща увърялъ съ клятвою, что рашковяне сами накликались на бъду: войско шло мимо, а они захватили и разграбили два воза. "Мои люди хотъли оборонить возы, а они выскочили изъ засады, убили нъсколько человъкъ нашихъ. Тутъ войска бросились на нихъ; удержать не было способа. Татаръ не удержишь: это народъ своевольный".

"Върю", свавалъ посолъ, "что мудрено удержать своевольный народъ. Върь и ты, что королю трудно обуздать своевольство коващкое. Когда ты не могъ удержать людей, которые смотрятъ на твои наметы, какъ же намъ обуздывать козаковъ, которые живутъ Богъ знаетъ какъ далеко отъ Варшавы, стало быть и отъ короннихъ гетмановъ"?

Ничего не сказалъ на это Скиндеръ-баша, только разсмъялся. Посолъ удалился въ свой наметъ, а султанская рада продолжала свои совъщанія еще часа три.

Послё обёда Скиндеръ-баша пригласиль его къ себё опять и говориль съ нимъ наединё. Третьимъ между ними быль переводчивъ, панъ Отвиновскій. "Ну, что, же панъ посоль"? началъ Скиндеръ-баша, "что ты мнё скажешь о томъ, о чомъ я говориль съ тобой утромъ"?

"Вотъ что скажу: вы склоняетесь къ миру,—это дѣло хорошее; но миръ никогда не можетъ быть заключенъ на предлагаемыхъ вами условіяхъ".

"Слушай, однакожъ", сказалъ Скиндеръ-баша. "Я готовъ поудержать татаръ, если дадите имъ upominki; а вы обуздайте козаковъ, да и тъхъ также, что вторгаются въ Волощину. Въдъ они посягаютъ и на Седмиградскую землю, помогая сыну Гуманая". "Это еще похоже на д'ило", отв'изать пань Ожга; "въ этомъ, пожадуй мы сойдемся, но что касается до паланокъ—никогда"!

Тогда Скиндеръ-баша, взявъ пана Ожгу за кунтушъ, началъ говорить такъ: "панъ посолъ, еслибъ я взялъ у тебя эту одежу, а ты взядь бы у меня мою; твоя стоить 100 талеровь, а моя 50; потомъ я бы сказалъ тебъ: помиримся; я взялъ твою одежу, такъ за то ты взяль мою. Въдь на это ты бы отвъчаль, что твоя одежа лучше моей, не правда ли? Такъ и здъсь. Козаки надълали столько бъды въ земляхъ нашего падишаха, сожгли столько городовъ, а вы не хотите разрушить одной паданки, именно Бершады, чтобъ успокоить падишаха! Въдь это вещь пустячная, да я представлю ему, что онъ туть вознагражденъ вполнъ. Упорствовать вамъ. право, незачемъ. Вотъ въ Венгріи намножилось сабатовъ и построили себъ паланки; что же? во время мирныхъ переговоровъ. нъмецый императоръ-я говорю сто словами - разориль паланки. Да вотъ хоть бы и ускови: вёдь императоръ Матвей и его брать воевали съ венетами за нихъ, а потомъ дошло до того, что разрушили Градище, гдъ жили ускови. Наконецъ, не далъе какъ въ прошломъ году, седмиградскій князь уступиль падишаху Липу съ пятью замками, лишь бы какь-нибудь помириться; все каменные замки, не то, что ваша Бершада".

На это посолт возразиль, что миръ между султаномъ инвмецкимъ императоромъ еще не заключенъ, и императоръ разорить паланокъ не соглашается; что война съ венетами всё еще тянется, и едвали венеты выдержатъ ее. "Что же касается до седмиградскаго князя", продолжалъ панъ Ожга, "то онъ отдастъ пожалуй и Колозваръ и Бългородъ, если ему прикажете, потому что султанъ далъ ему царство; а мой государь — монархъ независимый, равный съ самыми великими монархами на свътъ, въ томъ числъ и съ твоимъ государемъ; напрасно домогаешься отъ него, чтобъ онъ уничтожалъ паланки". "Пожалуй", сказалъ Скиндеръ-баша, "я отступлюсь отъ друтихъ паланокъ, но Бершаду непремънно разрушьте".

"Что вамъ въ этомъ за польза"? спросилъ посолъ. "Это васъ волошскій господарь подводитъ. Онъ сердитъ на Босого, что живеть въ Бершадъ. Еще въ прошломъ году жаловались мнѣ на него подъ Хотиномъ волохи, и мы имъ объщали наказать его. И теперь я объщаю, что король удалитъ Босого изъ Бершады, а посадитъ на его мъсто лучшаго кого-нибудь".

Скиндеръ-баша достать тогда свой модитвенникъ, положидъ на него пальцы и сказадъ: "Клянусь небомъ и землею, и этимъ студомъ, на которомъ сижу, что поведъне на счотъ Бершады дано мнъ самимъ падишахомъ, и вотъ по какой причинъ. Босый пойналь трехъ турокъ и взядъ за нихъ выкупъ. Между этими турками одинъ былъ близкій родственникъ муфтія, а другой—тоже какой-то родственникъ приближеннаго судтанскаго слуги, и онито вдвоемъ настроили падишаха требовать раззоренія Бершады". Вслъдъ за тъмъ баша показалъ копію письма, которое судтанъ отправиль черезъ посла къ королю.

**Панъ** Ожга велъть прочесть бумагу Отвиновскому. "Слышу", **сказаль** онъ, "что пишетъ государь твой, но что на это скажетъ и повелить его милость король, мой государь, не знаю".

Скиндеръ-баша долго убъждалъ его, говоря по-венгерски, чтобъ не стоялъ за Бершаду; а панъ Ожга доказывалъ ему, что изза Бершады не стоитъ разрывать мирныхъ отношеній.

"Ну, сдѣлай же вотъ что", сказалъ Скиндеръ-баша: "поѣзжай къ гетману, представь ему копію съ письма падишаха и мои договорные пункты. Они почти тѣ самые, съ какими ты ко мнѣ прівхалъ".

Посолъ на это согласился и пожелалъ вхать немедленно. Было уже надъ-вечеръ, когда онъ двинулся въ обратный путь, въ сопровождении турецкаго конвоя. Турки убъждали его переправиться въ бродъ подъ самимъ лагеремъ, такъ какъ это значительно совратило бы дорогу; но у пана Ожги быль рыдвань, котораго не возможно было переправить въ бродъ; онъ отклонилъ предложение. Турки продолжали убъждать его. "Да вамъ-то что въ этомъ"? спросидъ панъ Ожга. "Почему вамъ такъ не хочется ѣхатъ прежнею дорогою"?

На это бей, начальникъ провожавшей его хоругви, отвѣчалъ: "Боимся, какъ бы, на обратномъ пути, въ глухую ночь, не бросились на насъ татары, когда будемъ проѣзжать черезъ ихъ кошъ".

"Какъ это возможно"? сказалъ панъ Ожга. "Вы люди одного государя, одного войска, одного языка"!

"Эти собаки ни на что не смотрять. Они и у самого баши расхитили здъсь возъ и забрали коней".

Нехотя направился конвой по той дорог'я къ Яруг'я, по которой пріфхаль панъ Ожга. Когда прибыли въ татарскій кошъ, орда была занята сборами въ какой-то наб'ягъ; говорили, будтобы въ Волощину: безъ войны и наб'яговъ ей нечего было д'ялать. Татары начали увиваться вокругъ рыдвана, но турецкій конвой окружиль его почти со вс'яхъ сторонъ; панъ Ожга также держался возл'я рыдвана съ своею свитою; быстрымъ галопомъ выскочили путники изъ хищническаго гн'язда, и что было духу, скакали до самой переправы.

Таковы были союзники, къ которымъ прибѣгнулъ Богданъ Хмельницкій, спасая свою шею отъ панскаго меча, но вовсе не Украину отъ иноземнаго господства.

Въ польскомъ дагерѣ держали совѣтъ, что дѣдать. Гетманъ не соглашался на разореніе Бершады. Но тутъ нашлись люди, къ которымъ коронный крайчій, князь Збаражскій, писалъ и устно поручилъ объявить гетману, что заложенная на его имя, вдали отъ населенныхъ мѣстъ, слобода Бершада не приноситъ ему дохода, что онъ давно ужъ хотѣлъ перенести ее на другое мѣсто, а теперь, чтобъ изъ-за нея не порвалось примиреніе, посылаетъ ее сжечь.

18-го сентября панъ Ожга отправился въ Скиндеръ-башѣ съ письменнымъ проектомъ мирнаго договора. Онъ доносилъ турецкому главнокомандующему, что затрудненіе относительно Бершады устранилось само собою: такъ какъ осадники этого мѣстечка, оставаясь безъ обороны, сожгли его сами и разошлись въ разныя стороны. Скиндеръ-баша домогался письменнаго обязательства, въ томъ, что эта слобода никогда впредъ возстановлена не будетъ; но посолъ отвѣчалъ, что "Бершада находится далеко отъ собственной земли королевской", и что поэтому король такого обязательства не дастъ.

Во время переговоровъ объ этомъ предметѣ, Алишахъ-мурза нашолъ случай заявить наединѣ пану Ожгѣ, что ни ханъ, ни его мурзы никогда не согласятся оставить недоплаченную за прежніе годы дань въ рукахъ у полякокъ, и что всѣ его трактаты съ башею, при неисполненіи этого пункта, будутъ напрасны.

"Не грози намъ войною", отвъчалъ панъ Ожга. "Лишь бы только султанъ не считалъ этого за нарушеніе мира, какъ ужъ и быль о томъ разговоръ съ башею,—войска королевскія не замедиять явиться въ Крыму и сдёлають съ вами въчный миръ". Алишаха-мурза выбъжаль отъ него, по его выраженію, съ фуріею. Онъ ужъ обдумаль, какъ отомстить панамъ за недоплату харача.

На другой день, панъ Ожга сообщилъ Скиндеръ-башѣ угрозы Алишахъ-мурзы. "Не обращай на татаръ вниманія", отвѣчалъ Скиндеръ-баша: "они должны исполнять все, что мы постановимъ, а если не захочетъ ханъ повиноваться, то падишахъ возъметъ у него царство и отдастъ Мегметъ-Гирею".

Всё-таки долго не соглашался Скиндеръ-баша включить въ договоръ статью, по которой татары обязывались не только не вторгаться въ польскія границы, но и служить польскому королю. Отстаиваль онъ также и харачъ за прежніе годы. Наконець вручиль послу проекть обязательствъ съ объихъ сторонъ, но просиль, чтобы вмѣстѣ съ гетманомъ договоръ быль подписанъ и знатнѣйшими панами. Посолъ не понималь, для чего нужны тутъ подписи пановъ, когда одной гетманской подписи совершенно достаточно. "А вотъ для чего", отвѣчалъ Скиндеръ-баша: "У насъ падишахъ — государь надъ всѣмъ, а мы — его невольники; поэтому я одинъ, безъ другихъ, могу исполнить возложенное на меня порученіе. У васъ — напротивъ: я знаю, что король запрещалъ помогать противъ седмиградскаго князя, однакожъ его не слушались. Пускай же всѣ паны, которыхъ здѣсь такое множество, подпишутъ, чтобы знали, какой миръ заключенъ между падишахомъ и польскимъ королемъ. Но послушай, панъ посолъ", продолжалъ Скиндеръ-баша, "имѣете ли вы столько войска, чтобы одолѣть козаковъ? Хотите, я вамъ помогу и пойду съ вамъ"?

"Войскъ у насъ много", отвъчалъ съ подобающею твердостью панъ Ожга, "и то, которое тутъ стоитъ, не все пойдетъ на козаковъ".

"Ну, а еслибы я пошоль съ вами? Вѣдь я уже теперь съ паномъ гетманомъ братъ".

"И Каинъ съ Авелемъ были братья", отвѣчалъ панъ Ожга, "однакожъ поссорились. Лучше ты ступай въ свою сторону, а панъ гетманъ пойдетъ въ свою".

Панъ Ожга чувствовалъ и мыслилъ бдагородне Хмельницваго, который не находилъ въ томъ беды, чтобы воевать христіянъ съ помощью злейшихъ враговъ христіянства и ввести ихъ въ родную землю.

Переговоры закончились такими словами Скиндеръ-баши: "Господинъ посолъ, если вы будете съ вашей стороны хранить условія мира, могу васъ ув'єрить, что миръ между нами не будеть нарушенъ и черезъ сто літь, и даліє. Но, если казаки съ Днівира будуть вторгаться въ Волощину и Седмиградчину, то миръ нарушится немедленно, и будеть война".

22-го сентября посланы были Скиндеръ-баш'в окончательно составленныя статьи договора, tabula pactorum in forma. Въ число ихъ включена и весьма важная для поляковъ статья о томъ, чтобы не доплачивать татарамъ харача за прошлые годы. Скиндеръ-баша принялъ предложенныя ему условія и прислаль въ обмёнъ свои. 26-го утромъ, двинудся онъ въ обратный путь со всёмъ войскомъ, зажегши остатки своего лагеря. Гетманъ, съ своей стороны, распредалиль войско и вернудся въ Баръ, торжествуя, что первый явился на мъсто предполагавшагося боя и последній сошоль съ него. Но черезъ четыре дня татары, обогнувъ пространство въ 70 польскихъ миль, явились подъ Жидичовымъ и ударили на Галичъ. Алишахъ-мурза вознаградилъ себя за харачь прежнихъ дътъ, недоплаченный татарамъ. Гнаться за ордою съ короннымъ войскомъ была бы напрасная затья; это могли предпринять одни козаки, levissimae armaturae velitationibus apti, какъ писалъ о нихъ Сарницкій. Между тымъ статья объ истребленіи козаковъ стояда первою въ договоръ Жолковскаго съ Искандеръ-башею и формулирована была следующимъ образомъ: предопримення в применення в приме

"Łotrostwo kozackie na Czarne morze z Dniepru aby nie wychodziło". Къ сожалѣнію, я долженъ перевести эту статью по-русски, отъ чего она много теряетъ. "Разбойницкая козацкая сволочь не должна выходить изъ Днѣпра на Чорное море, не должна причинять вреда владѣніямъ найяснѣйшаго императора (такъ титуловали поляки султана), напротивъ, какимъ бы то ни было способомъ, она должна быть истреблена... Это мы обѣщаемъ сдѣлать и обязываемся".

Съ своей стороны Скиндеръ-баща въ "церографъ" своемъ, титулуя себя судтанскимъ невольникомъ, назначеннымъ, въ качествъ привилегированнаго гетмана и намъстника, для истребленія разбойниковъ козаковъ, говорилъ, что онъ, остановясь надъ Днъстромъ, напротивъ мъстечка Подбіле, вмъстъ съ седмиград-

скимъ княземъ Бетлемъ-Габоромъ, волошскимъ господаремъ Рад ломъ и молдавскимъ Александромъ,— въ то время, когда уже во ска его почти готовы были вступить въ бой съ войсками польск ми, вошолъ въ переговоры о козакахъ съ короннымъ гетманомъ, условились они истребить козаковъ такъ, чтобы султану не был больше надобности посылать въ Чорное море свою артиллерів а сухимъ путемъ — войска, и пр. и пр. Въ это время у турок шла нескончаемая война съ Персіею, и весь походъ Скиндеръбаши къ Дивстру былъ не болье, какъ театральными декораціями для прикрытія настоятельной необходимости возобновит съ Польшею миръ и такимъ образомъ обезнечить имперію съ верозапада. Но огромная партія въ Царьградъ жаждала войнысь Лехистаномъ за козацкіе набъги и собиралась ударить н него всёми турецкими силами по окончаніи персидскаго похода—

Полякамъ также крайне нуженъ былъ миръ. Московскі дела ихъ оставались недоконченными; громадная добыча ускольнула у нихъ изъ рукъ; царство вставало изъ развалинъ подновою династією; но была еще надежда смінить русских Ро мановыхъ шведскими Вазами. Въ Московщинъ не перевелист еще люди, готовые на новую смуту, которая доставила бы имп случай разбогатьть на счоть государства. Они передавали вт Польшу, что многіе бояре примуть сторону Владислава, лиши только онъ появится въ московскихъ предблахъ. Благоразумные люди въ Польшъ не ожидали отсюда ничего добраго. "Поло жимъ", говорили они, "что некоторые и перейдуть на сторону королевича, но другіе будуть крішко стоять за царствованіе этого поповича. Какая же туть надежда на усповоение государства съ этой стороны"? 1) Но мечтатели взяли верхъ надъ умами положительными. Королевить Владиславъ давно уже достигъ совершеннольтія; тьсно было ему въ Рьчи-Посполитой, среди об-

¹) Рукон. Императ. Публ. Библ. польск. Л. F, отд. IV, № 99, л. 83.

ветшалыхъ правиль придворной морали, послабляемой иля него тайкомъ језунтскими натерами, - среди окружавшаго богомольнаго папеньку старья, передъ которымъ приходилось въчно дицемърить, -- среди величавыхъ магнатовъ, у которыхъ безпрестанво надобно было выпрашивать денегь, наконецъ-среди жидовъ и богатыхъ опатовъ, которые соперничали въ "лихвярствъ" съ магнатами. Натура у кородевича Владислава была пошире Сигизмундовой. Тяжелъ быль для него воздухъ Варшавы. То ли дело Москва, съ ея сказочно громадною Сибирью, которая окутываетъ соболями всъ дворы отъ Стамбула до Лондона? То ли дело бояре, люди съ виду солидные, но готовые служить какой угодно парской затъъ? А купцы, неистощимые для верховнаго обирательства! А церкви и монастыри, точно медомъ ульи, наполненные водотомъ!... Въ Польшѣ, по панскимъ дворамъ ходили изъ рукъ въ руки московскіе соболи цілыми сороками; мінялись или взаимно дарились нажитыя въ Москвъ турскія шубы и горлатыя шанки; переливались въ столовую посуду добытые грабежомъ обломки ракъ московскихъ чудотворцевъ и оклады образовъ изъ дитого и кованнаго золота. Морозы, голодъ, отчаянния драки съ народной Немезидою -- все это было призабыто съ 1612 года. Призабыта была даже тяжелая расилата съ войскомъ за московскій походъ, заставившая кородя валожить столовыя имфнія свои и клейноты. 1) Теперь новое вдохновеніе посвтило польское общество, безпрестанно подчинявшееся какомунябудь наитію. Живое польское воображеніе, немножко охлаж-

Next wante I opposices we observed the Har

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) По объявленію самого короля, эти жертвы не удовлетворили требоваліямь жолнеровь. Овъ писаль: "Seim dealarowal, patząc na relatie Woiennych vrzędnikow, Patrząc na Computy Skarbowe, ze woisku stołecznemu millon ydwanroc sto tysięcy dać się ma, a oni tyle drugie zasługi swei rachuią. Seim Pułkowi niebosczyka Pana Sapiehi naznaczył coś nad cztery kroć sto Tysięcy, a oni dziewięć kroć sto tysięcy y kilkadziesiąt Tysięcy praetensiami swemi porachowali". (Рукон. Императ. Публ. Библ. разнояз. Л. Q. отд. IV, № 8. на оборотѣ 39 листка.

денное кремлевскою трагедією, снова играло. Королевичь Владиславъ мечталъ о походъ въ Московщину, какъ это свойственно было пылкому юнош'я; вм'яст'я съ нимъ предавались рыцарскимъ грезамъ его сверстники; а старикамъ любо было думать, что, можеть быть, ихъ дътямъ суждено осуществить золотые сны, которые начинали уже дълаться дъйствительностью и вдругъ разсвялись отъ какихъ-то случайностей. Ввра въ историческія случайности, которыхъ въ жизни нътъ и быть не можетъ, приводила корнораціи, партін, войска и цёлыя гражданскія общества къ страшнымъ несчастіямъ. Поляки, въ этомъ отношеніи, не были умиве своихъ предковъ, своихъ иноземныхъ современниковъ, своего потомства и даже нашего высокоумнаго общества. Итакъ въ Польше снова вознандали войны съ "Москвою". Въ прошломъ 1616 году, по совъту, въ числъ другихъ, и самого Жолковскаго, королевичь Владиславъ отправился съ половиной короннаго войска домогаться владычества надъ полуміромъ. Роковое быть, или не быть влекло полупом'вшанную націю къ ея неизбъжному концу.

Но, пока до этого дошло, этой націи предстояло подавить русскій духъ въ лиць козаковъ, что, въ сущности, было такъ же легко, какъ и надъть Мономахову шапку на голову чужеземнато принца. Герою разгрома последней, какъ казалось, южно-русской силы подъ Лубнями и последней севернорусской, какъ думали поляки, подъ Клушинымъ вменено было въ обязанность задушить тысячеглавую козацкую гидру въ самомъ гнезде ел. Увы! такого Геркулеса не оказалось въ Польше до самой Колівщины. Гидра исчезла сама собой, лишь только умолкъ "домашній старый споръ" нашъ съ поляками, — исчезла она силой перерожденія, подъ вліяніемъ новыхъ интересовъ, — той силой, которая могущественные всякой деспотической воли. На месте кровавыхъ битвъ готово наконецъ возникнуть соперничество умовъ, талантовъ и подвиговъ культуры. Не помешають уже ему Вой-

цехи, Станиславы, Кадлубки, Длугоши, Скарги, не помѣщають никакіе разжигатели международной вражды. Сила вещей, неподавимая сила жизни, устранить и домашнія помѣхи, тяготѣющія надъ нами со временъ собирателей русской земли антивладимировскимъ способомъ. Но обратимся къ козакамъ.

Судъ о козакахъ всего интересние слышать изъ устъ человъка, который съ ними перевъдывался, - изъ устъ короннаго гетмана Жолковскаго. Отправляя пана Ожгу для переговоровъ съ Исвандеръ-башею, Жолковскій вручиль ему инструкцію, въ которой, между прочимь, сказано: "Когда нынёшній ханъ началь навзжать и насылать орду на королевскія владенія, опять изъ обнищавшихъ людей намножилось tego lotrowstwa, такъ что теперь они вошли въ большую силу, и наберется ихъ нъсколько десятковъ тысячь. Гетманъ увероваль въ недавнія распоряженія, которыя сдёланы были Ахметъ-башею отъ имени турецкаго императора, а въ это время Девлеть-Гирей-галга неожиданно вторгнулся въ королевскія владінія, наділаль много біздь и этимъ сильно увеличиль козачество. Но при всемь томъ, даже и теперь, лишь только бы онъ быль уверень, что татары не тронуть королевскихъ владеній, онъ готовъ идти съ этимъ самимъ войскомъ на козаковъ и всеми средствами стараться выкоренить ихъ, где бы они ни оказались во владеніях вего королевской милости. Давайте д'айствовать противъ нихъ съобща. В'адь уже пров'ядаль дорогу къ нимъ Ибрагимъ-баша. Намъ – дъло другое: намъ нътъ къ нимъ доступа черезъ скалистые пороги, а вамъ, какъ ужъ ваши люди узнали на опытъ, дегче до нихъ добраться. Тъхъ же, которые окажутся во владеніяхъ королевскихъ, гетманъ намеренъ выгубить, уничтожить, искоренить такъ, чтобы ужъ больше не причиняли вреда нашимъ землямъ и владеніямъ турецкаго императора; живности и никакихъ припасовъ чтобы имъ на Низъ не отпускали; устроить панъ гетманъ такъ, что не надо будеть ожидать и опасаться ихъ съ нашей земли. Что касается до смоленскихъ и донскихъ козаковъ, — тѣмъ мы не можемъ запретить, чтобъ не ходили на море, потому что велика отдаленность; но если Господу Богу будетъ угодно, чтобы королевичъ Владиславъ возсѣлъ на московскомъ престолѣ, тогда можно будетъ воспретить имъ это изъ Московской земли. Бершады разрушать нѣтъ надобности: въ Бершадѣ козаковъ днѣпровыхъ нѣтъ: она лежитъ далеко отъ Днѣпра; тамъ просто-напросто своевольничаютъ люди, яко на Украинѣ, грабятъ въ пустыняхъ, кто кого поймаетъ. Панъ гетманъ оченъ желалъ бы прекратить эти грабежи. Они могли бы быть прекращаемы съ обѣихъ сторонъ рег mutua commercia, когдабъ наши купцы пріѣзжали свободно въ Бѣлгородскій портъ и вели съ ващими торговлю; конечно, тогда бы разбойники перестали грабитъ". 1)

"Сколько разъ ни были козаки sollicitowani отъ королевича и отъ меня, чтобы пришли къ намъ на помощь", писалъ Жолковскій потомъ къ королю, "они, вмъсто того, подъ предлогомъ, что собираются въ походъ, немилосердно ободрали и ограбили Украину, а потомъ опять обратились въ Дивпру. Всв эти договоры съ Скиндеръ-башею ни къ чему не послужать, когда постановленное будеть нарушено ихъ наглостью. Да хоть бы и не было нарушено, то ихъ злость и упорство слишкомъ велики. Не только не захотвли помочь ни мив, ни кородевичу его милости, наваривши этого пива, но еще ссылаются на меня, будто-бы по моему приказанію они притёсняють на Украин'в народь, вымогая оть него всякой всячины на дорогу. Посыдаль я къ нимъ слугу моего Деревинскаго, давая имъ знать о транзакціи, сделанной мною съ турками, и вельлъ имъ прислать ко мнъ нъсколькихъ солидныхъ людей, которымъ бы я сообщилъ волю вашей королевской милости. Не захотъли и того сдълать, обощлись довольно небрежно съ Деревинскимъ и велъли отвъчать миъ, что кому нужно, пускай OR OH IVE AUGUST CHRISTOF PROPERTY OF

<sup>-1)</sup> Все это переговорное дъдо запиствовано изъ сборника Нѣсецкаго, но д не цитирую источниковъ общензвъстныхъ.

тоть самъ въ нимъ прівдеть или пришлеть. Хоть уже я старь и надорванъ походными трудами, но пойду на кіевскую Украину: я знаю, какъ это важно для Рвчи-Посполитой. Сколько хватитъ силь моихъ, буду стараться обуздать козацкое своевольство. Даже и независимо отъ турокъ, оно само по себъ formidulosum для Рѣчи-Посполитой. Набралось этого гультайства столько, что трудно найти хлопа, наймита: 1) все живое стремится въ ихъ вупы для буйства. Правда, войска у меня маловато, но уповаю на Госпола Бога: больше proficitur consilio, нежели vi. Я уже бросиль между нихъ нъсколько зеренъ discordiarum. Старшина разошлась во мивніяхъ съ чернью: она усматриваеть необходимость иного порядка дёль; но какой можеть быть у нихъ порядокъ, когда они на своихъ радахъ заглушаютъ другъ друга крикомъ и гукомъ? Сегодня третій день, какъ двинулся я отъ Яруги. Въ дорогѣ повстръчалъ меня посланецъ съ коммисіею вашей королевской милости и мандатомъ на козаковъ. Съ этими документами тотчасъ посылаю имъ также листь отъ ихъ милостей пановъ сенаторовъ и всего войска, а самъ пишу къ нимъ, чтобы прислади ко мнъ уполномоченныхъ въ Паволочъ. Не знаю, сделають ли это. Но вакъ бы ни пошли дела, я буду действовать настойчиво. Нужно бы разослать мандаты вашей королевской милости въ украинскіе города, чтобы обуздывали это своевольство, не теривли его и запрещали отпускать за Пороги живность и другіе припасы: вѣдь это и сами бунтовщики делають. Не получая на Низу живности, не могуть они тамъ держаться, и этого боятся больше всего".

Козави заблагоразсудили прислать въ коронному гетману своихъ уполномоченныхъ, и въ концѣ октября, въ обозѣ надъ Росью,

применения подпоставления събления събления събления

<sup>1)</sup> Изложенные няже договоры съ козаками покажуть, что подъ именемъ «лоповъ разумѣлись здѣсь не крестьяне панскаго и старостинскаго присуду (тѣ служили безъ найма), а городскіе вольные люди. Историки наши пропустили все это безъ вниманія, и положеніе вещей при Хмельницкомъ распространяють на всѣ періоды козачества.

у села Ольшанки, состоялась такъ называемая Ольшанская коммиссія. Она заслуживаетъ полнаго вниманія читателя: она важиве козацкихъ и шляхетскихъ походовъ для историка. Въ ней сказывается сила, погрозиве той, которая разрушила Синопъ, — сила спокойнаго самосознанія.

Козацкіе уполномоченные смиренно выслушали акть, составленный королевскими коммисарами вмёстё съ землевладёльнами Кіевскаго воеводства, во время събзда ихъ на сеймикъ для выбора депутатовъ. Козакамъ поставлялось на видъ. что они большими купами и просто цёлыми войсками вторгаются въ сосъднія земли; что они "выходя на влость", притъсняють и разоряють людей всякаго состоянія; что они, наконець, гдъ бы ни появились, "выламываются изъ юрисдикціи пановъ и ихъ намъстниковъ, а свою новую, никогда не бывалую за предковъ юрисдикцію выдумывають". Всему этому (продолжали коммиссары) одна причина: wielkosć gromad, при которой и сами козаки не могуть устроить между собой надлежащаго порядка; а потому коммиссары постановляли, чтобы людей, называющихся запорожскими козаками, не было больше одной тысячи, "которые бы жили на обывновенныхъ мъстахъ, данныхъ королемъ ихъ старшимъ, не выходя на влость". Для того, чтобъ имъ было чёмъ жить, они будуть получать, согласно постановлению короля Стефана Баторія, "по червонцу на каждаго и по поставу сукна каразін на каждагой. 1) Жолдъ этотъ (говорится далье) козаки будуть получать ежегодно въ Кіев'в на святкахъ. Прочіе же, гдв бы ни находились въ духовныхъ и свътскихъ имъніяхъ, чтобы съ этого времени не назывались больше козаками, не собирались въ купы и никакихъ юрисдикцій себ'в не присвоивали, а были бы во всемъ послушны панамъ, начальству своему, наравит съ прочими под-

<sup>1)</sup> Здёсь заслуживаеть вниманія то обстоятельство, что старшинё не полагается высшаго оклада противы рядовыхь, какь и во всёхь документальныхы извёстіяхь. См. примёч. къ стр. 74.

данными, кто подъ къмъ жительство и обиходъ свой имъетъ. Если же окажутся непослушные, то на таких всв землевладельды Кіевскаго воеводства немедленно вооружатся и настоящее свое постановление приведуть въ дъйствие, каковое постановление, для всеобщаго сведенія, вносится въ замковыя книги житомирскія и кіевскія. А чтобы гасить огонь въ искрахъ и не давать ему запылать пламенемъ, паны повелбвали всемъ правоправящимъ членамъ своего сословія хватать каждаго, кто бы кликнуль кличь для сбора народу въ купы, и безъ всякаго милосердія карать смертью. Кто же изъ державцевъ или нановъ сталъ бы смотръть рег сопченіат сквозь пальцы на сборъ такихъ купъ въ своихъ пом'встьяхъ, а пожалуй и самъ сталъ собирать въ купы разныхъ буяновъ, таковой будетъ позванъ въ трибуналъ, intra causas officii extra Pallatinatum, и наказанъ смертью, а еслибы не явился для оправданія, лишеніемъ чести. Даже за доставку на Низъ събстныхъ и другихъ принасовъ шляхтичъ будетъ наказанъ смертью по разсмотръніи удикъ въ трибуналь, а Plebeius — тотчасъ же, irremissibiliter. Въ заключение составленнаго въ Житомиръ акта, сказано: "Монастырь Трахтомировскій, яко пожалованный имъ отъ короля и Ръчи-Посполитой, останется при нихъ, впрочемъ не для чего-либо другого, какъ для того, чтобъ онъ быль убъжищемъ старымъ, больнымъ, раненнымъ, для проживанья до смерти; собирать же и сзывать въ купы, какъ гдв-либо, такъ и тамъ, воспрещается. Въ противномъ случав, это пожалование короля и Ръчи-Посполитой будеть ими утрачено".

Кіевскимъ воеводою на то время быль самъ коронный гетманъ Станиславъ Жолковскій. Въ грозномъ коммиссарскомъ актѣ мы видимъ ех ungve leonem. Но страино было съ его стороны запугивать смертною казнью людей, которые шли въ запорожды, имѣя въ перспективѣ быть посаженными на колъ, четвертованными и колесованными, 1) которые выпускали изъ рукъ зна-

<sup>1)</sup> См. томъ I, стр. 68.

мена только падая на трупы братьевъ своихъ, 1) которые ръшились скорве быть выръзанными поголовно, нежели выдать нанамъ такъ называемыхъ ихъ подданныхъ, 2) - все равно какъ странно было со стороны пановъ предлагать козакамъ войти въ объемъ одной тысячи, тогда какъ самъ же коронный гетманъ писаль, что ихъ теперь нёсколько десятковъ тысячь. Въ правительственной пропозиціи на сеймъ 1615 года сказано, что козаковъ, предпринявшихъ одновременно два нохода, было до 30.000, 3) съ твми же, которые проживають въ разныхъ мъстахъ, насчитывали государственные люди тысячь до 40. Антишляхетская беззаконная республика выросла и готова была помъряться силами съ республикою законною, а ее продолжали третпровать, какъ слабаго ребенка. Такова была увъренность нольскаго льва въ могуществъ лисьихъ мъръ, которыя всегда пускалъ онъ въ ходъ, когда не надъядся на открытую силу. "Wiecev proficitur consilio. niżeli vi", писаль онъ къ королю, какъ мы видели выше. Но въ это время козаками правиль человъкъ, превышавшій умомъ, силою воли и благородствомъ взгляда на борьбу съ панами всъхъ украинскихъ гетмановъ, сколько ихъ ни было отъ Остана Дашковича до Кирила Розуменка. То былъ Петро Конашевичъ-Сагайдачный. Ему-то принадлежала честь веденія Ольшанской коммиссіи со стороны козаковъ, "заглушавшихъ одинъ другаго кри-

<sup>1)</sup> Ож. томъ I, стр. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. выше, стр. 145.

<sup>3) &</sup>quot;Moze się komu zdać ich słuszne desiderium, ze chcieli znosić narodowi naszemu nieprzyiaznego Hospodara, ze chcieli vindicować naruszoney sławy, ale y privata authoritate czynić się niegodzieło. A wszak non sunt facienda mala vt eueniat bona, więc y kozactwa samego swawola in tantum excreuit, ze codzień wyglądać trzeba albo na nich samych cudzego, albo od nich wnętrznego niebespieczenstwa. Wyniesli wliczbie Woyska 30 Tycięcy, poszli iedni czołnami na czarne Morze, drudzy wielką y potęzną wyprawą burzyć Oczakow. Cokolwiek zrobią, lubo z zyskiem, lubo z szkoda swoia, na karb to nasz y trudności przydzie, pełno wsiedy nierząda y swawoley". (Рукоп. Императ. Публ. Библ., польск. Л. F., отд. IV, № 99, л. 81).

комъ на своихъ радахъ", такого веденія, которое дало полное торжество козацкой силі надъ шляхетскою, безъ пролитія русской братней крови ни съ той, ни съ другой стороны. 1) Объ этомъ будетъ подробно разсказано въ слідующей главі.

Пилне онъ того стерегь, бы война съ христіаны Христіаномъ не была, лечь толко съ поганы.

<sup>1)</sup> Эта черта деятельности Сагайдачнаго нашла отголосовъ даже въ безобразныхъ стихотвореніяхъ тогдашнихъ бурсаковъ, "спудеовъ" віево-братской продня

## ГЛАВА XVI

The state of the s

Возрожденіе древнихъ русичей въ низовомъ козачествъ. — Обратное движеніе русской силы въ Кіевскую землю изъ карпатскаго подгорья. — Возстаніе русской силы изъ упадка на съверъ. — Мирныя сдълки козаковъ съ панами. — Козаки спасаютъ польское войско въ Московщинъ. — Невозможность уничтожить козаковъ. — Прикосновеніе козаковъ къ церковнымъ дъламъ.

Зная годъ смерти Сагайдачнаго (1622) и его почтенную сѣдую бороду, зная опытность его въ управленіи козаками, которая могла быть пріобрѣтена только долгимъ обращеніемъ съ этою бурною вольницею, — мы должны причислить Сагайдачнаго кълюдямъ среднихъ лѣтъ, сражавшихся подъ знаменами Наливайка и Лободы. Но намъ не изъѣстно, участвовалъ ли онъ въ возстаніи козаковъ противъ коронной силы. Надобно думать, что не участвовалъ: потому что его отношенія къ властямъ были всегда столько же мирны, сколько его дѣйствія независимы и радикальны. По крайней мѣрѣ мы не имѣемъ прямыхъ указаній на это въ современныхъ письменахъ.

Сагайдачный быль уроженець Галицкой Руси, которая дала Польше всёхы коронныхы гетмановы, а намы—противовёсы вельможеству и римской пропаганде, вы лице автора "Апокрисиса," вы лице Іоанна Вишенскаго и Іова Борецкаго, представителей той нравственной силы, которая заключалась вы нашемы народе и выразилась вы незабвенномы церковномы братстве Львов-

скомъ. Карпатское подгорье, какъ я уже сказалъ, и готовъ повторить это много разъ, послужило убъжищемъ остаткамъ храбрыхъ вусичей, послё того какъ ихъ отважные князья "сваты попочша и сами полегоша за землю руськую." "Понизили" храбрые русичи "стязи своя", вложили въ ножны "мечи своя вережени", "дали гнёздо свое въ обиду", потеряли предковскую славу свою, но не утратили своей энергической природы. Не даромъ мужественныя сердца ихъ предковъ были "въ жестоцвиъ харалузв сковани, а въ буести закалены." Покинувъ старое дивпровское гивадо, наши распуганные "шестокрыльцы" все-таки сохранили соколиный полеть свой. Какъ "соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ взбиваетъ", такъ и они, - нужды нътъ, что имъ, въ быломъ покольніи, "принвшили крыльци поганскими саблями", - возродясь въ новомъ, опять являли себя "шестокрыльцами" того ведикаго гивада, которое примкнуло къ себъ эти самые червенскіе города, это карпатское подгорье. Подобно тому, какъ иногда физіологически возрождаются отличительныя свойства неделимаго черезъ много покольній, такъ и здісь, подъ чуждыми знаменами, при иноземномъ боевомъ кличь, вставали до-татарскіе русичи съ прежними свойствами своими: съ тою-же жадною боевой славы съ тою же надкостью на военную добычу, съ тою же ръшимостью стоять за русскую землю противъ пришельцевъ. "Высоко плавали они въ буести, яко соколъ на вътръ ширяяся", — надо отдать имъ честь; но долго не попадали на тоть "путь", которымъ пхъ предви "искали внязю чти, а себъ славы", — на тотъ "обычный варяго-козацкій шляхъ", который "пробиль каменныя горы сквозв землю половецкую, который лелвяль на себв носады Святославовы". Этоть путь указало имъ, наконецъ, низовое козачество, и во главъ козачества явился ихъ землякъ, самборскій урожененъ Петро Конашевичъ-Сагайдачный. Онъ, въ нашей исторіи, можно сказать, "похитиль всю переднюю славу" козацкую, предвосхитиль все, чёмь по справедливости могуть гордиться (увы! невёжественные) козацкіе потомки; онь "нодёлился" съ древними буйтурами славою "заднею". Конашевичь-Сагайдачный даль украинскому козачеству больше значенія въ судьбів Польши и Руси, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ и преемниковъ. Это будеть видно изъ моего дальнівйшаго пов'єствованія. Здёсь я только замізчу, что не сабля, восп'єтая въ п'єсняхъ, не різня, проклинаемая въ жалобахъ несчастныхъ современниковъ, не дикіе буйтуры запорожскіе и не горькіе пьяницы украинскіе привели козаковъ къ возсоединенію Руси,—акту, им'єющему значеніе въ исторіи всего земного глобуса, а такіе тихіе и энергическіе характеры, какимъ обладаль Сагайдачный.

Въ одно и то же время, то же карпатское подгорье произвело другого щедро одареннаго человъка, который, въ эпоху боевой - славы Сагайдачнаго, сдёлался извёстенъ въ Кіеве, въ званіи священника Воскресенской церкви, какъ милосердый покровитель вдовъ и сироть, а вслёдь за тёмъ — въ званіи михайловскаго архимандрита, какъ неутомимый воспитатель молодого поколенія. Еслибъ не кровавая Хмельнищина, рыскавшая въ тропу Батыеву по русской земль. - можеть быть, мы открыли бы близкую связь этихъ двухъ личностей съ двумя не менфе значительными ихъ современниками — авторомъ "Апокрисиса" и апостоломъ Асонской горы, - подобную той секретной, таимой отъ поляковъ, связи, кавая существовала между нятью лицами, задумавшими на той же территоріи великое, но не осуществившееся діло. Теперь мы только знаемъ, что оба последніе писали подгорскимъ наречіемъ, на сколько пощадила его болгарщина и польщизна, и въ этомънесомивниая родственность ихъ съ первыми. Во всякомъ случав, оттуда, изъ-подъ Карпатъ устремились нотоки новой жизни на поднѣпровское русское займище: Кіевъ ожилъ дыханіемъ русскаго духа, затанвшагося въ землъ "галичскаго осмомысла".

Карпатскому подгорью все-таки принадлежить слава того соединенія славянскихь силь, о которомъ мечталь Стефанъ Баторій съ окатоличенными предками нашими.

Намъ очень мало извъстно и о томъ, въ какихъ соотношеніяхъ находился самъ Конашевичъ-Сагайдачный съ "великимъ милосердникомъ" Іоанномъ, въ монашествъ Іовомъ, въ то время, когда "вся земля агарянская стонала отъ меча козацкаго и пылала отнемъ козацкимъ". Но, судя по тому, какъ старые люди дорожатъ ранними связями своими, какъ даже умирающія животныя ищутъ мъста, на которомъ стояли прежде ноги ихъ, 1) надобно думать, что извъстнымъ намъ совмъстнымъ дъламъ Сагайдачнаго и Іова Борецкаго предшествовалъ рядъ сношеній неизвъстныхъ. Какъ бы то ни было, но каждый изъ этихъ двухъ подгорцевъ совершилъ свое дъло къ русскомъ вопросъ съ такою твердостью и съ такимъ спокойнымъ энтузіазмомъ, какъ-будто въ нихъ обоихъ работала одна и та же душа, или какъ-будто они, безъ обоюднаго совъта, ничего не предпринимали.

Украинскія л'втописи относять начало военной д'вятельности Сагайдачнаго, одн'в — въ концу XVI, другія — въ началу XVII стол'втія; но общій недостатовъ этихъ л'втописей тоть, что он'в писаны спустя десятки л'втъ посл'в первыхъ козацкихъ походовъ, такъ кавъ сперва козачество — лучше сказать козакованье — было лишь отд'вломъ занятій королевскихъ "дворныхъ гетмановъ", управителей, и королевскихъ "старостъ", попросту — прикащиковъ, а потомъ въ глазахъ "людей статечныхъ", это были — или гультайскіе "бунты" противъ такихъ почетныхъ лицъ, какимъ считался князъ Острожскій, или "здырства", съ людей "всякаго стану", то есть "поборы, напои и кормы незвычайные", на которые и въ эпоху Хмельнищины жаловался авторъ лучшей изъ украинскихъ л'вто-

Раненные смертельно быки въ кровавой испанской забавъ возвращаются умереть на то мъсто арени, съ которато началась жестокосердая гонитва за вими.

писей. Поэтому хвалебныя замѣтки лѣтописцевъ о "зацномъ рыцарѣ", написанныя во времена его славы, въ нашихъ глазахъ, не много лучше той генеалогіи, которая сочинена, въ близкое къ намъ время, сыну козака Розума.

> Не для сбирателей убогихъ Чужихъ сужденій и вѣстей

пишется исторія, но для строгихъ судей несомнѣннаго факта, каковъ бы онъ ни быль, крупный или мельій, лестный для народной гордости, или для нея унизительный. Славословія героя во
времена его торжества меньше говорять о немь его комментатору, нежели даже тѣ насмѣшки, которыя такъ часто сопровождають обыкновенно трудное начало всякаго великаго поприща.
Даже извѣстная брошюра Кассіяна Саковича, ректора кіево-братскихъ школъ, сочиненная на "жалостный по́гребъ" КонашевичаСагайдачнаго, не представляеть намъ ручательства въ томъ, что
"зацный рыцарь" совершиль то-то въ такомъ-то видѣ, а другое
такимъ-то способомъ. Не отсюда мы должны черпать разумѣніе
могучей дѣятельности самборскаго русина.

Въ брошюръ, какъ она ни драгоцънна въ разныхъ отношеніяхъ, интересуютъ насъ только мелочи. Такъ, напримъръ, интересенъ для насъ, какъ клеймо времени, принечатанный на оборотъ заглавнаго дистка "гербъ сильного Войска его королевской милости Запорожскаго", изображающій козака въ шлыкъ, съ бритой бородой, съ торчащими въ объ стороны усами, съ рушницею на плечъ, съ саблей у пояса,—гербъ, разумъется, такой же произвольный, какъ и тотъ, который намалеванъ при популярномъ изображеніи запорожца въ XVIII въкъ. Съ наивностью, близкою къ ироніи, въ надписи къ гербу говорится, что короли, узнавъ мужество запорожцевъ, дали имъ этотъ гербъ; что козакъ готовъ за свободу отечества положить и животъ свой, и что землею ли, или, когда понадобится, водою,

## Вшеляко онъ способный и прудкій до бою 1)

Зам'втимъ еще одну мелочь: дворянскій гербъ самого Конашевича-Сагайдачнаго, изображенный подъ его портретомъ въ названной книжиців, представляетъ подкову съ врестникомъ надъ среднимъ шипомъ. Зацный рыцарь представленъ на конів. Шапка на немъ высокая соболья, называвшаяся въ Москвів горлатою, сверхъ мізха виденъ верхъ; въ руків булава; за плечами колчанъ со стрівлами, сбоку лугъ въ сагайдаків; сапоги безъ шпоръ; стремя обыкновенное; штаны не широків; сапоги съ длинными вверху узорчатыми голенищами; чепракъ узорчатый съ бахрамою; весь нарядъ — московско-татарскій, что обозначаеть, съ кізмъ воеваль онь; 2) черты лица крупныя; борода окладистая, длинная.

Современникъ нашихъ народныхъ Гомеровъ и Сафо, Кассіянъ-Саковичъ, безъ сомнѣнія, взиралъ съ той же "погордою"

Мабуть, ляхні угадали,
Що лошака дарували.
Глянь на гербъ сей знаменитий:
На дубу висить прибитый.
Якъ дикий кінь въ степній волі,
До такъ козакъ мой безъ долі:
Куды схоче, туды й скаче, —
Ніхто за нимъ не заплаче.

Ото — также клеймо времени, и весьма краснорфиивое. Какъ пришли козаки ко своить и свои ихъ не пріяща, такъ и сощли они со сцени, никфиъ непризнанняе и неоплаканние. Русская Кліо плакала меньше всёхъ объ участи безславних творцовъ русскаго могущества. Одна только простодушная муза украинской козаїв стонетъ и плачетъ о нихъ до сихъ поръ въ своихъ пфеняхъ, дожилась композитора, который бы увъковфииль этотъ плачъ для чужихъ націовальностей.

<sup>1)</sup> На нов'ятшемъ герб'я подъ "малеваннымъ запорожцемъ" представленъ биущій конь, что въ надписи объясняется такъ:

<sup>3)</sup> После каждой войны, у польско-русской шляхты перемёнялась мода: иногла оне вонвращались въ семейные круги одётыми, какъ шведы, иногда—какъ москати, иногда—какъ турки и татары. У козаковъ франтовство допускалось тольваденьи на себя одежды съ убитаго непріятеля. Объ этомъ часто поется въ думахъ.

на живую рѣчь украинскую, съ которою и нынѣшніе академическіе мудрецы относятся къ этому жерлу непостижимой для нихъ поэзіи. Онъ, исковерканнымъ по польскимъ образцамъ языкомъ, почтилъ память великаго воина въ слѣдующихъ стихахъ:

> Несмертельнои славы достойный Гетмане. Твоя слава в молчанию нъкгды не зостане; Поки Дивпръ с Дивстромъ многорыбные плынути Будутъ: поты делности тежъ твои слынути. За свого Гетманства взяль в Турцехъ мѣсто Кафу: Ажь и самъ Цесаръ Турскій быль въ великомъ страху: Во му Чотырнадцать тисячь тамъ люду збиль, Катарги едины палиль, другій потопиль. Много тогды з невол'в Христіанъ свободиль: За што го Богъ з Воинствомъ его Благословилъ. Бо за найболшую нехъ собѣ нагороду Почитаетъ Рыцеръ: кгды кого на свободу Вызволить: за што граховъ собъ отпущение, Одержить: а по смерти въ Небъ вмъщение. Дознаваль не по единъ кроть Турчинъ поганинъ Его мензства, и прудковоенный Татаринъ. 1)

Вотъ этакія-то вірши, "мовленныя отъ спудеовъ братской школы", напутствовали въ страну вѣчнаго молчанія человѣка, которому равнаго, за исключеніемъ одного великаго милосердни-

<sup>1)</sup> Если народный геній южнорусскій такъ отчалню и почти безнадежно боролся съ враждебными элементами за гражданскія права народныя, то не менёе безнадежно было его положеніе и въ борьбії съ подавляющими началами за драгоцівнівние достояніе народа — слово. Академическіе стихи Саковича показывають, какъ низко польская наука, воспитывавшая русскихъ писателей, низвела слово, которое такъ роскошно сілеть природною красотою, хотьбы, напримірть, въ думахъ, приложенныхъ къ І-му тому этой книги. Саковичь, по образованности и уму, далеко уступалъ автору "Апокрисиса", между тімъ трудно рішить, которое стихотвореніе безобразніве: то ли, которою предпослаль своему глубокомысленному труду Христофоръ Филллеть, какъ назваль себя авторъ "Апокрисиса". Воть оно, это отчалнно-уродливое стихотвореніе, достойное храненія, какъ штемпель тогдашней академичности:

на Іова, не произведа Украина. И таковы-то могуть быть начинани словеснаго дёла, которому суждено пережить даже и то, что представляется намъ вёчнымъ: государство и самое общество. Явленіе, стало быть, слёдуетъ признать законнымъ въ порядге дёлъ человёческихъ. Почему же въ исторіи равноправности и слёдовательно въ исторіи культуры не двусмысленной, не такой, какова была культура польская, не можетъ быть признано законнымъ козацкое безобразничанье, которымъ началось великое дёло возсоединенія Руси? Почему требуется, чтобъ это дёло сопровождалось какими-то элегантными подвигами? Почему регуиторомъ требованій, которыя мы предъявляемъ исторіи, не сдёнать намъ законъ явленій біологическихъ, доступныхъ наблюденіямъ каждаго, осязательныхъ?... Но возвратимся къ повёсти.

Итакъ, не зная навърное, съ котораго времени и какъ именпо началъ Сагайдачный свое участіе въ нашей народной борьбъ съ чужеядными народами, мы прямо становимся лицомъ къ лицу съ этимъ съдобрадымъ рыцаремъ на предълахъ Ярославовской

## книжка до минаючихъ мовитъ.

Почто новыхъ вещей вёдёти желаете, Нову вещь мене имъя, презираете? Ответь к римляномъ православныхъ содержаще, Иже, егда прежде въру цълоу имяще, И неоуничиженны отецъ преданія, Всв бяху тогда желающе молчанія. Нынъ, егда повинныхъ въсъхъ сътворяютъ, Писаніемъ же и властію попирають Въроу; и, не хотя по нужди глаголати, Мню на влеветы въ кратцъ отвъщати. Купи, читай, разсуждай, брате и тщателю, Повинни ли, повъждь, се къ Благодателю Превышнему, с поканніемъ възратятся. Оузриши ли, яко неповинии явятся. Желательнаго приклоненія по теб'в И любовныя помощи чають себъ.

Руси—на "Ръси". Въ урочищъ Старая Ольшанка расположился врагь, опаснёе того, противъ ботораго, "мудрый" Ярославъ строиль "по Ръси города" и населяль ихъ польскими плънниками. То быль напоръ полудикихъ номадовъ, которые, на худой конецъ, возобладали бы матеріальнымъ достояніемъ русичей; а теперь "Око въ око" стояли съ ними рыцари римскаго монаха, посягаюшаго прежде всего на свободную душу. Безсознательно готовы были эти рыцари и на вещественное, и на духовное человъкоубійство, воображая, что темъ приносять службу Господу. Безсознательно служили козаки великой идев нашего времени и грядущихъ, лучшихъ временъ, думая, что служатъ интересамъ своего полуразбойницкаго товарищества. Передъ истребителя русскихъ силь подъ Лубнями предсталь будущій спаситель польской арміи подъ Можайскомъ и подъ Хотиномъ. Съ нимъ было шесть товарищей, которыхъ имена заслуживають поименованія, это были: Богданъ Балика, Гарликъ Свиридовичъ, Иванъ Мамаевичъ, войсковой осаулъ; Лаврентій Пашковскій, войсковой писарь; Станиславъ Косторжевскій и Янъ Мировскій. 1)

Мы уже знаемъ, какъ приняли козаки пана Деревинскаго, посланца короннаго гетмана, какъ они жаждали боя съ ляхами, какъ заглушали крикомъ голоса предводителей своихъ. Это были сыновья надшихъ подъ Лубнями въ 1596 году: понятна ихъ жажда утопить наслъдственную свою вражду въ польской крови, какъ выразился бы Кадлубекъ. Но умълъ Конашевичъ-Сагайдачный утихомирить завзятыхъ. "Биться намъ надо не съ ляхами", такъ долженъ былъ говорить онъ. "Ляхи сидятъ за Вислою, а въ этомъ войскъ мы побъемъ свою русь. И что же, братчики, изъ того выйдетъ? Придутъ невърные, станутъ кошемъ на нашемъ бое-

<sup>1)</sup> Въ обязательствъ, данномъ Конашевичемъ-Сагайдачнымъ 31 октября, сказано: "за подписью товарищей нашихъ, умъющахъ писать." Изъ этого видно, что въ козаки шли люди не очень грамотные, да въ тъ времена и школъ для обученія грамотности было мало.

вищь, распустять во всь стороны загоны свои, и некому будеть оборонить отъ нихъ землю христіянскую. 1) Вѣдь и насъ дяжетъ въ бою не мало, хоть и побъемъ ляховъ. А если не побъемъчто тогда? Объ этомъ подумайте. Нъть, братчики: ляхівъ гудьмо. та за аяхами будьмо. 2) Если же вы хотите биться, такъ у насъ есть съ къмъ биться и на Чорномъ моръ, и въ Крыму. Тамъ ногибають наши братья въ неволь; день и ночь ждуть они выручви. Туда подобаеть направить всю нашу силу." Такая різчь, не сохраненная для насъ ни однимъ историческимъ источникомъ, вытекаетъ, однакожъ, изъ всего, что въ историческихъ источникахъ сохранено. — вытекаетъ изъ дъйствий Конашевича-Сагайдачнаго. Весьма естественно полководцу говорить передъ своими соратниками о тёхъ случаяхъ, въ которыхъ результатомъ ихъ покорности своему избраннику были событія для нихъ незабвенныя; а когда Сагайдачный напомниль козакамъ о такихъ дёлахъ, какъ разореніе невольничьихъ рынковъ турецкихъ, когда развернулъ передъ ихъ воображениемъ перспективу будущихъ подвиговъ, козаки должны были отвечать ему такъ, какъ не разъ говорили они, остановленные разумнымъ словомъ: Знаст ты, батыку, що сказати! 3) Туть могли явиться противоположныя мивнія о морскихъ походахъ: миръ съ турками только что

<sup>1)</sup> Эти предполагаемые нами à la Оукидидъ слова Сагайдачнаго читающій тъсни при свътъ научной ламиы находитъ въ приведенныхъ выше (т. І, стр. 152) стихахъ:

Ты, могило верховино, Чомъ ты рано не горіла? Ой я рано не горіла, Бо крівцею обкипіла. Ой якою? — Козацькою, Въ половину изъ ляцькою....

<sup>2)</sup> Народнал пословица.

<sup>3)</sup> Эти слова сказаны запорождами воспетому въ песие "отцю Владимеру", могда онъ представилъ имъ последствія предпринятой ими защиты Січи противъ войска Екатеринь. Въ исторіи принято славословить отчаннюе сопротивленіе, и

быль заключень; ляхи не дадуть козакамъ верстать здобычию дороги по Чорному морю; напрасно теперь думать о походъ ... "Хиба вы дяхівъ не знаете" могъ отвъчать на это гетманъ, съ украинскимъ даконизмомъ, и этими словами опровергнуть всв противорвчащие доводы. Ляхи уничтожали завтра фактически то, что постановляли сегодня юридически. Козаки это знали. Пускай, однакожъ, и не такъ легко было для Сагайдачнаго привести буйное братство свое въ единомыслію; но, выкричавшись и выгукавшись, козаки все-таки должны были облечь, и облекли, полномочіемъ всегда поб'ядоноснаго предводителя своего, а съ нимъ уполномочили и шестерыхъ его товарищей, между которыми, судя по именамъ, были даже латинцы (вероятне - протестанты). Происходя по прямой линіи отъ "в'ящаго" Олега, эти мудрыя головы, представители запорожской интеллигенціи, знали, что къ чему приведетъ, и потому согласились на все въ Ольшанскомъ урочищъ, чего потребовали отъ нихъ королевскіе коммиссары; оставили за собою только незначительное въ глазахъ пановъ, но практически весьма важное право - обратиться на ближайшемъ сеймъ къ королю и Ръчи-Посполитой съ просьбою о трехъ пунктахъ: 1) о томъ пунктв, въ которомъ сказано, что нынёшніе козаки и ихъ потомки не должны ничего такого дёлать, что бы причиняло кому-нибудь убытокъ, обиду и притесненіе; 2) о томъ, по которому не должны они вторгаться во владенія турецкаго императора, безъ воли и приказанія короля и всей Рѣчи-Посполитой, и 3) о томъ, по которому число запорожскихъ козаковъ ограничено только тысячею человъкъ. По видимому, это была полная покорность, въ сущности же, не было нивакой. Проницательно зам'тилъ нунцій Торресъ, что козаки являются къ правительству иногда съ грозьбою, иногда съ просы-

оно бываетъ иногда достойно удивленія потомства; но такія уступки, какія козаки, при своей, вошедшей въ пословицу, завзятости, сділали Сагайдачному и січовому попу своему, составляють лучшее украшеніе характера украинскаго.

бою, но всегда съ оружіемъ въ рукахъ. Оружіе и теперь оставалось въ рукахъ у тъхъ людей, которые полиисывали актъ Ольшанской коммиссіи отъ лица Запорожскаго Войска. Не все ли равно, сколько козаковъ написано на бумагъ? На дълъ они никуда не дівались. На діль каждый, втыкавшій саблю въ борозду. быль козакъ, или могь сдёлаться завтра возакомъ. По сказанію одного украинскаго лътописца, конечно легендарному, вопросилъ однажды турецкій царь: "Сколько у васъ козаковъ на Украинв"? "У насъ царю", отвъчали ему, "что ви кракъ, 1) то и козакъ, а гдь байракъ тамъ и сотня козаковъ найдется. Речетъ убо старшій слово, и абіе козаковъ, аки травы будеть". Съ этимъ сказаніемъ гармонирують слова одного поляка, проживавшаго на Украинъ: "Мы только таборы козацкие видимъ, а козаковъ порознь нигдъ не находимъ". Потому-то и можно назвать козаковъ извлеченіемъ квадратнаго, а нолъ часъ и кубическаго корня изъ украинскаго народа. При каждой "тревогь" украинскій народь готовь быль выдёлить изъ себя войско которое представляло собою все наиболве нуждающееся въ кускв хлеба на Украинв, наиболее завзятое въ добываніи его, наименье связанное семейными или другими узами и готовое на всевозможныя врайности.

Къ представителямъ этой-то безпокойной части южно-русскаго народа обратился съ гордыми требованіями коронный гетманъ Станиславъ Жовковскій, подкрѣпленный присутствіемъ королевскихъ коммисаровъ: Яна Даниловича, старосты русскаго, бельзскаго, кореунскаго; Станислава Конецпольскаго, подстолія короннаго, старосты велюнскаго и зайдовецкаго; Яна Жовковскаго, старосты грубешовскаго, или—сказать конкретнѣе—присутствіемъ ихъ хорошо вооруженныхъ почтовъ. Замѣчательно, что, по выраженію составленнаго при этомъ акта, козаки, въ лицѣ гетмана, войскового осаула и войскового писаря съ четырьмя осталь-

<sup>1)</sup> Кусть, попольски krzak.

ными, конечно, "значными" людьми, прислали на коммисію не начальство, а "товарищей своихъ, съ достаточною инструкцією и наукою." Не менъе замъчательно также (я прошу гг. украинскихъ лвеписателей обратить на это внимание), что, по требованию коммиссаровъ, козаки должны были исключить изъ своей среды и выписать изъ реестра-не "хлоновъ", о которыхъ сін дъсписатели упоминають въ самомъ началѣ образованія козачества, а вотъ кого: "ремесленниковъ, купцовъ, шинкарей, войтовъ, бурмистровъ и всёхъ, которые занимаются какимъ-либо ремесломъ, и иныхъ лишнихъ людей". Козаки на все согласились. Козаки согласились даже на то, чтобы, вмёсто избирательнаго гетмана, каковымъ титуломъ и полнисался на актъ Конашевичъ-Сагайдачный, принять имъ "изъ руки короля и короннаго гетмана такого старшаю, какимъ бываль некогда Орышевскій и другіе". Впрочемъ (оговаривались они) этотъ старшій долженъ быть выбранъ изъ ихъ же войска и "ими же самими, а не къмъ-либо инымъ", 1) для того чтобы быть присяжнымъ со всёмъ товариствомъ на вёрное исполнение королевскихъ постановлений. Для объявления и приведенія въ исполненіе акта, отправлены, вмістів съ козацкими послами, уполномоченные панскіе: Өедоръ Сущанскій Проскура, писарь земскій кіевскій; Іеронимъ Вржещъ, ротмистръ королевскій; панъ Янъ Білецкій и панъ Іосифъ Галицкій. Итакъ все діло окончено благополучно.

¹) Этихъ словъ нёть въ актё коммисів: они включени Конашевичемъ-Сагайдачнимъ въ письменное обязательство, которое онъ даль за все Ззапорожское Войско, за своею и своихъ товарищей подписью. По этому обязательству, козаки объщали удалить отъ себя: ремесленниковъ, купцовъ, шинкарей, войтовъ, бурмистровъ, каfanikow, balakieziow, рѣзниковъ, кравдовъ и иныхъ лишнихъ людей", но о хлопахъ ни слова!—Я не знаю, какіл ремесла означаютъ kafaniki и balakiezie. Не зналъ этого и Линде, въ котораго "Słowniku języka Polskiego" нѣтъ этихъ словъ. Августъ Бѣлёвскій напечаталъ акти Ольшанской и Раставицкой коммиссій ("Різма Žоłкіеwskiego") съ старинной рукописи, хранящейся въ Вибліотекъ Оссолинскихъ, но эти слова оставилъ безъ объясненія, и слово каfaniki напечаталъ сперва съ однимъ, а потомъ съ двумя лъ.

Ограничение числа козаковъ, по положению дълъ въ Украинъ, было недостижимо для польскаго правительства, и именно потому, что исполнительная власть далеко не соотвътствовала законодательной. Уже въ законъ 1590 года правительство созналось передъ самимъ собою, что "пропустило время" для обузданія козацкаго своевольства. Теперь это чувствовалось несравненно сильнее, и лучшимъ тому доказательствомъ служить начавшийся съ 1607 года рядъ сеймовыхъ конституцій противъ козаковъ, а следомъ за конституціями — рядъ коммиссій, для приведенія людей, называющихся козаками, въ послушание землевладельцамъ. Всф конституціи и акты коммисій повторяють одно и то же: что козаки не признають юрисликціи тёхъ, въ чьихъ владёніяхъ проживають, то есть ни пановъ, ни старость; что они имъють собственное судоустройство и распространяють его на королевскихъ и панскихъ подданныхъ; что они собираются въ купы и вторгаются цёлыми войсками съ артиллеріею въ сосёднія государства, навлекая на Польшу опасность войны съ Турцією. Иногда король обращался съ универсаломъ но всёмъ русскимъ землевладёльцамъ, начиная съ князя Острожскаго, упрашивалъ ихъ выбрать мъсто и время для общаго събзда и обсужденія, что дълать съ козаками, предоставляль имъ полный произволь принять какія угодно противъ нихъ мъры, но, видя, что паны не двигаются съ мъста, "поновлялъ" тотъ же самый универсалъ, иногда даже недёли черезъ двё. Козацкій промысель, очевидно, вознаграждаль жителей королевскихъ и панскихъ городовъ больше, чёмъ торговля, промышленность и ремесла, а подъ защитою русскаго права, представляемаго козацкимъ присудомъ, личная и имущественная неприкосновенность была гораздо больше обезпечена, чёмъ подъ защитою права польскаго: вдёсь каждый судился одинаково, тамъ для шляхтича существовали слишкомъ большія послабленія даже и въ такихъ случаяхъ, какъ открытый грабежъ и разбой среди города. Народный самосудъ, поддерживаемый козаками,

возможно было подавить только войною; но, для войны съ пропагандистами этого самосуда, матеріальныя, а еще больше нравственныя средства польскаго права были недостаточны, въ чомъ король и его коронный гетманъ боялись сами себѣ признаться. Они рады были призрачной покорности козаковъ, хотя, experientia docti, не могли не видѣть, что она, при первомъ же случаѣ, превратится въ разнузданность.

Еслибъ только съ одними козаками имъть королю дъло, -- это была бы половина горя; ато у него были свои вельможные козаки, эти Корецкіе, эти Потоцкіе, эти Мнишки и Вишневецкіе, которые бросались то за турецкую, то за московскую границу и увлекали иногда самого короля въ свои военно-политические планы. Чтобы выпутаться изъ неудачной экспедицін, не разъ приходилось королю, чрезъ посредство своихъ пановъ, играть ту роль, за которую закономъ назначалась или смерть, или баниція: король даваль припов'ядные листы и кликаль кличь къ темъ самимъ людямъ, которыхъ его же собственные универсалы повелъвали исключать изъ козацкаго войска, хотябы они пребывали въ составв этого войска три и даже иять леть. Такъ было ивсколько разъ во время знаменитой московской войны, которая началась, можно сказать, шалостью: началась повтореніемъ тёхъ продёлокъ съ самозванцами, которыя козаки, ради "лыцарства" и добычи, столько разъ совершали въ Волощинъ, но отъ шалости перешла въ дъло великой важности и довела короля до большого скандала, — до соперничанья съ сыномъ за московскій престоль. Король позавидоваль сыну, которому шло въ руки общирнвищее въ Европъ царство; онъ ръшился смъстить сына самимъ собою, и смъстиль вмъсть съ нимъ себя самого въ пользу юноши, котораго поляки называли поповичемъ. Когда дело было проиграно, Сигизмундъ готовъ быль видёть на московскомъ престол'я хоть сына; и воть половина воинственныхъ пановъ, съ набраннымъ по всей Польшъ войсковымъ сбродомъ, опять геройствовала сре-

ли опустошенной Московщины, и опять готовилась имъ прежняя кара. При своей уносчивости фантазіею, при безпорядочной ремонтировкъ, при отсутствии строгой подчиненности между начальствующими лицами, они не замедлили поставить дело такъ, бакъ могъ бы присовътовать имъ только ихъ непріятель. Еще нелавно начата была новая московская война, а уже денегь не хватало. въ събстныхъ и другихъ припасахъ была крайняя нужда: войско начало разбътаться. Въ то самое время, когда король угрожалъ козакамъ карою за своевольство, онъ получалъ отъ сына въсти. не предсказывавнія усп'єха. Зима прошла въ ожиданіи военнаго счастья, которое вдругъ перемвнить судьбу королевича. Но счастье, эта случайность, которая обманываеть людей со временъ потона и разселенія потомства Ноева по землів Ханаанской, обмануло въ тысячный разъ и поляковъ, которые, подобно прочимъ смертнымъ, не переставали на него разсчитывать. Не появлялось капризное и коварное, выдуманное лентяями божество, на помощь воинамъ, предпринявшимъ великое дело съ малыми средствами. Наконецъ и последнія средства ускользали изъ рукъ у королевича; а новый московскій царь, Михаилъ Оедоровичь, между твиъ усиливался.

Москали кой-какъ раздѣлались со Шведами, уступивъ имъ, по Столбовскому договору, прибалтійскія земли: уступка горестная для тогдашнихъ людей, и еще больше для поколѣній будущихъ. При царѣ Петрѣ пришлось намъ отвоевывать эти земли общими силами съ великимъ трудомъ, съ великими пожертвованіями и страданіями; но въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, правительству Михаила Өедоровича поступить иначе было невозможно. Надобно было, во что бы ни стало, спровадить съ русской почвы шведовъ: не спровадивъ шведовъ, нечего было и думать объ устройствѣ разореннаго государственнаго хозяйства. Въ казнѣ вовсе не было денегъ, и гдѣ ихъ взять, никто не вѣдалъ. Но деньги явились, и именно потому, что, доведенное до послѣд-

няго упадка государство не совстмъ еще было погублено со стороны гражданской вравственности. Утёшительно для потомства вспомнить, что, въ тесныхъ обстоятельствахъ Московской земли, богачи Строгановы поступили не такъ, какъ вели себя князья Острожскіе, въ виду предстоявшей королевству "турецкой неволи": они поддержали своего государя значительными, можно сказать - громадными пожертвованіями. Вслёдъ за добрымъ начинаніемъ, приняты были другія энергическія міры. По трудности и даже по опасности своего выполненія, эти міры равнялись отважной экспедиціи: въ городахъ собрано было съ каждаго двора по гривив, въ увздахъ и волостяхъ—съ сохи по 120 рублей, а со всего, что имъли купцы, взята пятая деньга наличностью. Еще большими усиліями немногихъ честныхъ людей, достойными нашего удивленія, подавлена была, хоть не совсёмь, вошедшая въ обычай страсть обдирать народъ въ свою пользу, подъ видомъ взиманія поборовъ на государя. Это быль самый великій подвигь московскаго общества, какой только совершило оно со временъ покоренія Казани и Астрахани. Онъ, этоть гражданскій подвигь, больше всего другого, далъ русской силъ перевъсъ надъ польскою въ безпомощномъ государствъ Михаила Оедоровича. Народъ, неспособный въ самоотвержению, можетъ считаться уже надшимъ; государство, не им'вющее силъ остановить расхищение хозяйства своего, обречено уже на гибель. Такова была Рѣчь-Посполитая Польская, во главв которой могь бы стать русскій домъ князей Острожскихъ, съ громадными своими средствами и съ тою попудярностью, которую устроили этому дому надавявнеся на князи и на сыны человіческіе (ихъ всегда много). Но картинный старепъ, чествуемый со всёхъ сторонъ, извёстный въ широкомъ русскомъ мірѣ больше самого "короля Жигимонта", сохранившій высокую репутацію у историковъ до нашего времени, - этотъ знаменитый и пошлый старичокъ заключился въ домашнихъ интересахъ своихъ и погрязъ въ имущественныхъ сделкахъ съ соседями; 1) бездётный сынъ его "собрадъ не вёдая кому" груды серебра и золота; все это пошло прахомъ, и нынё знаменитый городъ Острогъ стоитъ передъ нами лохмотнымъ жидовскимъ мёстечкомъ; надъ нимъ торчатъ обломки зубчатыхъ стёнъ и башень вокругъ него — убожество и безтолочь. Сіяла надъ этими печальными развалинами слава исключительной якобы личности, которую титуловали "крёпчайшимъ столномъ и украшеніемъ церкви Божіей", но и она, какъ всякій ложный блескь, должна теперь померкнуть. Слава другихъ домовъ, на которые, какъ на Острожскато, опиралось могущество Рёчи-Посполитой, давно уже померкла. Они, подобно Острожскому, могли бы спасти государство, но спасали, подобно ему, только свои "влости", свои "ключи", свои староства и, спасая себя порознь, губили общую свою будущность.

Не то было въ государствъ Московскомъ. Царская дума, засъдавшая въ нагольныхъ тулупахъ кругомъ своего едва двадцатилътняго царя, котораго отецъ находился въ плъну у поляковъ, обратилась къ московскимъ богачамъ отъ его имени, съ простыми, но убъдительными для русскаго ума словами: "Не пожалъйте своихъ животовъ, православные, хотъ и себя приведете въ скудость. Разсудите сами: если отъ польскихъ и литовскихъ людей будетъ конечное разореніе россійскому государству, нашей истинной въръ, то въ тъ поры и у васъ, и у всъхъ православныхъ христіанъ животовъ и домовъ совсъмъ не будетъ". И тулупные обнищавшіе бары отозвались здоровымъ умомъ своимъ, своимъ свъжимъ еще сердцемъ, на вопіющее дъло русской земли.

<sup>1)</sup> Большой фоліанть въ Императ. Публ. Вибл., наполненный копілми съ писемь Острожскаго, состоять изъ однихь почти жалобь на то, что старика всё обижають, что "убогое" имущество его расхищается, что Господь Богь (Pan Bóg) посётиль его всякими скорбями, въ томь числё всего больше—разореніемъ козяйства со стороны козаковь украинскихъ. Можно подумать, что это пишетъ шляхтичь, перебивающійся изо дня въ день на парё бездоходныхъ деревушекъ, а не магнать, платящій 70.000 злотихъ въ годь за то только, чтобы заставить другого гордеца постоять у него два раза за стуломъ.

Этимъ гражданскимъ подвигомъ спасли они и насъ, южноруссовъ, отъ моральнаго истребленія. Не вынеси тогла полуграмотные бояре погибающаго царства на своихъ плечахъ, не миновать бы намъ ополяченія; а хотьбы и явился въ нашей разрозненной средъ "козацкій батько", ему некуда было бы діться съ козацкимъ народомъ своимъ, и кончилось бы тёмъ, что Богданъ Хмельницкій упредиль бы Юрія Хмельницкаго въ потурначествъ. Землю конечно удержала бы за собой республика, покорившая Московское царство, но это не была бы уже та русская земля, которую такъ диберально, безъ вровавыхъ насилій, собраль со всёхъ концовъ Равноапостольный: она была бы Русью польскою. Что же тогда? Тогда, конечно, такіе города, какъ Острогъ, не стояди бы нёмыми руинами, но въ нихъ бравурствовалъ бы шляхтичъ, поражавшій гордостью и самихъ венеціянцевъ, а въ селахъ кругомъ городовъ господствовали бы безд'ятные ксензы и многод'ятные жиды, держа народъ въ въчномъ невъжествъ и безвыходномъ пьянствъ. Такая предстояла намъ будущность; отвратили ее нагольные тулупы московскіе, в'врные сов'єтники царскіе. Раскидывая умомъ по разоренному царству, обдумывая мудреныя дёла свои въ крепкой думушкъ, москали не дали восторжествовать надъ собою ляхамъ, а тёмъ самимъ и насъ отъ нихъ избавиди. То было время крайне опасное.

Но иы и сами не дремали: мы учились въ братскихъ школахъ; мы устраивали разбросанную по всей отрозненной Руси академію наукъ въ типографіяхъ; мы ремонтировали козацкое войско на собственный и на шляхетскій счотъ; мы не прочь были ремонтироваться и на счотъ единов'єрной Московщины. В'єчная борьба за существованіе, которой полонъ животный міръ, заглушала въ козакахъ тѣ чувства, которыя приписываются имъ относительно религіи. Намъ открылся новый походъ въ московщину, и мы не стали разсуждать о различіи русской Московщины отъ турецкой Волощины. Королевичь Владиславь довоевался до того, что погибаль наконець подь Можайскомъ. Какъ собаки медвъдя, обступили его, голоднаго и безпомощнаго, москали, и не сегодня, такъ завтра надъ нимъ повторилась бы кремлевская исторія: поляки еще разъ явились бы людоъдами. ¹) Въ это отчаянное время, по вызову короля, пришло къ нему на выручку 20.000 козаковъ, тъхъ самыхъ козаковъ, которыхъ число недавно ограничили одною тысячею. Понятенъ восторгъ, съ которымъ гербованное войско встрътило негербованныхъ избавителей своихъ. Конашевича-Са-

<sup>1)</sup> Въ числъ рукописей Императ. Публ. Библ., находится дневникъ одного изъ сидъвшихъ въ осадъ поляковъ, начинающійся 1603, оканчивающійся 1613 годомъ, подъ заглавіемъ "Historya Dymitra falszywego" (отд. польск. F. IV, № 33). Онъ напечатанъ недавно въ "Русской Библіотекъ", издаваемой Археографическою Коммиссіею, и содержить въ себъ слъдующую ужасную страницу:

<sup>&</sup>quot;Ни въ какихъ летописяхъ, ни въ какихъ исторіяхъ неть известій, чтобы вто-либо, сидящій въ осадь, терпыль такой голодь, чтобы где-либо быль такой голодъ, потому что, когда не стало травъ, корней, мышей, собакъ, кошекъ, падали, осажденные събли пленныхъ, събли трупы, вырывая ихъ изъ земли; пехота сама себя повывла и, ловя людей, събдала. Пехотный поручикъ съблъ двукъ сыновей своихъ, одинъ гайдукъ также съвлъ сына, а пругой-мать; также одинъ товарищъ съблъ слугу своего; словомъ-отецъ не щадилъ сына, а сынъ-отца; панъ не быль безопасенъ отъ слуги, слуга-отъ пана; кто кого осилиль, тотъ того съблъ; болбе здоровый уничтожаль слаббищаго. О родственникъ или товарищь, съвденномъ у кого-нибудь другимъ, судились, какъ о наслъдствь, и доказывали, что его следовало съесть ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дёло случилось во взводё п. Лесницкаго, что гайдуки съёли въ своемъ взводъ умершаго гайдука. Родственникъ покойника, гайдукъ изъ другого десятка, жаловался на это предъ ротмистромъ и доказывалъ, что онъ имълъ больше права събсть его, какъ родственника; а тв возражали, что они имвли на это ближайшее право, потому что онъ быль витств съ ними въ одномъ ряду, строю и десяткъ. Ротмистръ, какъ новичокъ, не знадъ, какой сдъдать приговоръ и, опасансь, какъ бы недовольная сторона не събла самого судью, бъжаль изъ трибунала. Во время этого страшнаго голода, появились разныя болезни, и такія страшные случаи смерти, что нельзя было смотреть безь плача и ужаса на умирающаго человека. Я много насмотрелся на такихъ. Иной пожираль землю подъ собою, грызъ руки, ноги, тело свое, какъ могъ пожиралъ и, что всего хуже, жоть желаль бы умереть, да не могь умереть, кусаль камень или кирпичь, прося Господа Бога превратить въ хлёбъ, но не могь откусить. Ахъ! Ахъ! слыщалось вездь по крыпости, а вив крыпости — плынь и смерть. Тяжкая это была осада! ужасныя перенесли мы страданія"!

гайдачнаго еще въ пол'в прив'втствовала депутація, подъ предводительствомъ мстилавскаго воеводы, который, отъ имени королевича, вручилъ ему булаву и королевское знамя. Такимъ образомъ уничтоженное отцомъ возстановлено сыномъ, и это было совершенно позводительно и резонно въ польской политикъ: въ случав чего, Сигизмундъ могъ отказаться отъ манифестаціи Владислава, равно какъ и паны его рады имъли полную возможность назвать поступокъ погибавшихъ и спасенныхъ козаками братій своихъ опрометчивымъ. Такимъ онъ и считался: онъ игнорированъ во всёхъ офиціальныхъ письменахъ того времени. Козацкія права, пріобретенныя спасеніемъ польской армін, какъ подъ Можайскомъ, такъ, впоследстви, и подъ Хотиномъ, сохранены за ними только ихъ оружіемъ. Что касается собственно до Сагайдачнаго, то онъ торжествоваль подъ Можайскомъ двойную побъду: и надъ козачествомъ, которое безумно рвалось биться съ ляхами. и надъ шляхетствомъ, которое диктаторски предписывало ему, въ Ольшанской коммисіи, покорность. Это была поб'єда благородная: она не стоила никому капли крови, но тъмъ не менъе дала побъдителю силу надъ объими борющимися партіями. Козаковъ поставиль онъ относительно себя, "какъ малыхъ дётей", 1) которыя должны слушаться взрослаго, а королевича съ его шляхтоюкакъ панскихъ недорослей. Онъ даль имъ возможность выпутаться изъ несостоятельной, вътренной экспедиціи и, пользуясь затруднительными обстоятельствами молодого царя, заключить съ нимъ выгодный миръ. Деулинское перемиріе на 14 съ половиною лътъ дало Польшъ, не на долголътнее, впрочемъ, торжество, Смоленскъ, Черниговъ и другіе съверскіе города: это была заслуга Сагайдачнаго, приписанная конечно мужеству польскаго войска и благоразумію предводителей онаго.

<sup>1)</sup> Слова кобзарской думы:

Тоді козаки стали въ раді, якъ малыі діти.

Новымъ походомъ въ православную Московшину область эксплоатаціи козацкой опять разширилась. Религіозное войско козацкое преисправно грабило единовърную московскую Русь, такъ точно, какъ и Волощину. Оно, еще до соединенія съ королевичемъ подъ Можайскомъ, "взяло взятьемъ" несколько московскихъ городовъ (конечно, не съ цълью помолиться въ церквахъ) и разогнало нъсколько царскихъ ополченій. Какое впечатльніе производили на своихъ единовърцевъ эти мнимые рыцари церкви, можно судить по рукописному сказанію ніжоего благочестиваго инока объ осадъ Желъзопольской Устюжны, называемой, вмъсто замка, острогомъ, въ 1609 году. "Аки дождь, напустиша ко острогу изгономъ; кличъ великъ испустища и въ разные пискове вострубиша, аки зли волцы скачуще и яко зліи аспиды шиняху, поглотити хотяще весь градъ". 1) Но, когда соединенныя войска приступили въ самой Москвъ, когда козаки пробидись уже въ Арбатскимъ воротамъ и выдомали петардою ворота Острожныя, раздавшійся въ Москв'я звонъ утреннихъ колоколовъ, по мивнію одного изъ нашихъ "ученыхъ", заставилъ козаковъ сотворить крестное знамение и прекратить приступъ. 2)

¹) Замѣчательно, что, со времень Ягайла, русины отличались пушкарскимъ искусствомъ. Шайноха ("Jadwiga i Jagiełło"), описывая осаду крыжацкой крѣшости Маріенвердерь въ 1384 году, говорить, что тамъ была "nadzwyczajnie
wielka liczba rozmaitych machin wojennych, znajdujących się w wojsku litewskim i kierowanych przez puszkarzy ruskich, który to naród (это слова великаго
магистра) wielce tu biegłym okazał się w tej sztuce". Наливайко, по свидѣтельству современника, былъ "знаменитый пушкарь". Въ упомянутомъ сказаніи говорится о пушкаръ Капусть. Защитники острога сдѣлали вылазку, "побѣждающе
враговъ своихъ и яко траву посѣкающе, и пушку мѣдную взяша во острогъ, и
пушкаря тоя пушки, нарицаемаго Капусту, на уды разсѣкоша, и главу его на
високо древо взоткоша на пути, еже бы имъ видѣти".

<sup>2)</sup> Это мибніе заявиль покойный М. А. Максимовичь, одинь изь бездарибішихь людей, когда-либо бравшихся за перо литератора. Я бы прошоль молчапіемъ эту неліпость, вы числі множества другихь, которыми полим наши историческія сочиненія, эти сборники келейныхь и кабинетныхъ легендь, но она представляеть факть характеристическій: она явилась, въ 1850 году, подь перомь бывшаго ректора Кіевскаго университета и члена разныхь ученыхъ об-

Между тъмъ какъ въ Украинъ, съ самой зимы и провесни 1618 года, королевскіе урядники аситировали въ городскихъ и сельских сборищахъ съ цълью вызвать козаковъ въ походу на помощь королевичу, въ чомъ и успъли, - въ Польшъ, вліявшей на судьбу Украины, шли оживленные толки о томъ, что дёлать съ козаками. Это была корпорація, крайне неудобная для Річи-Посполитой. Послёдніе татарскіе наб'єги и перев'єдыванья съ турками принисывались козакамъ. О Потоцкомъ, Корецкомъ и Вишневенкомъ съ ихъ нанскими компаніями, безъ всякаго сомнівнія, не одинъ только Жовковскій заявиль свое мибніе, какь о главной причинъ возни съ турками; но голоса людей прямодушныхъ составдяли въ Польш'в, какъ и везд'в, меньшинство. Все-таки надобно отдать польскому обществу честь: что не всв въ немъ безумствовали: не всё раздёляли взглядь вельможь на внутреннюю политику; не всё относились къ козачеству съ точки зрёнія крупных землевладільцевъ украинскихь; не всі были ослівнлены даже сословными предразсудками. Намъ извъстенъ въ печати одинъ изъ представителей зрячихъ среди слёпцовъ. Это быль земскій писарь заторскій, Криштофъ Пальчовскій. Онъ. ко времени сеймового събзда 1618 года, выпустиль въ свёть брошюру, подъ заглавіемъ: "О Kozakach, ieżeli ich zniesć, czyli nie. Dyskurs". 1) Въ этой брошюрѣ Пальчовскій старался доказать, что уничтожить козаковъ было бы, во первыхъ, безчестно, во

ществъ (въ томъ числѣ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ). Возможность появленія въ печати такой монографіи Сагайдачнаго оть имени заслуженнаго дѣятеля науки, какая напечатана Максимовичемь въ "Кіевлянинѣ" 1850 года, опредѣляеть уровень нашей исторіографіи вообще. Это говорится не въ укоръ добрымъ трудолюбцамъ, а въ напоминаніе: что пора намъ оставить кумовство въ дитературѣ, и взяться за исторію посерьознѣе.

<sup>1)</sup> Разсужденіе по вопросу о козакахъ: уничтожить ли ихъ, или нѣтъ. Весьма рѣдкая брошюра, хранящаяся въ Императ. Публ. Библ. Къ ней слѣдуетъ примѣнить сказанное мною о гоненіяхъ на книгу Папроцкаго "Panosza". (См. т. І, прим. къ стр. 107.) Панъ Туровскій, издазая, въ Краковѣ, рядъ замѣчательныхъ сочиненій, сдѣлавшихся рѣдкими, подъ заглавіемь: "Biblioteka Polska".

вторыхъ — безполезно, а въ третьихъ — не возможно. Вотъ его собственныя слова: "Уничтожать козаковъ, по требованію непріятеля (турка), — діло безчестное. Украинская республика (rzeczpospolita ukrainna) такъ ужъ прославилась по всему свъту, что другіе народы почитають ее за единственную твердыню и оборону нашего королевства, о чомъ я наслушался въ Гераманіи при двор'в епископа вроплавскаго и епископа саксонскаго. — Турокъ требуетъ уничтоженія козаковъ (прододжаетъ Пальчовскій); но следуеть ли, по желанію язычника, уничтожать христіянь? и не значить ли это, терзать собственную утробу, если мы будемь истреблять людей, которые уже около ста льть, какь поселились на своихъ мъстахъ"? Потомъ онъ переходить въ пользъ, принесенной козаками королевству. "Развъ это малая польза, что возаки часто отнимали у татаръ добычу и выручали множество народа у нихъ изъ неволи? Разв'в это малая польза, что они нападають на самаго могущественнаго врага святого креста и поражають его при всякомъ удобномъ случав? Разорили ему Очаковъ, Тегиню, Бългородъ; захватывали въ степяхъ его стада, и сколько у нихъ есть огнестр вльнаго оружія, то все частью забрали въ турецкихъ крепостяхъ, частью отняли у татаръ. Разве это мадая польза, что прежде бывало турки и татары всюду по берегамъ Ливира насли свои стада, а теперь и за Дивиромъ, болве чемъ на десять миль, не сменоть пасти? Неужели для насъ не выгоднее, что въ соседстве съ нами живуть козаки, чемъ еслибы жили турки или татары? Прежде бывало татарамъ за обычай почти ежегодно не только около Бара или Кременца, но около Сендомира около Опатова, около Завихоста грабить насъ; а когда, по мило-

не перепечаталь, однакожь, ни брошюры Пальчовскаго, ни Рапозгу Папроцкаго, ни сочиненія Эразма Гличнера о восинтаніи дѣтей, напечатаннаго въ Краковѣ 1558 года. Всѣ эти весьма важныя для исторіи, можно сказать, уникаты были бы врайне непріятны для польской публики. Такъ фанатическіе предки вліяють на просвѣщенное, якобы, потомство!

сти Божіей, настали возаки, то ни одинъ разъ орда не осмѣлилась вторгнуться такъ глубоко въ наши земли". Далѣе Пальчовскій исчисляеть козацкіе подвиги въ пользу королевства и, наконецъ, заключаетъ, что, если и при Стефанѣ Баторіѣ найдено крайне опаснымъ уничтожать козаковъ, то тѣмъ болѣе это опасно теперь, когда сила ихъ такъ много увеличилась.

Видно, вслъдствіе подобнаго взгляда извъстной части общества на козацкое дъло, и король Сигизмундъ III, въ пропозиціи своей на сеймъ 1618 года, пришолъ къ такому заключенію по вопросу о козакахъ: "Уничтожать козаковъ — дъло трудное, но усмирить ихъ и подчинить законнымъ властямъ было бы возможно, еслибы сеймъ и украинскіе паны единодушно согласились на это и бросились гасить этотъ страшный домашній огонь".

Вернулись козаки изъ Московщины поздно осенью и, какъ сила, которую наконецъ признавали всв, сделались предметомъ искательства со стороны противниковъ уніи, то есть благочестивыхъ мъщанъ и ихъ тъснимаго духовенства. До тъхъ поръ не было слышно, чтобы мъщане или духовенство соединяли свое церковное дело съ козацкимъ. Общность двухъ братствъ, городского и степного, украинскаго и запорожскаго, церковнаго и козацкаго, заявлена впервые жестокосердымъ утопленіемъ въ проруби Грековича, которое позорило бы нашу церковь, еслибъ она имъла тогда іерархію и оть ел имени приб'єгала къ подобнымъ м'єрамъ. Но то было время всеобщей неурядицы. Козаками начали стращать унитовъ и католиковъ; съ козаками, после московскаго похода, начали носиться; о козакахъ даже панскіе нунціи доносили въ Римъ, что они составляють одну изъ главныхъ помъхъ распространенію въ народ'в уніи, что ихъ будто-бы уже 60.000, и тому подобное. Князя Василія 12 літь уже какъ не было на світі: некъмъ было запугивать противниковъ, какъ бы ни велики были глаза у страха. Мъщане стали заискивать ласки у новыхъ украинскихъ магнатовъ, магнатовъ грубой, почти разбойницкой силы.

Что касается до русскихъ пановъ, то они, видя церковь свою въ полномъ упадев и презрвній, чаще прежняго переходили въ католичество. Даже дома, которые вчера еще, подъ вліяніемъ ревнителей отеческой вбры, двлали торжественныя записи на поддержание древняго русскаго благочести, сегодня, подъ нашентомъ датинцевъ, отдавали дочерей своихъ въ католическія семейства и собственною кровью помогали размноженію датинскихъ прозедитовъ. Такъ, въ числъ прочихъ, поступилъ домъ мозырскаго старосты Лозки, котораго почтенная представительница, Анна Степановна, урожденная Гулевичева, въ 1615 году, завъщала кіевское дворище свое подъ Богоявленскій общежительный монастырь и положила основание великому русскому делу — Кіевской Духовной Академіи. Она, въ просветительной рол'в Кіева, была другою Ольгою, которая была первымъ и лучшимъ апостоломъ христіянства въ днівпровскихъ областяхъ; но дочь этой дорогой для нашей памяти Анны, иначе Гальшки, по имени Софія, выдана была за Стефана Аксака, старшаго сына Яна Аксака, того Яна Аксака, земскаго писаря, а впоследствіи судьи кіевскаго, который приняль подъ свое покровительство самозваннаго князя Половца Рожиновскаго, товарища по оружію Криштофа Косинскаго. Церковныя братства лишались въ русскихъ панахъ даже такой гнилой опоры, какою служиль имъ прежде домъ князей Острожскихъ, и естественно должны были ухватиться за разбогатъвшее, усилившееся и разбуявшееся, въ сознаніи силы своей, Запорожское Войско. Вскор'я это войско въ лицѣ своего гетмана, Сагайдачнаго, сослужило имъ великую службу. Но, чтобы имъть передъ глазами всъ элементы общества, среди которыхъ дъйствовалъ просвътительный элементъ русской церкви, намъ необходимо отъ Кіевской, всячески разоренной, земли еще разъ обратиться къ карпатскому подгорью, гдф до-татарская русь нашла убъжище послъ погрома, гдъ воскресли военныя доблести древнихъ буйтуровъ, но гдф русскій языкъ, русскій обычай и русская церковь должны были выдержать самое первое и самое сильное нападеніе со стороны полонизма и латинства. Въ этомъ подгорьт, какъ уже не разъ было упомянуто, явились рыпари, отстанвавшіе новый славянскій мірь оть монгольскаго съ наслёдственною неустрашимостью. Но мы съ ними знакомились въ боевомъ лагерт, въ походахъ, въ военныхъ транзакціяхъ. Намъ надо познакомиться съ ними у нихъ дома, посмотрть, какъ они росли, мужали и добывали себт широкую, европейскую славу.

## ГЛАВА XVII.

Панско-мужицкій центавръ на Руси. — Общественныя добродѣтели русскихъ нановъ. — Поддержка монархической власти. — Благоустройство и порядочность нанскаго быта. —Достоинство связей между патрономъ и депендентами. — Европейская образованность. — Коронный гетманъ вмѣстѣ съ землевладѣльцами защищаетъ Украину отъ татаръ.

Обыкновенно на представителей польскаго элемента среди руси историки смотрять изчужа, и занимаются, какъ прямымъ предметомъ своихъ изследованій, или русскимъ духовенствомъ, или патронами церкви, или же козаками и хлъборобами. По моему, это-большое недоразумение. Тогдашняя русь делилась на две неравныя части: меньшую часть составляли мъщане съ козаками и городскимъ духовенствомъ, да тв паны, которыхъ можно было назвать, пополамъ съ грѣхомъ, представителями русскаго элемента; несравненно большую часть составляли сельскіе промышленники, ратаи, будники, мірошники, рыбалки, винники, броварники, разные сельскіе мастеровые и вся панская челядь, считавшаяся сотнями, а въ такихъ домахъ, какъ домъ Острожскаго, тысячами, вмъств съ сельскими понами, которые составляли, можно сказать, часть крестьянства. Надъ этой большей половиною населенія нашей отрозненной Руси господствовали инструменты ел отрозненности то есть дворяне, которыхъ болъе сильная часть прямила Сигизмунду-Католику, въ томъ числъ и такіе люди, какъ Острожскій (до временной ссоры за унію), а болбе слабая не имбла ръшимости

стать открыто на сторону церковныхъ братствъ, какъ следали, въ 1620 году, козаки, и, принося одной рукой жертвы для утвержденія древняго русскаго благочестія, другую протягивала на родственный союзъ съ латинцами, какъ сдёлалъ домъ Лозки, мозырскаго маршала. Независимо же отъ въры и народности, эта слабъйшая часть русскаго дворянства, по сословнымъ интересамъ, была какъ нельзя болбе солидарна съ передовиками своими, и въ этомъ смыслъ, составляла одно цълое съ такими отступниками православія de jure, каковъ быль Замойскій, и съ такими отступниками православія de facto, которыхъ образцомъ было семейство князя Острожскаго. Все же дворянское сословіе отрозненной Руси взнуздало сельскій людъ подданствомъ, осёдлало полноправностью и низвело до уровня безсловесной рабочей силы. Въ этомъ чисто матеріальномъ смыслъ, русскій панъ представляль существо, нераздёльно связанное съ крестьяниномъ, и только такимъ образомъ следуетъ ставить ихъ обоихъ на историческую сцену. Крестьянинъ безъ пана не быль бы хдопомъ, не быль бы подданнымъ: онъ быль бы мъщанинъ или козакъ; и панъ безъ крестьянина не былъ бы шляхтичемъ, не быль бы urodzonym (благороднымъ) и не имъль бы никакой градаціи въ сословномъ могуществъ. Это были конь и всадникъ, взятые вмъстъ; это былъ центавръ, котораго верхняя часть предназначена для утонченныхъ операцій, а нижняя — для операцій грубыхъ. Намъ хорошо следуетъ знать это чудовище, неестественно сросшееся и неестественно отправляющее свою житейскую функцію, если желаемъ видъть ясно другую, болье человъкообразную часть русскаго общества.

Не такъ смотръди на пановъ современниви, даже и тъ, которые страдали больше другихъ отъ панскаго полноправства, даже и козаки, даже и православное духовенство, составлявшее слабую, но единственно-русскую интеллигенцію родного края. Явленіе признавалось почти нормальнымъ, и сущности борьбы двухъ несовивстимых в началь общественных в никто бы въ тв времена не умвлъ назвать. Боролись изъ-за того, что кой-кому было слишвомъ твсно, а откуда собственно происходила твснота, такая радикальность взгляда была русскому уму еще не по силамъ. Твмъ менве сознавали свою узурпацію паны, и воть почему надобно знать намъ, сколько въ нихъ было добраго.

Мы нашли весьма мало добраго въ дом' князя Василія. То просвъщение, которое водворилось было въ Острогъ, не ему принадлежало. Оно было насаждено пришельцами на панскомъ грунть, и изчевло безъ следа съ удаленіемъ своихъ делателей: острожскій вертоградь de facto не им'яль хозяина. Что касается до добродътелей семейныхъ, то князь Василій относился весьма трубо въ родственнымъ узамъ и, въ свою очередь, какъ показывапоть его письма въ зятю Радзивилу, сильно страдаль отъ нахальства дътей. Этотъ полупольскій магнать далеко не быль образцомъ добрыхъ нравовъ и даже последовательности въ действіяхъ, которая бы выражала, хоть и влой, но сильный характеръ. Будучи первымъ по своему положенію между историческими, то есть именуемыми въ исторіи, діятелями, князь Василій быль между ними последнимъ по ничтожеству своихъ умственныхъ вонценцій. Ни православные, ни латинцы не могли идти по стедамъ его ни въ какомъ отношении, кроме разве накопления миллюновъ подъ время великихъ смуть и крайней опасности государства.

На бѣду русскому элементу, который одинъ и могъ бы процвѣтать на древнемъ поприщѣ русской жизни, въ землѣ Кіевсюй, въ землѣ Галицкой, въ Подоліи, на Волыни и во всей Литвѣ, — со стороны главныхъ отступниковъ православія, этихъ Жовковскихъ, этихъ Замойскихъ, этихъ Потоцкихъ и Вишневецкихъ, заявлены были такія доблести, которыхъ патроны русской церкви вовсе не имѣли. Если прозелиты латинства и полонизма не были люди, то все-таки это были смѣлые и гордые львы, а не быки подъяремные, какъ русскіе магнаты. Но, увы! они были именно люди (мы хвалимъ ихъ, тоскуя объ ихъ исторической славѣ)... Да, они были людьми въ свой малолюдный вѣкъ гораздо въ высшей степени, чѣмъ наши святопамятные и препрославленные. Лучшее, что завѣщала намъ богатая природными дарами старина до-татарская, подхватили въ свой кругъ убогіе поэвіею ляхи, и, еслибы успѣли нодхватили въ свой кругъ убогіе поэвіею ляхи, и, еслибы успѣли нодхватить еще такихъ людей, какъ авторъ "Апокрисиса", какъ Іоаннъ Вишенскій, Іовъ Борецкій и Петро Сагайдачный,— побѣда Рима надъ вселенною была бы полная. Но "золотою удицею" не всякую рыбу "подобаетъ ловити": ихъ, этихъ евангелистовъ русской свободы, можно было уловить только тѣмъ словомъ правды, которымъ были одарены "ловщы человѣковъ"

Все-таки представители народа, въ шляхетскомъ смыслъ слова, очутясь на сторон'в антинародниковъ, то есть коренныхъ дяховъ, лехитовъ, действовали въ пользу ихъ могущественно, действовали не столько богатствомъ, не столько образованностью своею, сколько возвышеннымъ пониманіемъ идеи государя и своего долга къ тому, что у поляковъ слыло государствомъ. Сигизмундъ-Католивъ являлся, въ глазахъ нашихъ русскихъ людей, личностью почти высокою, будучи крайне неспособенъ къ правленію, — во всякомъ случаф, особою, священною для всего русскаго общества, за исключениемъ одичалыхъ въ пустынъ сіромахъ, которые позволяли себъ съ-пьяна, что называется, прими всичину, подобно нашему Шевченку. Это очарование, столь необходимое для правителя государства, производиль тоть культь, которымъ представители шляхетского народа русского, Замойскіе, Жовковскіе, Потоцкіе, Гербурты, Сінявскіе, — не изъ угодничества, а въ сознаніи важности идеи, связующей государство,окружали клеврета римскаго напы; производило это спасительное для государя и государства очарование то благоговение, съ которымъ они, не для виду, но по натуръ своей, приближались къ особъ монарха: чувство прекрасное, служение доблестное, но для идеи возсоединения Руси крайне вредоносное.

Я въ своемъ мъстъ укажу, откуда этому культу явилась реакція въ пользу царя московскаго, и какъ благогов вніе къ монархической власти было перенесено отъ Сигизмунда Вазы на Михаила Романова, а потомъ-на тишайшаго изъ государей, умѣвшаго, въ простоть своей, царствовать почти столь же плвнительно, какъ Екатерина Вторая—во всеоружій ума своего. Теперь прошу моего читатлея вспомнить, что Янъ Замойскій не удовлетворился эгоистически тъмъ высокимъ, по своему времени, просвъщениемъ, вакое видно въ авторъ книги "De Senatu Romano": онъ желадъ блага науки, которыми пользовался самъ, распространить на весь край, на всю родину свою и, если можно, на всю Польшу: онъосноваль въ своемъ городъ Замость вакадемію (1595 годъ). На устройство этого всеучилища, Замойскій пожертвоваль не такую щепотку золота, какую бросиль князь Василій на свою славяногреческую школу и типографію. Академія Замойскаго снабжена была громадною библютекою съ архивомъ при ней (сожженную въ Хмельнищину), снабжена и всёми удобствами для лучшихъ ученыхъ, какіе только согласились оставить Европу ради щедрой Скиони, и самъ Замойскій быль президентомъ этой академіи de facto. Преподаваніе наукъ возведено было въ ней на такую высокую степень, что коронный гетманъ Жовковскій зав'єщаль вдов'є своей воспитывать сына не въ заграничныхъ университетахъ, а въ Замость в. 1) Янъ Замойскій действоваль не одинь: по пословиць: similia similibus gaudent, дворъ его состояль не изъ такихъ людей, которыхъ больше всего занималъ чудовищный аппетить обжоры Богданка, или огромное жалованье, получаемое

<sup>1) &</sup>quot;W Zamosciu się zaczęła nauka godna dzieci szlaceckich, i wolę, ze go tu w Polscze, nizli gdzie indziey do cudzey ziemie, vczyć dasz": слова духовнаго равъщанія Жолковскаго.

каштеляномъ за лакейскую службу. 1) Нѣтъ, иного рода интересъ привлекалъ шляхту въ домъ Замойскаго, — интересъ глубокой науки, на сколько наука вообще была глубока въ концѣ XVI вѣка.

Между такъ называемыми "старшими слугами" дома Замойскихъ были люди съ образованіемъ докторскимъ, чему доказательствомъ можетъ служить біографія Оомы Замойскаго, написанная, по воспоминаніямъ, однимъ изъ его слугъ, Журковскимъ. 2) Эта біографія, изложенная "simplici stylo et sine ornatu", 3) даеть понять, кавъ жили дома люди, старавшіеся истребить, или по крайней мівръ обуздать козачество. Въ ней выступають на явь нравы и обычаи, достойные вниманія историка и соціолога. Единичныя явленія, представленныя Журковскимъ съ простотою правды, даютъ намъ высовое понятіе о стров католико-русскаго общества въ его аристократической сферв. Это были люди, видавшие все лучшее, что произведа до техъ поръ Европа, усвоившее себе порядочность цивилизованнаго быта и проникнутые желаніемъ общаго блага, въ томъ видъ, какъ они его понимали. Это были, можно сказать, добродътельные римскіе граждане. По видимому, этимъ достойнымъ представителямъ польскаго элемента на Руси предстояла въ потомствъ прочная будущность. Но ихъ погубило то, что они безсознательно были заражены принципомъ вельможества, круцнаго землевладенія, всеподавляющаго широкаго хозяйства. Строгое, достойное классическихъ римлянъ, примънение къ жизни этого рокового принципа привело ихъ къ печальному, непредвиденному никемъ концу: они должны были, съ своимъ высокимъ умственнымъ развитіемъ, съ своею предпріимчивою куль-

<sup>1)</sup> Каштелянь за то, что дважды въ годъ стояль во время обеда за стуломь князя Василія, получаль 70.000, злотыхь что составляеть заработокъ по крайней мёрё по 10.000 злотыхь въ часъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Она издана только черезъ 217 лёть по написанін (въ 1643 году) и поднесена внуку Яна Замойскаго, котораго старый слуга дома старался руководить на дорогѣ жизни.

Языкомъ простымъ, безъ украшенія.

турою, даже съ своими гражданскими заслугами и добродътелями, посторониться передъ твиъ мотлохомъ, который они, по всемъ божескимъ и человеческимъ законамъ, какъ имъ вазалось, должны были презирать, и презирали. Ихъ положение въ исторіи Польши и Руси—по истин'в трагическое: они процвівтали, аки финикъ, и высились, аки кедры ливанскіе, но пышный цвътъ и гордый ростъ были даны имъ какъ-будто только для того, чтобы убогій и отверженный ими русинъ повторяль торжествуя: "и мимоидохъ, и се не бъ". Они не знали за собою пагубнаго грѣха, но тѣмъ не менѣе быми обречены на гибель Объ нихъ невольно вспоминается, когда читаень слова Іова: "Аще бо нечестіе сотворихъ, не въмъ душею моєю: обаче отъемлется ми животь". Поляко-руссы наши потеряли животь свой, свою политическую и народную будущность, а по ученію политико-экономистовъ, даже и славу, которая принадлежить усивху, — не за то, что, по натурѣ своей, были злы и расположены къ беззаконію, а за то, что изм'єнили убогимъ и нев'єжественнымъ братьямъ ради богатыхъ прелестниковъ, ради просв'вщенныхъ всемірных обманщиковъ. Они, если можно здёсь выразиться понародному, "потурчились, побусурманились, ради панства великого, ради лакомства нещастнаго".

Но покамъсть, въ виду загнанной русской черни, спившейся съ круга, оздившейся, какъ дурно третируемая собака, хищной и неисправимой въ своей хищности,— въ виду полуазіятцевъ козавовь, противодъйствовавшихъ государственной политикъ, стояла величаво и самосознательно дъланная изъ русской Азіи латинская Европа, стояла она подъ Карпатами, на самомъ сильномъ посту недобитковъ татарскихъ. Такъ точно, не на своемъ мъстъ, не вътонъ общей картинъ, красовалась и церковъ этой дъланной Европы, въ виду церкви туземной, обветшалой и заброшенной прежними ктиторами своими. Такъ точно, иностранцемъ среди аборитеновъ, стоялъ и панскій ксензъ, въ виду отверженнаго рустеновъ, стоялъ и панскій ксензъ, въ виду отверженнаго рустеновъ

скаго попа, который только въ простонародной корчив находиль по себъ компанію.

Аристократическій домъ Замойскихъ, дишась, въ 1605 году, главы своего, знаменитаго канцлера королевства, представилъ примѣръ внутренняго благоустройства не въ парадлель дому Острожскихъ. Опекуны малолѣтняго сына его, Өомы, съ благородною вѣрностью принятому на себя обязательству, выполнили начертанный отцемъ планъ воспитанія сына. Разсказъ Журковскаго о томъ, какъ онъ, уже въ 1609 году, когда Өомѣ Замойскому было 16 лѣтъ, началъ служить ему въ его комнатѣ, ¹) переносить насъ далеко за Карпаты. Утонченность быта, порядочность жизни, строгость выполненія программы образованія, въ осиротѣломъ домѣ Замойскихъ, напоминають лучшее время возрожденія наукъ въ Италіи, съ исключеніемъ только итальянской чувственности, которой отнюдь не давали мѣста въ резиденціи молодого магната.

Съ Өомою Замойскимъ воспитывался Николай Потоцкій, будущій герой козацко-шляхетскихъ войнъ, и еще нёсколько молодыхъ людей изъ знатнёйшихъ фамилій. Профессоры Замойской академіи и старшіе слуги, или лучше сказать вассалы дома, составляли такой ученый и рыцарскій кругъ, въ которомъ юноша могъ обогатиться разнообразными, доступными для того времени знаніями и благородными примёрами жизни. Любимою наукою молодого магната была математика, въ приложеніи къ военному дёлу. Въ архивё академической библіотеки, по словамъ Журковскаго, хранились фоліанты чертежей и объясненій къ нимъ, составленные собственноручно Өомою Замойскимъ; но мало ли что погибло въ этомъ архивё по милости нашего Хмельницкаго?

Въ 1612 году, Оома Замойскій окончиль курсь наукь въ до-

<sup>1)</sup> Польскіе аристократы никогда не дозволяли приближаться къ себѣ слугѣ не-шляхтичу. Отъ этого все, что наполняло панскій домъ во время обѣда, кейфа или кабинетныхъ занятій, составляло нѣчто однородное по образованности.

того Эпаминонда польско-русскаго, столь же извёстнаго своею пряктически принотою и безкорыстіемъ, сколько и талантами полководца. 

Вогне или менте значительный контингентъ шляхты, выбранцевъ и чужеземной птахоты въ полномъ вооруженіи, и покрывалъ поступилъ и Оома Замойскій.

Такъ поступилъ и Оома Замойскій.

Въ то время неудачное покушение Стефана Потопкаго на Волощину, по тайному порученію короля, привело во владенія **Ръчи-Посполитой татарскую орду. Замойскій не довольствовался** въ полъ; онъ лично несъ твевные и ночные труды простого войскового товарища. Онъ шивль въ своемъ распоряжения 800 воиновъ; его артиллерія бы-**— да лучшею въ коронномъ войскъ; но онъ по цълымъ ночамъ, не** эвставая съ коня, отбываль полевую сторожу съ своей хоругвію, **жотя, какъ** волонтеръ, и не обязанъ былъ идти вмъстъ съ ротми-**≪трами** въ очередь. Важно здѣсь то обстоятельство, что онъ тре**боваль того же оть знатной молодежи, которую отцы отдавали** 🖚 нему въ службу. Обыкновенно знатная молодежь услаждала **себъ походную стоянку въ дагеръ ночными оргіями, игрою и** разными забавами. Замойскій даваль имъ примірь, какъ проводить ночи подъ нанцыремъ, на дождъ и вътръ, исполняя въ точности все, что прикажеть стражникъ.

Такъ выковывались магнатами инструменты для обузданія козацкаго своевольства, для подавленія народной русской силы, проявлявшейся отрицательно. Въ такихъ же добродётельно-губительныхъ кружкахъ, какіе собирались около Жолковскихъ и Замойскихъ, ковались инструменты и для разрушенія русской церкви, инструменты надежные. Ежедневно въ палаткъ Замойскаго

домовый капелланъ отправлялъ св. мшу (объдню), а передъминею молодой магнатъ совершалъ всъ установленныя латинскою церковью молитвы. Эта церковь умъла дълать свое дъло; ея апроши ведены были безукоризненно; ея тактика не имъетъвъ исторіи примъра для сравненія; и одно только не дало ей опановать русскую почву, или—что все равно—овладъть вселенною: она не догадалась, что не шляхта—народъ, что шляхта—не народъ.

Біографъ молодого Замойскаго ведетъ его съ похода въ походъ, описываетъ его участіе въ трактатахъ съ турецкими уполномоченными, знакомитъ его съ аристократическими домамипосылаетъ на сеймъ, заставляетъ скромно, но съ достоинствомъ принца, фигурировать передъ королемъ и сенаторами, и во всемъ этомъ даетъ намъ понять, какъ высоко поставленъ былъ польскій аристократизмъ, и какъ онъ долженъ былъ импонировать менѣе знатную русь. Что отъ него спасало нашу народность? Запорожская дикость съ одной стороны, мѣщанская отверженность — съ другой, монастырскій аскетизмъ— съ третьей. Четвертую сторону составляло сельское простонародье, но оно было нераздѣльною частью польско-русскаго центавра; оно давало ему силу воевать, хотя не пользовалось его завоеваніями.

Два съ половиною года провель Өома Замойскій въ разнообразныхъ положеніяхъ: онъ бываль—то воиномъ, то землевладѣльцемъ, то гостемъ, то хозяиномъ, то представителемъ своей земли на сеймѣ то академикомъ, окруженнымъ учеными. Въ концѣ 1614 года, онъ отправился, въ чужіе края, окруживъ себя напередъ людьми, бывалыми за границею и способными не только вездѣ и во всемъ найтись, не только поддержать его достоинство всюду; но и содѣйствовать его образованію. Это былъ путешествующій монархъ, а не помѣщикъ. Три года прожиль онъ въ Европѣ для обогащенія ума своего опытомъ и наблюденіемъ, во исполненіе отцевской духовной; долго жилъ при дворѣ англійскаго Стюарта, которему трезвый бунтовщикъ Кромвель отрубиль голову въ то время, когда пьяный бунтовщикъ Хмельницкій рубиль головы "королятамъ" Яна Казимира; потомъ исчерпаль всс, что могъ дать вельможѣ, рыцарю полководцу и философу тогдашній Парижъ; видѣлъ Италію, колыбель возрожденія наукъ, и, наконецъ, подвергся въ Римѣ тому, что, увы! считалось вѣнцомъ всѣхъ доблестей, — публичному обоготворенію папы среди новоязыческаго Рима: въ торжественныхъ процессіяхъ, Замойскій носиль передъ папою тяжелый крестъ, на удивленіе зритслямъ; на тѣлѣ у него была власяница, и шоль онъ по римской мостовой босыми ногами.

Всв имвешіе двло съ Оомою Замойскимъ, какъ на Руси, такъ и въ Польшъ, единогласно свидътельствують, что это быль высоко просвъщенный человъкъ, что это былъ мужественный воинъ и примерный христіянинь, который до того простираль свою набожность, что даже бичевался. Отецъ его едвали уступаль ему въ которой-либо изъ его добродътелей, нужды нътъ, что, при всей широть своей орбиты, все-таки, позволяль себь экзорбитанцін; сынъ его шолъ по следамъ отца и деда. И что же? Всв пожертвованія Замойскихъ для просв'єщенія родного края, вс'є подвиги ума, мужества и самоносвященія, всё добродётели, бывшія въ ихъ роду наслібдственными, обратились въ ничто. Почему же это? Единственно потому, что ихъ руководителями, католическими прелатами, дукаво истолкованъ быль тексть апостола Павла о любви къ ближнему; что благодатный смыслъ этого текста съуженъ ими до кружка избранныхъ, что plebs, эта громадная масса меньшихъ братій нашихъ, лишена была права людей, — права называться народомъ. Латинскіе прелаты, войдя въ простадкую Русь съ облагороженною якобы церковью своею, положили непереходимую пропасть между одними и другими русичами. Они отняди нашихъ пановъ у меньшихъ братій ихъ, уничтожили въ датинизованныхъ сердцахъ самую возможность любви къ милліонамъ и сдёлали вёчнымъ укоромъ для этихъ сердецъ гремящее слово апостола: "Аще языки человъческими глаголю и Ангельскими, любве же не имамъ, быхъ яко мъдь звенящи, или кумвалъ звяцаяй. И аще имамъ пророчество, и въмъ тайны вся и весь разумъ, и аще имамъ всю въру, яко и горы преставляти, любве же не имамъ, ничтоже есть. И аще раздамъ вся имънія моя, и аще предамъ тъло мое во еже сжещи е, любве же не имамъ, кая польза ми есть"? 1)

Совершеннъйшій рыцарь, образецъ просвъщеннаго вельможи и набожнаго католика, Оома Замойскій, вернулся на родину во всеоружіи молодости, богатства, образованности, даже талантовъ и добраго сердца; онъ могь бы принести родинъ громадную пользу, еслибы понималь родину по-русски; но онъ понималь ее по-польски, и не принесъ никакой. Это быль цвъть безплодный, пустоцвътъ. Тъмъ не менъе онъ представляетъ весьма интересную, трагически-интересную фигуру въ исторіи, точно такъ, какъ и нравственная противоположность его—князь Василій, сохранившій видъ магната русскаго, но проточенный насквозь полонизмомъ, слабый и шаткій, какъ старый грибъ въ лѣсу, съ виду здоровый, внутри разрушенный.

Надъ польско-русскимъ центавромъ собиралась гроза. Она всегда находила съ юга, изъ-за Балкановъ. Циклопъ, немного усыпленный, нъсколько ослабленный и развлеченный борьбою за свою добычу, отъ времени до времени напоминалъ никогда не готовой Польшъ, что не забылъ своего намъренія — выжечь ее, вытоптать конскими копытами и превратить въ пустыню. Но въ особенности сталъ онъ грозенъ съ воцареніемъ молодого султана Османа II, въ 1618 году. Этотъ султанъ смотрълъ на Польшу, какъ на страну, предназначенную разширить громадную имперію Оттоманскую. Слава захвата и насилія такъ же

<sup>1) 1</sup> Kopene. XIII, 1—8.

увлекательна для воинственнаго варвара, какъ для людей развитихь нравствено — слава водворенія культуры и науки среди безпомощнаго и невъжественнаго общества. Османъ дъйствоваль энергически. Но Польша возбуждала въ турецкомъ сердцъ жажду дикой славы посредствомъ другой жажды, которая работаеть сильнее, настойчивее и постояннее всякаго иного чувства въ человъческомъ сердць, — жажды отмщенія. На этой, какъ говорится, низкой страсти построено много великихъ дёлъ, много всемірных событій. Она вдохновляла и молодого падишаха. Она давала ему поддержку и въ воинственной части подданнихь. Волощина сама по себъ постоянно служила яблокомъ раз-Дора между монгольскимъ и славянскимъ міромъ, а козаки, эта Славянская орда, своими дерзкими походами, къ старому счоту турозъ съ Польшею прибавдяли безпрестанно новый и новый. Козаки вели притомъ свой особый счотъ съ татарами, и такъ онъ Фыль запутань, столько они другь другу задолжали, что поквитать ихъ могло только прекращение существования татаръ, или украинцевъ. По выраженію польскихъ правительственныхъ лицъ, татары у султана были хортами на смычв. Нвтъ, это были вольные, недрессированные исы, понимавшие атуканье дикаго господина своего, но не всегда послушные его запрещеніямъ. Бѣдность польскихъ провинцій отъ можновладскаго хозяйничань: гнала безземельный и обиженный народъ въ козацкіе добычники. У татаръ бъдность происходила отъ азіятской безпорядочности, оть примитивнаго невъжества и лишь отчасти отъ насилія болже богатыхъ и могучихъ между ними. При такихъ обстоятельствахъ, подстрекательства съ той и другой стороны были излишни, а удержь -- невозможна. Медкая война постоянно кипъда въ украинныхъ воеводствахъ, и каждый житель, каждый панъ и простолюдинъ, былъ болъе или менъе окозаченъ. Замки и города, дома и хаты сверкали оружіемъ; ямы и подземелья были полны боевыхъ снарядовъ. Каждое человъческое жилище представляло со-

бою отделение громаднаго, раскинутаго на всю отрозненную Русь арсенала. Ковали, оружейники и буртовики, выдълывавшіе селитру, являлись посреди чернорабочаго люду почти такими же аристократами, какими были винокуры и броварники. Пушки отливались у пановъ на дому нюренбергскими и другими нъмецкими мастерами. Не рѣшаясь ударить на Крымъ и Турцію геройски, потерявъ способность къ общему самоотвержению, панская республика развила необходимость повсемъстной самозащиты отъ орды, которой нечемъ было жить безъ набеговъ, и такимъ образомъ необачно завела въ пограничныхъ воеводствахъ громадную оружейную, въ которой, на каждомъ шагу, изготовлялись мушкеты, рушницы, пищали и самопалы, шаблюки и списы, бердыши и келепы, какъ оказалось впоследствии, для истребленія пропагандистовъ польскаго права. Но, покамъсть, это не чувствовалось. Противъ татарскихъ набъговъ принимались панами пальятивныя міры, а козаковь, грозныхь въ своей одичалости, паны старались такъ или иначе сделать ручными.. Такъ и въ 1618 году, 20.000 добрых в молодцовъ, которые подъ часъ бывали слишкомъ недобрыми, служили польскимъ интересамъ въ Московщинъ, точно и въ помышленьи у нихъ не бывало разрушить гивэдо можновладства, Краковъ, истребить шляхетское сословіе: задача до-кадлубковскихъ полянъ привислянскихъ. Часть козаковъ промышляла въ то время за Порогами, нъкоторые ходили на море, безъ особеннаго шуму въ исторіи, но къ большой досадъ татаръ, турокъ и украинскихъ землевладъльцевъ, а остальные искали козацкаго хлеба въ нанскихъ дворахъ и замкахъ. За новые козацкіе походы Жовковскій винилъ на сеймъ 1619 года королевскихъ казначеевъ: козаки не получили жалованья, объщаннаго имъ въ 1617 году. Новые татарскіе набъги онъ также приписывалъ неуплатъ татарамъ объщанныхъ и установденныхъ сеймомъ подарковъ. Въ сеймовой рѣчи своей объ этихъ двухъ предметахъ правительственныхъ заботъ, Жовковскій

сообщиль сенату и земскимъ посламъ, что козаки, весною 1618 года, надълали много вреда туркамъ и, между прочимъ, убили башу, султанскаго родственника, котораго турки привезли въ Царыградъ и показывали польскому послу. 1) Вследствіе такихъ козацкихъ подвиговъ, по разсказу короннаго гетмана, въ мав мвсяць того же 1618 года, пришло въ польскія владынія до 20.000 турецкаго войска. У короннаго гетмана было всего 1.200 человъкъ жолнеровъ. Часть ихъ отправиль онъ на Украину, съ друтою посившиль къ Бару, такъ какъ "это мъсто смотрить на четыре шляхи, которыми непріятель вторгался въ Корону". Съ трудомъ удалось ему собрать отъ пановъ подервиленія и прогнать присланных турками татаръ изъ польскихъ предвловъ. Но въ іюль они снова появились надъ Дньстромь. На сей разъ помогь гетману необывновенный разливъ рекъ на карпатскомъ подгорье. Татары не решились переправиться черезъ Дивстръ, и вернулись домой, надълавши бъды лишь въ опрестностяхъ Стрыя и Жидачова. Потомъ опять начали летать въсти: что орда собирается къ панамъ въ гости.

Эти въсти ловили и разносили по шляхетскимъ имъніямъ коваки. Значительная часть жизни тогдашняго общества тратилась на соглядатайство сосъдей. Каждый панъ и каждый староста, и каждое мъщанское общество знали, чрезъ посредство отважныхъ бродять и степныхъ разбойниковъ, гдъ что дълается за границами Ръчи-Посиолитой. Особенное же вниманіе всъхъ и каждаго обращено было на положеніе дълъ въ Царьградъ и въ Крыму. Безчисленныя хитрости употреблялись татарами на то, чтобы обмануть бдительность пограничниковъ, усыпить осторожность ихъ, отвлечь отъ извъстнаго пункта главное вниманіе ихъ. Но это

<sup>1) &</sup>quot;Te robotę ich (kozacką) posłowi W. Krol. Mci, ktory tam na ten czas był, pokazowali, aegre to znosząc i przegrazaiąc, a zgoła i nie barzo szanuiąc Maiestat W. Krol. Mci Pana mego Mciwego w osobie iego". (Сеймовая рѣчь Жовковскаго 25 февраля 1619 года).

рёдко имъ удавалось. По крайней мёрё одинъ изъ тёхъ шляховъ, которыми они набъгали, быль имъ загороженъ; зло такимъ образомъ бывало частью парализуемо, но только частью. Остальной край всё-таки дізался жертвою набізга. Такъ было осенью 1618 года. Этотъ моменть русской исторіи осв'єщень для насъ подробнымъ сказаніемъ современника, по тому случаю, что молодой Замойскій, посл'є трехл'єтняго пребыванія въ чужихъ краяхъ, вернулся въ свои обширныя владенія. На немъ лежала обязанность оборонять ихъ отъ орды; на немълежаль и нравственный долгъ новазать себя рыцаремъ, достойнымъ той высовой репутаціи, которою пользовалось имя Замойскихъ въ панскихъ домахъ. Повъствование слуги Оомы Замойскаго, извъстнаго уже намъ Журковскаго, о подвигахъ его "пана" даетъ намъ возможность заглянуть въ польскую часть русскаго общества поглубже. Между Польшей и Турціей завязывалось вновь то діло, отъ котораго Різчь-Посполитая уклонялась различными способами. Турчинъ замирилъ съ Персомъ на 30 лътъ, какъ объ этомъ зналъ уже Жовковскій, и намъревался molem belli (тягость войны) обратить на поляковъ.

Предвъстникомъ турецкой войны всегда бывало татарское вторженіе. Турки натравливали уже орду на Польшу. Козаки донесли Жовковскому, что въ половинъ лъта собрались на совътъ Скиндеръ-баша, Сеинъ-баша, Ибрагимъ-баша и говорили молодому 17-лътнему калгъ-султану, какъ назывались родные братья ханскіе: "У тебя войска больше, чъмъ у поляковъ: они вывели чуть ли не лучшій народъ въ Московщину, а потому ступай, понытай счастья. Если наткнешься на большое войско, ты отъ него уйдешь быстротою твоею; а посчастливится тебъ разбить поляковъ, тогда откроется тебъ дорога и къ самому Кракову; забирай хоть все королевство: противъ тебя не устоитъ никто". И галгасултанъ, вмъстъ съ самимъ ханомъ и Кантимиръ-мурзою, въ сентабръ нагрянулъ въ подольскую Украину, въ числъ 60.000 войска.

Татары пришли взять съ панскихъ имѣній свой недоплаченный харачъ натурою.

И за прошлогоднюю передёлку съ ними надъ Дибстромъ наслушался гетманъ Жовковскій отъ пановъ прямыхъ и заочныхъ укоровъ. Теперь готовились ему новыя нареканія. Это онъ виноватъ, что татары не дають Польше покою. Зачемъ онъ, стоя подъ Яругою, трактоваль о миръ? Ему бы слъдовало разбить турецко-татарское войско. Только вялость да нервшительность гетмана помфшали ему это сделать. Жовковскій чувствоваль несправедливость братій своихъ глубоко, и оправдывался на сейм'в съ достоинствомъ ветерана. Онъ весьма дельно доказывалъ, что проигранная противъ турокъ битва въ пределахъ Речи-Посполитой открыла бы ее всю непріятельскому нашествію; что совсёмъ иное дело-рисковать войскомъ где-нибудь за Дунаемъ: тамъ, кром'в войска, не погубиль бы онъ ничего, а Ричь-Посполитая скоро выставила бы другое войско; что, наконецъ, не годилось бы панамъ обвинять въ трусости и нерѣшимости человѣка, который побиль козаковъ и привель въ Варшаву пленнаго московскаго царя. Все было напрасно: республика шляхетская терроризовала своихъ полководцевъ такъ точно, какъ и ея незаконнорожденное, одичалое чадо — республика козацкая. Семидесятил втній Жовковскій посившиль въ поле и, скрвия сердце, разослаль унивесалы къ панамъ, приглашая ихъ на такое же и, можетъ быть, еще болбе важное дело, какое решено было надъ Дивстромъ въ прошломъ году. Самъ онъ выступиль въ походъ раньше всёхъ, и въ началъ сентября стояль уже на урочищъ Орининъ, въ ожиданьи наб'вга.

Урочище Орининъ находится въ двухъ миляхъ отъ Каменца Подольскаго. Рѣчка, быстро текущая въ крутыхъ берегахъ, не удобна для переправы. Къ ней примкнуло войско, чтобъ не дать окружить себя непріятелю, всегда многочисленному. Не замедлили съёхаться и союзные паны. 7-го сентября прибылъ Өома

Замойскій, 25-літній сенаторь Річи - Посполитой, образець польскаго рыцаря, идеаль окатоличеннаго русина. Когда король сдёлаль его сенаторомь, онь, по разсказу преданнаго ему біографа, сталь больше прежняго пріучать себя къ набожнымъ упражненіямь; въ великій пость отправляль всв капланскія молитвословія; въ мартовскія пятницы оставался на сухояденіи: въ великій четвергъ умываль ноги двінадцати нищимь, кормиль ихъ, одъваль и выдаваль каждому изъ собственныхъ рукъ по червонцу; всю ночь великой пятницы не переставаль онъ молиться, бичевался и томиль тёло свое жесткою власяницею; самый день великой пятницы проводиль въ размышленіи о страданіи Господнемъ, посъщая убогихъ въ шииталяхъ и снабжая ихъ щедрою милостынею; но въ великую субботу, послъ объда, лишь только въ костель проноють радостное аллилуя, онъ столь же регулярно веселился и, выбхавши въ поле, забавлялся рыцарскими играми. Въ лицъ Замойскаго древній нашъ русичъ очутился на помочахъ у людей, выдёлывавшихъ благочестіе механически. Но сердце его билось благородными чувствами: къ славъ ученаго нана и простого ротмистра, какимъ онъ служилъ прежде, Замойскій желаль присоединить славу полководца и патріота. На собственный счоть снарядиль онь конный полкъ въ двънадцать сотень, -- войско, по тогдашнему времени значительное. Подъ его знамя вступили вассалы его дома, командовавшіе собственными домашними ополченіями, люди весьма заслуженные въ обществъ, опытные въ военномъ дълъ, посъдълые въ битвахъ съ татарами, которые на подольскомъ пограничьъ, этомъ "шанцъ" украинскомъ, 1) были почти такъ же часты, какъ и разъёзды по хозяйству. Такъ, напримёръ, выступиль

<sup>1)</sup> Письмо львовскаго подкоморія Александра Требинскаго къ Сигизмунду III начинается словами: "Na tym szancu Podole teraz stawa, ze ubiuis tutius anisz w swych własnych katach osiedzieć się moze." (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. Л. F, № 138, л. 25.)

нимъ въ походъ дъдъ его по матери. Станисдавъ, графъ изъ Тернова, каштелянъ сендомирскій, староста бускій и стобницкій, которому было уже за семьдесять лъть, но который, по словамъ Журковскаго, горячо жаждаль славы по крови и z animuszu antecessorów." 1) Другой графъ изъ Тернова, Гратусъ, каштелянъ жарновскій, участвоваль въ его поход'в съ ополченіемъ внязя Острожскаго, краковскаго каштеляна. Шолъ подъ его знаменемъ и Матвъй Лоснёвскій, подкоморій, впослідствій каштелянь белзскій, извістный на пограничь боевою опытностью. Блестящему юноше-магнату, окруженному почтенными приверженцами дома его, коронный гетмань Жовковскій оказаль почеть безпримърный: онъ встрътилъ его въ полъ съ тысячею избранныхъ воиновъ, то есть съ союзными панами, полковниками, ротмистрами и богатъйшими "товарищами." Но, вмъстъ съ почетомъ, старый гетманъ заявиль и воинскую суровость, свойственную лучшимъ людямъ того времени: онъ не пригласилъ Замойскаго примкнуть своимъ обозомъ къ обозу кварцянаго войска, а ноставиль его на отдёльной гор'є, какь замовь, открытый со всвхъ сторонъ непріятельскимъ покушеніямъ. Действительно этотъ походъ быль для Замойскаго опытомъ серьознымъ, и не будь при немъ заслуженныхъ въ военной наукт его союзниковъ, первый опыть его въ дёлё тактики могь бы быть и послёднимъ.

Татары наступили сперва въ числѣ 12.000, потомъ подходили другія купы, и наконецъ появилось въ полѣ 60.000 всадниковъ. Сравнительно съ ихъ массою, христіянское войско представляло горсть отважныхъ людей, полагавшихся на свое мужество, на превосходство вооруженія и военнаго искусства. Еслибъ удалось татарамъ разсѣять этихъ единственныхъ защитниковъ польской Украины, тогда одни только города да замки остались бы на широкомъ пепелищѣ селъ, какъ указательные знаки королев-

<sup>1)</sup> По духу предковъ.

скихъ и панскихъ владеній. Орда начала искать слабыхъ м'єсть; не бросалась она въ бой опрометью. Сперва галга, или ханскій брать, отрядиль Джюрлань-галгу, двоюроднаго брата своего, съ шестью тысячами. Сильнымъ натискомъ Джюрданъ ударилъ на правое крыло польскаго войска. На томъ крылъ стояли хорошо вооруженныя дружины Станислава Любомирскаго, Криштофа Збаражскаго, Януша Острожскаго, Юрія Заславскаго, У нихъ было собственнаго народу болбе десяти тысячь. Панскій центавръ оказадся съ этой стороны не по силамъ ордъ, любившей, накъ говорится, "кликомъ полки побеждати". Центавръ загремель пушками, выступиль въ поле козако - татарскими гарцами; самъ Джюрданъ-гадга быль убить ружейнымь выстрёломь; бусурманы отступили. Вследъ за темъ наперъ татаринъ всеми своими силами на польскій обозъ, но, чтобы понять разницу въ борющихся силахъ, довольно знать, что татарскія пули дёлались изъ дерева и обливались одовомъ, да и такія ружья были нововведеніемъ въ татарскомъ полудикомъ войскв. 1) Ощупавъ самый центръ христіянской арміи, татары нашли наконець такой пункть, который представляль имъ более верную надежду на успекть: это быль таборъ Оомы Замойскаго. Тутъ прежде всего досталось четыремъ сотнямъ козаковъ, безъ которыхъ украинскіе паны не существовали. Козаки стояли на челъ панскаго полка и не выдержали натиска пълаго войска ханскаго. Но Замойскій повель на татаръ свои гусарскія и пятигорскія хоругви. Татары не любили давать отпоръ тяжело-вооруженной конницѣ, они подались назадъ; козаки оправились. Поняла, однакожъ, орда, что это-самый слабый пункть во всей армін; она окружила Замойскаго со всёхъ сторонъ, и три раза дълала натискъ. Три раза отразилъ ее Замойскій. Наконецъ соединились всё татарскія купы и обступили обозъ,

<sup>1)</sup> Въ сеймовой рѣчи 1619 года, Жовковскій говориль: "Juz ten narod tak się na nas armuie, ze nawet kule mieli dzrewniane olowiem oblane, ktoresmy naidowali, ba i zabili niemi piechoty W. Krol. Mci do trzydziestu."

какъ характерно выразился очевидецъ, "щупая, нътъ ди въ немъ гав-нибудь дыры. На эту охотницкую потёху смотрёль коронный тетманъ съ своими ветеранами, не двигая съ мъста ни одной хоругви: то была своего рода травля. Кварцяное, да и панское войско всегда было не прочь дать попробовать знатному пану хододнаго дыханія смерти; а смерть уже заглядывала въ глаза окруженному со всёхъ сторонъ и колеблющемуся полку Замойскаго. Наступиль наконець моменть, въ который жестокая забава эрителей перешла въ тревогу. Уже всв прощались мысленно съ горстью русичей, затертых в наваломы азіятской дичи. Еще моменты, и нали бы стязи Замойскаго, какъ пали Игоревы на ръкъ Каялъ. Но туть князь Збаражскій и нісколько другихь знатных пановь послали на выручку двъ сотни панцырныхъ стрълковъ, которыми предводительствоваль "старый и опытный козакъ" Янъ Білецкій, тотъ самый Янъ Білецкій, который первый вписаль имя свое въ исторію солоницкаго діла. Послаль наконець Жовковскій дві гусарскія хоругви безъ копій, но уже, что называется, въ пустой следь: уже заходило солнце, и непріятель началь отворачивать полки скои. Татары отступили на полъ-мили за гору, на урочище Жердье, а отступая, подъёзжали подъ хоругви Замойскаго и кричали: "Приготовьтесь къ завтрему получше для битвы: сегодня была только шутка." Жестокая угроза! Она была почувствована всвиъ полкомъ, и почувствована темъ тревожнее, что передъ его глазами, въ тотъ же день, произошла трагическая сцена. Еще съ утра татары замътили въ полъ небольшой таборъ князя Порицкаго, который не успёль придти во время и соединиться съ главнымъ таборомъ. Видно, князь Порицкій принадлежалъ къ числу хулителей съдого гетмана. Жовковскій видыль, какъ окружили его татары, какъ разгромили его таборъ и взяли въ пленъ раненнаго князя со всею его челядью. Этотъ ясыръ вели мимо вварцянаго обоза, и бакъ ни сожальли всь въ обозь объ участи побржденных тетманъ, что называется, не шевельнулъ и усомъПравда, и мудрено было предпринять выручку знатнаго плѣнника: она вовлекла бы все войско въ битву, которой исходъ былъ бы сомнителенъ. Зато Замойскому послалъ Жовковскій ночью приказъ — примкнуть къ своему табору, чтобъ на другой день орда его не доконала.

Не то было у нея на умѣ: съ полуночи двинули татары свое войско въ походъ, оставили только нѣсколько тысячъ всадниковъ для стражи и распустили свои загоны въ глубъ галицкой Украины, до самого Тернополя. Кошемъ стали они у Заславля, а оттуда, перевалившись на Чорный шляхъ, пошли назадъ мимо Чуднова, Чорторыи, Кодни, Паволочи, Бѣлой-Церкви, и надѣлали безнаказанно страшнаго вреда по дорогѣ, нахватали безъ числа плѣнниковъ и добычи. Напрасно было о томъ и думать, чтобъ ихъ преслѣдовать. Жовковскій объясняль это въ сеймовой рѣчи своей слѣдующимъ образомъ: "Преслѣдовать орду—все равно, что ловить мотылька на воздухѣ. Она пришла 29 сентября, а завтра ускакала за восемь большихъ подольскихъ миль".

Иначе думали поднѣпровскіе торки да берендѣи, чорные клобуки позднѣйшаго времени, родственники Митрадата понтійскаго, неутомимаго въ бѣгѣ, волшебно-быстраго въ передвиженіи. Козаки, вырывши яму, клали на землю бубенъ, и тонкій слухъ ихъ угадываль, въ которой сторонѣ "гуду́тъ" татары. Козаки, какъ бѣгущій изъ длѣна Игорь, бесѣдовали съ природою: налетѣвшія не во время куропатки или какія-нибудь неожиданныя птицы, появившіяся въ несвойственной мѣстности четвероногія — давали имъ понять, что орда близко. Ихъдѣти и жены спали въ степной травѣ, за селомъ или хуторомъ: языкъ пустыни быль имъ понятенъ столько же, какъ и самимъ татарамъ. Они умѣли предсказать нападенія; они знали, гдѣ татары ночують, гдѣ поятъ коней, гдѣ дуванять на возвратномъ пути ясыръ. Ихъ было дѣло сторожить Польшу отъ азіятской дичи, и, видно, не даромъ говорили о нихъ въ Краковѣ, еще до ссоры

за кусокъ хлѣба, что "до тѣхъ только поръ Польша будетъ процебтать, пока у нея будутъ добрые козаки". ¹) Но такіе великіе умы, какъ Янъ Замойскій, глядя на русско-польскій міръ съ европейской точки зрѣнія, просто сказать — по-феодальному, первые заподозрили козаковъ въ общественномъ мнѣніи; а такіе важные люди, какъ Стефанъ Баторій и князь Острожскій, вообразили, что можно истребить цвѣтъ жизни народной, которая, по ихъ мнѣнію, украшала себя цвѣтами въ настоящемъ и обѣщала плоды въ будущемъ только со стороны шляхетства. Между тѣмъ вещи стояли здѣсь иначе, и скрытыя отъ современниковъ причины готовили непредвидимое будущее: величайшіе люди своего времени оказались безтолковѣе одичалыхъ бурлакъ; явились на судѣ исторіи слѣпцами, водящими другихъ слѣпцовъ.

Итакъ Жовковскій <sup>2</sup>) не преслѣдовалъ орды, но, въ угоду общественному мнѣнію, дѣлалъ видъ, будто преслѣдуетъ. Кварцяное и панское войско переходило съ мѣста на мѣсто, дѣлая наиболѣе по двѣ мили въ день, что относилось къ татарскому бѣгу, какъ 2 : 8. Остановясь на Жабинцѣ, Жовковскій отдыхалъ нѣсколько дней и потомъ распустилъ войско. "Натерпѣлся онъ потомъ укоровъ и нареканій отъ подольской и волынской шляхты", говоритъ Журковскій, "что могъ бы побить непріятеля, но оставилъ его подъ обозомъ. Бранили его и проклинали на чомъ свѣтъ стоитъ всѣ потерявшіе жонъ, дѣтей и имущество свое. Они обезпечились тѣмъ, что гетманъ стоитъ въ полѣ таборомъ, и татары всюду брали ихъ какъ грибы".

И не одна мелкая шляхта относилась враждебно къ Жовковскому. Этотъ талантливый, энергическій, правдивый человѣкъ и строгій монархистъ не угодилъ не только своимъ товарищамъ магнатамъ, но и самому Сигизмунду III, интересы котораго пред-

<sup>1)</sup> Cm. T. I, cTp. 87.

<sup>2)</sup> Имя Жовковскаго происходить отъ мъсного русскаго имени Жовков. Правильнъе называть его Жовковскій, нежели Жолковскій.

почиталь всему другому, недостатковь котораго старался не випъть. а его повелънія, даже противныя здравому смыслу, исполняль сліво, віто твердо, что сердце монарха въ руці Божіей. 1) Сигизмундъ III, это игралище римскихъ прелатовъ и мечтательныхъ пановъ, поправилъ несколько грубыхъ ошибокъ своихъ, выручаясь въ трудномъ положени талантомъ нашего русина, но даже въ 1610 году, когда Жовковскій представиль ему такъ названныхъ "московскихъ царей Шуйскихъ", не далъ ему большой гетманской булавы, остававшейся въ его распоряжении по смерти Яна Замойскаго (1605 г.), а далъ только въ 1618 году, за два года до его смерти и на 44 году его военной службы, въ которой Жовковскій не нажиль никакого состоянія. Такъ півнили польскіе магнаты русскія услуги въ борьбі одной руси съ другою въ пользу Польши. Такова и должна быть награда отступникамъ за отступничество. Жовковскій сознаваль себя патріотомъ, а не отступникомъ, и тъмъ еще сильнъе чувствовалъ нападки на него со стороны пановъ, которыхъ онъ одинъ спасалъ отъ политической гибели, "неся на своихъ плечахъ безопасность Ръчи-Посполитой", какъ это онъ сказалъ въ глаза всему сеймовому собранію въ 1619 году. То была знаменитая ръчь его, сильная правдою, брасноръчивая фактами, которые заставили молчать собрание сеймующихъ, это "universum faciem reipublicae", какъ назвалъ его престарълый ораторъ. Онъ ужъ не могъ говорить стоя, и попро-

¹) Слова въ сеймовой рѣчи Жовковскаго 1618 года: "A wiem, ze przy W. Krol. Mci anioł Bozy, iako to kapłan onegdy wywiodł: iako to serce W. Krol. Mci w rękach Bozych, miałem zawsze w powinnym poszanowaniu rozkazanie W. Krol. Mci, i błogosławił mi Pan Bog", — эти слова, столь часто злоупотребляемия передъ вѣнценосцами, въ устахъ Жовковскаго были догматическою правдою. Всего лучше доказываетъ это его духовное завѣщаніе и его письмо къ королю передъ походомъ на Цоцору, котораго онъ ни въ какомъ случаѣ не предпринялъ бы, еслибъ не его слѣпое повиновеніе королю, который слушался толпы пустыхъ людей и никогда не соглашался съ одинокимъ миѣніемъ Жовковскаго.

Силь у короля позволенія състь. Изложивь діло исторически п документально. Жовковскій заключиль свою річь словами: "Обвиживотъ меня въ томъ, что я не далъ татарамъ битви, что я потлусту выходиль въ поде. Но еслибъ только я оставилъ свою жървивую позицію, я погубиль бы войско, погубиль всю Русь, и **еще** больше — погубиль бы Рвчь-Посполитую, потому что тогда огромная непріятельская сила со всёхъ сторонъ окружила бы **шасъ.** Пускай не говорятъ мнъ, что у меня было чъмъ защищать-Ся, было чёмъ биться. Я не могъ биться по одному тому, что неим ріятель не устояль на мість, а сь малымь войскомь бросаться **ша большое** — все равно, что бросаться съ мотыкой на солнце. **Развъ** не убъдительны для насъ примъры Владислава, погибшаго жиодъ Варною, и короля венгерскаго подъ Могачемъ? Не я одинъ, тного было со мной такихъ, которые видъли, что и на пядь нельзя было намъ удаляться отъ табора. Бить непріятеля у себя дома — дело опасное. Что онъ потеряетъ? Потеряетъ войско, больше ничего. Но, еслибы, сохрани Богъ, не повезло намъ, мы ттотеряли бы не только войско, но и всю Корону. Впрочемъ, здо-Ровье мое разстроено, лета мои велять мей искать покоя. Мей нужно отдохнуть не столько отъ перенесенныхъ трудовъ и лишеній, сколько отъ людскихъ языковъ. Поэтому прошу вашу коро**девскую милость** — снять съ меня слишкомъ тяжелое для моихъ леть званіе, которое ношу не изъ амбиціи, а потому, что вамъ угодно было всемилостивъйше возложить его на мени. Боюсь, что при той зависти, при той неблагодарности, которую терплю вмѣсто признательности, я не буду уже въ состояніи достойно служить вашей королевской милости."

Среди глубоваго молчанія, наступившаго послів этой рівчи, раздался голосъ подванцлера, который, отъ имени короля, благодарилъ Жовковскаго за его великія заслуги и просилъ оставить при себів гетманскую булаву. Старикъ былъ утівшенъ; но тотъ же

король, по настоянію тёхъ же близорукихъ совётниковъ, черезъ годъ послалъ его въ экспедицію, гдё участь Владислава III и Людовика Венгерскаго, привединыхъ Жовковсимъ въ примёръ, постигла и его хитроумную, многозаботливую голову.

## ГЛАВА ХУШ.

Панское ополченіе для усмиренія козаковь, обезоруженное козацкою уступчивостью, или такъ называемая Раставицкая коммиссія съ козаками.— Новый кіевскій воевода и кроткій способъ водворенія польскаго права въ Украинѣ.—Латинская церковь ведетъ правильные апроши противъ русской церкви въ центрѣ русскаго элемента—Кіевѣ.—Кіевобратская школа.—Мѣщанскій элементъ въ Запорожскомъ Войскѣ.—Перенесеніе общихъ надеждъ Славянщины съ польскаго короля на царя московскаго.

Крикъ, плачъ и нареканья панскихъ околицъ, истоща силу Свою на воронномъ гетианъ, обрушились всею своею тягостью на возаковъ. Земскіе послы, во имя высшихъ государственныхъ ціблей, просили вородя обуздать наконецъ эту вольницу, которой, какъ всегда, приписали татарскій наб'ягь, — просили объ этомъ съ такимъ видомъ, какъ-будто король держалъ въ рукахъ узду, да не котъль надъть ее на козачество. Король, съ подобающею важностью, повелёль изготовить проекть коммиссіи для подавленія ковацью своевольства. Это значило призвать къ оружію богатыхъ землевладёльцевъ, которые всего больше заинтересованы въ обузданім дюдей, мізшавших вить хозяйничать. Они, витьсть съ короннымъ гетманомъ, должны были предложить этому скопищу всякаго рода безобразниковъ тотъ вопросъ, который сказочный Иванъ Ивановичъ, русскій царевичъ, предлагаль зм'єю горыничу: будемъ ли биться, или будемъ мириться? Въ члены коммиссіи навначень и молодой Замойскій, котораго военная слава протрубила

героемъ въ панскую золотую трубу, и которому король пожаловаль титуль кіевскаго воеводы, возведя Жовковскаго въ канцлерское достоинство. Членами коммиссіи "для постановленія договора съ панами молодцами Войска Запорожскаго о способъ жизни и службы ихъ" назначены были также: русскій воевода, бускій и корсунскій староста Янъ Даниловичь изъ Журова; полевой гетманъ, велюнскій и жарновецкій староста Станиславъ Конециольскій: каменецкій и брацлавскій староста Валентій-Александръ Калиновскій; зегвольскій староста Янъ Склинскій; ротмистръ его королевской милости Тыборскій-Злотницкій, и опытный въ козакотатарскихъ делахъ панъ Янъ Вілецкій. Какъ на панскихъ сеймахъ красноречіе ораторовъ было темъ убедительнее, чемъ больше у кого на сеймовой площади стояло войска съ "гжечною" артиллерією, такъ точно было и здёсь; а чтобы судить о серьозности предстоящаго діла, довольно принять къ свідінію, что одинъ Замойскій привель съ собою въ собраніе коммиссіи полторы тысячи человѣкъ.

Коммиссія собралась надъ рѣчкою Раставицею, ниже Паволочи, гдѣ стояло тогда королевское войско. "Войска запорожскія", сказано въ актѣ коммиссіи, "стояли за Бѣлою-Церковью, на рѣчкѣ Узени". Этихъ запорожскихъ войскъ собралось столько, сколько желалъ Сагайдачный, котораго слава послѣ московскаго похода еще больше прежняго дѣйствовала на общественкое козацкое мнѣніе. Благоразуміе требовало, чтобы между русичами, изъ которыхъ одни стояли за польское, а другіе за русское право, находилось пространство въ нѣсколько миль: въ противномъ случаѣ, развязка коммиссіи могла бы быть не тою, какой желали обѣ стороны. Дѣло въ томъ, что можайскимъ героямъ, штурмовавшимъ Москву подъ заслуженнымъ ими знаменемъ, предложили еще болѣе унизительныя условія, чѣмъ на Ольшанкѣ; людямъ, примежевавшимъ своими саблями къ Польшѣ Смоленскъ и Сѣверщину, не позволяли даже, какъ говорится въ думѣ, "стати и

воня попасти" на той землъ, которая только по ихъ милости и не была занята татарскими кибитками. Коммиссары спокойно и торжественно, какъ-будто дело шло только о приличномъ прочтеньи авта коммиссіи (такъ оно въ сущности и было), объявили присланнымъ къ нимъ козацкимъ уполномоченнымъ королевскую волю, которая состояла въ повтореніи ольшанскаго акта и распространились о годовомъ жаловань в козацкомъ. "За прошлый годъ", писали коммиссары, "козаки, согласно ольшанскому постановленію, получили 10.000 злотыхъ и 700 поставовъ каразіи, и за нынѣшній другой годъ отдали мы имъ такую же сумму деньгами и сукномъ, тутъ въ Бълой-Церкви; а потомъ уже будуть получать не сукномъ, а наличными деньгами 40.000 злотыхъ ежетодно, въ Кіевъ на св. Илью русскаго". Въ благодарность за это, **2032** Возаки должны дать рыцарское слово и присягнуть, что не только ть, которые получають жалованье, не будуть безпокоить турецзаго императора своими навздами, но и другихъ, въ случав оказались бы такіе своевольники, всячески будуть отъ того удерживать, а твхъ, которые недавно въ противность запрещению, ходили на море, покарають. Вмёстё съ тёмъ козаки уничтожать морскіе човны, которыхъ часть уже уничтожена, чтобъ своевольнымъ не было искушенія; оставять только необходимые для перевоза на Дивирв, но будуть содержать при нихъ надежную сторожу, чтобъ своевольные не выкрадались на этихъ човнахъ въ море. Далъе въ актъ сказано, что отъ козаковъ не должно быть больше никакихъ непріятностей людямъ въ королевскихъ, духовныхъ и панскихъ имъніяхъ. Для этого изъ козацкаго реестра должны быть выписаны прочь все ремесленники, шинкари, войты, бурмистры, kafanniki, bałakiezie, 1) рѣзники, вообще всѣ занимающіеся какимъ-либо ремесломъ и иные лишніе люди, которые до пяти лътъ назывались козаками: "ибо мы ни подъ какимъ ви-

<sup>1)</sup> См. выше. примѣч. къ стр. 264.

домъ не согласны на такое огромное число козаковъ, какое нынъ оказалось", писали коммиссары. Эти выписанные обязаны подчиняться старостамъ, державцамъ, ихъ намъстникамъ и другимъ панамъ, подъ къмъ кто живетъ, не отзываясь къ войсковому суду, а паны молодны вступаться за нихъ не должны. "Всего же больше настаиваемъ на томъ", говорится дале въ акте, "чтобы паны молодны запорожцы — или вовсе не жили въ имъніяхъ земскихъ, духовныхъ, свётскихъ, дёдичныхъ, или же, если будутъ имёть въ нихъ дома и осъдлость, то чтобы оказывали послушание дъдичнымъ цанамъ, подъ которыми будутъ имъть маетности, изъ подданства не выдамывались и къ инымъ присудамъ не отзывались. Дается имъ крайній срокъ до св. Ильи русскаго 1620 года. Кто подъ къмъ не хочетъ жить и быть пану подданнымъ пускай удалится изъ его имфнія и живеть гдф угодно. Тф же, которые будуть проживать въ украинныхъ городахъ его королевской милости, должны оказывать всяческое почтеніе своимъ старостамъ и, въ случав надобности, яко на Украинв, двиствовать противъ непріятелей св. креста, подъ начальствомъ старостъ или ихъ нам'встниковъ". Наконецъ, коммиссары потребовали, чтобы козаки, согласно ольшанскому постановленію, приняли себ'в старшаго изъ руки короннаго гетмана, по образцу того, какъ нъкогда быль старшимъ Оришевскій.

Насъ поражаетъ своею неожиданностью громадность панскихъ требованій отъ козаковъ послѣ ихъ похода въ Московщину, но еще меньше ожидали мы смиреннаго отвѣта на него, послѣдовавшаго черезъ девять дней со стороны Сагайдачнаго. Называя себя старшимъ на то время въ Запорожскомъ Войскъ, Сагайдачный говоритъ, что онъ и все Запорожское Войско, получивъ увѣдомленіе о королевской волѣ отъ такихъ-то ясновельможныхъ пановъ, послади къ нимъ своихъ товарищей: пана Яна Костревскаго, пана Петра Одинца, пана Яцыну, пана Ратибора-Боровскаго, съ двадцатью другими товарищами, для договора надъ Раставицею, ниже Паволочи; что, послѣ взаимныхъ переговоровъ надъ Раставицею, коммиссары, съ своей стороны. прислали на Узень своихъ товарищей, ихъ милостей пановъ: зыгвульскаго старосту Томаша Склинскаго, Тыбурча-Злотницкаго. Яна Білецкаго, Іеронима Вжеща, Михайла Холимовскаго и Валеріана Славскаго, для окончанія коммиссіи 8-го октября: и что, переговоривъ между собою обо всемъ, козаки подчиняются волъ его королевской милости и благодарять короля за назначенное имъ жалованье, но не могутъ означить немедленно своего числа, такъ какъ бракъ и выпись ремесленниковъ, торговцевъ, шинкарей и тому подобныхъ людей потребуетъ не мало времени. "Это надобно делать по городамъ", говорилъ въ своемъ письме Сагайдачный: такихъ людей, непринадлежащихъ къ рыцарскимъ занятіямъ, каковы эти шинкари, кравцы, торговцы и всякіе ремесленники, кафанники, рыбалты, и тёхъ, которые, выломавшись лётъ пять назадъ изъ присуду своихъ пановъ, сделались козаками, мы отъ себя выпишемъ и выпремъ. Пусть они не прикрываются нашими вольностями, подчиняются власти своихъ пановъ, старостъ и ихъ нам'встниковъ, гдв кто будеть жить. А какое число насъ останется, мы доложимъ его королевской милости чрезъ нашихъ посланцовъ и будемъ ожидать дальнейшаго повеленія. Вместе сь этимъ паны коммиссары, именемъ его королевской милости, требовади, чтобъ мы, не обременяя имфній земскихъ, духовныхъ, шляхетскихъ, выселились изъ нихъ къ св. Ильв Пророку русскому следующаго 1620 года. Хотя это сильно нарушаеть наши вольности, пожалованныя намъ привилегіями найяснейшихъ королей, нашихъ почивающихъ въ Бозъ государей, и мы должны будемъ обратиться къ его королевской милости съ просьбою о ненарушеній этихъ вольностей, но, покам'єсть, постановили такъ: кто хочеть оставаться съ нами на службъ его королевской милости и Рѣчи-Посполитой, то (если его королевской милости не будеть угодно оставить насъ при нашихъ вольностяхъ и правахъ)

чтобъ выходиль изъ шляхетскихъ имвній и искаль себв сповойнаго жительства въ именіяхъ королевскихъ, гав кому любо. Но гав имвемь или будемь имвть освалость, тамъ будемь оказывать старостамъ, подстаростіямъ и ихъ нам'єстникамъ надлежащее почтеніе. Въ случав вторженія врага св. креста, должны мы двиствовать противъ него, какъ подобаетъ намъ, подъ начальствомъ старосты, подстаростія или своего отамана, и все то ділать, что отъ насъ будетъ следовать. Не сопротивляемся и назначению надъ нами старшаго, въ родъ того, какъ былъ нъкогда Орышевскій; но, такъ какъ нын' его милость панъ канцлеръ и коронный гетманъ не наименовалъ и отложилъ до ближайшаго сейма, то и мы пришлемъ туда пословъ своихъ съ нашими просьбами, отдавая это на водю его королевской милости. Мы только просимъ. чтобы надъ нами быль старшимъ такой человекъ, который бы способень быль воевать вмёстё съ нами противъ короннаго непріятеля, къ слав'в и пользів короля и Річи-Посполитой, и ум'вль бы исходатайствовать у его королевской милости все, что намъ нужно". 1)

Эти послѣднія слова, объясняють отчасти смиреніе и уступчивость козаковъ. Какъ реалисты, они лучше классиковъ смекали: что подъ какимъ бы названіемъ ни предводительствоваль козаками гетманъ, но, если только онъ будетъ лицо излюбленное ими и только утверждаемое верховною властью по ихъ представленію, то козацкое дѣло будетъ оставаться все тѣмъ же, какимъ было до сихъ поръ. Разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, раставиц-

¹) Воть подлинныя слока въ письмѣ Конашевича - Carайдачнаго: О takiego więc prosba nasza, zeby pospołu z nami na sławę i ku przysłudze J. K. M. i Rzplitey przeciw nieprzyjacelowi koronnemu gardłujący się stawił i nam potrzebnego v J. K. M. domowić się vmiał. Подписали этотъ актъ, вмѣстѣ съ Сагайдачнымъ: Янъ Яричъ; Нгеог Затыркевичъ, осаулъ войсковый Войска Запорожскаго; Михайло Воловичъ; Тишко Бобель; Станиславъ Золчовскій; Дмитрій Бреславець: Іоаппез Бачинскій; Янъ Костревскій; Мартинъ Плевскій; Александръ Качковскій; Скаванъ Гайдученко; Лаврентій Пасковскій, писарь войсковый; Ильлить Ильницкій. Имена, по видимому, почти все шляхетскія.

кій актъ представляетъ самую радикальную оппозицію и объясняетъ самъ себя. Но тѣмъ не менѣе намъ интересно заглянуть хоть однимъ глазомъ черезъ бумагу, которую, точно ширму, держитъ передъ нами равнодушная къ политическимъ и соціальнымъ нашимъ сенсаціямъ муза Кліо.

Сношенія короннаго гетмана съ возаками о предстоящей коммиссіи начались еще лѣтомъ 1619 года. Они, по видимому, были самаго мирнаго свойства. Жовковскій предостерегаль козаковъ, чтобъ они не дали татарамъ удобнаго случая занять своими кочевьями Запорожье. ¹) Такъ бакъ ихъ такое множество, то пусть бы послали туда нѣсколько тысячъ человѣкъ, запретивъ имъ, однакожъ, ходить на море. Но, видно, козакамъ хотѣлось чегото другого: они оставались всѣ на Украинѣ, тѣмъ больше, что король, помимо короннаго гетмана, писалъ къ нимъ о коммиссіи и велѣлъ ея дожидаться. Между тѣмъ Жовковскій, этотъ хитроумный Улисъ относительно козачества, и письмами, и универсалами сзывалъ къ себѣ жолнеровъ отовсюду, а къ тому нанималъ еще и нѣмецкую пѣхоту: у него на умѣ было повтореніе лубенской трагедіи съ одичалыми соплеменниками своими.

Когда оба войска заняли свои становища, одно подъ Паволочью, а другое подъ Бѣлою-Церковью, каждое изъ нихъ представлялось другому противникомъ страшнымъ; по крайней мѣрѣ козаки, въ глазахъ Жовковскаго, при ихъ многочисленности, были "metuendi."—"Немало было съ ними тергиверсацій", писалъ Жовковскій къ королю: "то одного, то другого добивались они отъ насъ, но особенно настаивали на томъ, и много ушло на это времени, чтобы всякій разъ, когда не получатъ назначеннаго имъ отъ Рѣчи-Посполитой жолду, они имѣли право ходить за добычею на море. Больше недѣли прошло въ сношеніяхъ да въ пере-

<sup>1)</sup> Это интересный въ томъ отношеніи фактъ, что показываеть пустынное состояніе Запорожья. Можно ли предполагать тамъ существованіе церкви, которую историки помѣщають на Січи еще въ концѣ XVI столѣтія?

сылкахъ съ ними по этому пункту. Наконецъ сталось такъ, какъ написано въ документахъ. Старшіе полковники, ихъ ассессоры, принесли формально присягу въ томъ, что подписями своими и печатью войска своего утвердили; а поспольству читаль присягу войсковой писарь ихъ. Теперь имъ, кром'в суконъ, посланныхъ подскарбіемъ, дано наличными только 30.000 злотыхъ: 20.000 — въ награду за московскую службу, о чомъ не упомянуто въ документахъ, въ изб'єжаніе sekweli na potym 1), а 10.000 — въ счотъ годового жолду вмёстё съ упомянутыми сукнами, согласно Ольшанской коммиссіи. Но, такъ какъ они убъдительно просили дать имъ на старшихъ осауловъ, на ремонть огнестрёльнаго оружія и на пушкарей нісколько тысячь ружей, то, съ общаго согласія пановъ коммиссаровъ, признано было возможнымъ прибавить имъ еще нёсколько тысячъ злотыхъ, въ виду покорности, которую они здёсь показали, и для того, чтобы заохотить ихъ больше въ вынолнению состоявшагося постановленія. Такъ какъ скарбовыхъ денегь не было, то я даль имъ изъ собственной скриньки, всего тысячь до четырехъ. Но объ этомъ нигдъ въ бумагахъ не упомянуто, чтобы потомъ они не настаивали на подобной прибавкъ. Къ такому смиренію привело ихъ всего больше то, что они видъли передъ собою коронное войско, которое, не смотря на дожди, снъга, морозы и самую ненастную погоду, теривливо стояло въ полв, а при этомъ жолнеры грозили действовать противъ нихъ hostiliter, 2) еслибъ они не полчинились волв и повелвнію вашей королевской мидости." 3)

Черезъ бумату, распростертую передъ нами въ видѣ ширмы, поможетъ намъ заглянуть еще страница Журковскаго о предметѣ

<sup>1)</sup> Обизательства на будущее время.

<sup>2)</sup> По-непріятельски.

<sup>3)</sup> Подлинникъ этого важнаго документа хранится въ публ. познанск. библ. П. Н. аа 12, стр. 330.

безусловнаго его восхищенія, Өом Замойском в который прибиль къ войску Жовковскаго подъ Паволочь въ начал сентября. "Запорожское войско", пишетъ Журковскій, "стояло въ шести миихъ отъ ляцкаго обоза; старшимъ вождемъ надъ нимъ былъ Конашевичъ, аlias Сагайдачный. Трактовали (козаки) черезъ пословъ, которыхъ постоянно посылали къ гетману. Панъ мой много содъйствовалъ къ успокоенію козацкаго своевольства своимъ значеніемъ и благоразуміемъ; онъ смягчалъ ихъ своею людскостью и хлібосольствомъ; онъ часто зазывалъ къ себ вс в запорожскихъ пословъ, склоняя ихъ разумными річами къ послушанію королю и Річи-Посиолитой, внушалъ имъ добрый порядокъ и къ благосклонности своей присоединялъ тонъ важный и внушительный".

Изъ всего этого мы видимъ, что польское право пропаганди-Ровалось весьма искусно. Тысяча человъть между козаками были Обезпечены, обласканы, успокоены; прочимъ предоставлялось на Волю - жить гдв угодно, признавая вездв неприкосновеннымъ Заведенный шляхтою порядокъ. Но эта феодальная утопія, какъ показали последствія, была неосуществима, и надобно только Уливляться, что такіе люди, какъ Жовковскій и Оома Замойскій, были увърены въ ел осуществимости. Впрочемъ, они были люди своего, а не нашего въка, и, въ виду современныхъ намъ поль-Скихъ понятій о козацкихъ претензіяхъ, мы требуемъ отъ нихъ невозможнаго. Вся Польша заплатила дань своему времени, тяжедую дань! Сагайдачный, по всей въролтности, думаль иначе, не попански, какъ это доказывають его поступки въ критическое время, которое вскорв наступило для цанской республики, - поступки, глубоко революціонные по своей сущности, хотя при этомъ чуждые малъйшей тъни бравурства: діаметральная противоположность звіонзкамъ, конфедераціямъ и рокошамъ Тиляхетскимъ.

Читая дальнъйшій разсказъ почтеннаго Журковскаго о его

патрон'в, никакъ нельзя догадываться, что наша отрозненная Русь была близка къ событію, которое убило для Польши возможность претворить русскій элементь въ польскій, именно—къ возстановленію православной ісрархіи, на перекоръ королю и сенату. Журковскій пишеть:

"По отправленіи коммиссіи съ козаками, которая окончилась спокойно и безъ кровопролитія (его всѣ ожидали), распустилъ тетманъ войско на его становища. Панъ мой изъ обоза, со всѣмъ своимъ людомъ (а люду, надобно намъ помнить, было съ нимъ полторы тысячи человѣкъ, съ такою артиллеріею, какой не было во всемъ коронномъ войскѣ), отправился въ Кіевъ и въѣхалъ на кіевское воеводство въ послѣднихъ числахъ октября. Онъ былъ принятъ отъ всѣхъ обывателей кіевскаго воеводства радушно; пышно и громадно выъзжали они ему на встрѣчу далеко въ поле. Полки Запорожскаго Войска и кіевскихъ мѣщанъ провожали его сперва въ соборную церковь (do koscioła katedralnego farnego), а потомъ въ замокъ".

Замокъ (пояснимъ отъ себя) теперь не быль уже въ такомъ разоренномъ видѣ, въ какомъ держалъ его покойный воевода, князь Острожскій: мѣщане отстроили его заново, на собственный счотъ. Кстати онъ, въ 1605 году, сгорѣлъ отъ грому. Теперь онъ имѣлъ 15 башень съ бойницами въ три яруса. Подъ башнями было двое воротъ: на сѣверъ —Воеводскія, на югъ — Драбскія. Подъемный мостъ взводился на цѣпяхъ. Въ замкѣ находилось 16 бронзовыхъ пушекъ, литыхъ въ XVI вѣкѣ, длиною въ 15 пядей, да 11 пушекъ желѣзныхъ, такъ называемыхъ сарпентиновъ, длиною въ 8½ пядей, да 82 гаковницы и 8 желѣзныхъ огнестрѣльныхъ "кіевъ", или стволовъ, похожихъ на ружейные. Кромѣ того, по стѣнамъ наготовлено было множество камней и колодъ, которыхъ доставка лежала на кіевскихъ мѣщанахъ. Знакомы были эти пушки многимъ козакамъ, провожавшимъ новаго воеводу въ замокъ: изъ нихъ Жовковскій добивалъ козацкое войско подъ Лубня-

ми. Но тогда, по свидѣтельству Жовковскаго, въ ополченіяхъ Лободы и Наливайка хорошо вооруженныхъ и опытныхъ воиновъ было не болѣе 2.000; теперь такихъ воиновъ считалось 20.000. Кровопролитіе было напрасное. Въ московскихъ походахъ паны выковали сами на себя булатъ, а теперь старались затупить и заржавить. Московщина потерпѣла жестоко отъ козаковъ, но зато выпроводила ихъ домой во всеоружіи губительства, вѣчно алкающаго кровавой пищи, вѣчно жаждущаго добычи. За свое "разореніе" она была отмщена сугубо.

"Составивъ актъ вступленія въ должность", продолжаетъ, ничего этого не подозр'ввая, почтенный панъ Журковскій, "вернулся воевода внизъ къ ратушъ, гдъ онъ имълъ свое помъщетіе. Здёсь онъ угощаль у себя за столомъ humanissime все духовенство, земскихъ урядниковъ и шляхту, а также полковэниковъ и все рыцарство, какъ изъ кварцянаго, такъ и изъ Запорожскаго Войска. Цёлый день тогда стреляли безпрестанно изъ замковыхъ, городскихъ и запорожскихъ пушекъ, въ большомъ порядкъ, и даже часа два въ ночь. Утромъ нашъ панъ", пишетъ Журковскій далье, "занимался судопроизводствомъ, и каждый день Вздиль въ замокъ, пока были въ реестръ очередныя дъла; а отправивши свои роки, прожилъ еще недъли три въ Кіевъ. Онъ устраивалъ городскіе интересы, онъ занималь жолнеровъ военными играми и экзерциціями. Въ награду за искусство въ гонитвѣ, выставлялись, по его приказанію, разнаго рода оружіе, оправленная сбруя, кони, блаваты".

Все, такимъ образомъ, происходило въ Кіевѣ безъ малѣйшаго столкновенія партій, а ихъ было нѣсколько. Жолнеры и козаки стояли относительно другъ друга, какъ дрессированные псы и дикіе звѣри; шляхта и мѣщане кіевскіе находились въ постоянныхъ спорахъ и позвахъ за торговыя права, за рыболовныя мѣста и за самое помѣщеніе въ Кіевѣ; но всего больше было антагонизма между католическимъ и православнымъ духовенствомъ.

Замойскій угошаль humanissime козаковь и шляхту за однимь и тъмъ же столомъ, но едвали могъ онъ свести въ одну бесъду православныхъ черноризцевъ и датинскихъ предатовъ, которыхъ видъ, по свидетельству панскаго нунція, быль невыносимь даже поселянамъ. Не дальше какъ въ прошломъ году утопленъ въ проруби Грековичъ. Запорожскимъ братчикамъ случалось топить въ Дивиръ и кородевскихъ пословъ. Присутствіе ихъ старшины за общимъ столомъ было respice finem для предатовъ и spes magna futuri для поповъ православныхъ. Беседа между теми и другими на пиру у Замойскаго могла ограничиваться только общими м'естами. Об'в нартіи, безъ сомнівнія, брасали другь на друга взгляды, о которыхъ народная пословица выражается: подивився, мовт шага давт. Если датинцы и униты, по отзыву благочестивыхъ, были хищные волки, то сами благочестивые смотрели далеко не кроткими агннами. Во всякомъ случав, общая транеза не могла сблизить противуположности. Замойскій хлопоталь попусту. Это было то время, когда іступты и доминиканцы водворились уже въ Кіевъ. Ісзунты, не вдалек в отъ кіевобратской школы, строили коллегіумъ; доминиканцы пускали въ ходъ свое искусство процовъдывать слово Вожіе. Съ 1604 года король, яко господинъ города, отдалъ латинскому бискупу цёлую часть Кіево-Подола, за канавою, къ горѣ Щекавицѣ, а потомъ, путемъ разныхъ тергиверсацій, бискупъ отнялъ изъ-подъ магистратскаго присуду сперва все пространство до бывшей іорданской обители, овладёль даже Іорданщиною и прихватилъ къ своему въдомству знаменитое урочище Кожемяки. 1) Въ виду братской школы возникали, въ лучшемъ

<sup>1)</sup> По мивнію нашихь прозелитовь московскаго ученія о единствів языка, нравовь и обычаевь на цілой половинів земного глобуса, не благоприлично писать Кожемяки: они пишуть вь своихь якобы ученыхь сочиненіяхь Кожевники. Чтобы быть послідовательными, надобно бы имь начать съ переложенія на общерусскій языкь имени города Кієва. Кій по-общерусски — палка; слідовательно Кієвь городь благоприличнів было бы называть Палкинымь городомь. О унія! долго ли еще ты будещь унитствовать?

сравнительно съ нею видѣ, школы доминиканскія и ісвунтскія, съ наставниками кроткими, ласковыми, щеголеватыми, и даже щедрыми. Къ нимъ поступали дѣти шляхетскія или дѣти мѣщанъ, старавшихся держаться на нейтральной почвѣ, тогда какъ братская школа преимущественно наполнялась нишунами. ¹) Правильными апрошами подступала латинская церковь къ русской, окружала ее своими редутами, своими траншеями и, имѣя зва собой все полноправное на Руси, териѣливо ждала торжества своего. Болеславъ Храбрый со всѣмъ войскомъ своимъ, расквартированнымъ отъ Лыбеди до Кожемякъ, не былъ такъ опасенъ для жлянъ, какъ эти безоружные и, по видимому, безобидные гости: снъ не зналъ, какъ пустить въ русскую почву корни.

Братское училище существовало въ Кіевѣ при Богоявленсвой церкви съ 1588 года, по благословенію царьградскаго жлатріарха Іеремів, и пользовалось правами высшаго училища. Но между членами кіевскаго братства мы не находимъ ни одного жланскаго именя: это были монашествующіе и свѣтскіе попы жла кіевскіе мѣщане. Идея братства, очевидно, принадлежала первымъ. Они вписывали имена свои въ братскій уписа "ру-

<sup>1)</sup> Въ наше время воображають, что въ братскую школу такъ всв и броси**жись, лишь** только ее открыли, забывая, что и теперь люди солиднаго положенія Эпоровять пом'єстить своихь дівтей вы какой-нибудь ликей, для изв'ястнаго рода обработки, но вовсе не туда, гдѣ русскій духъ, гдѣ Русью пахнетъ. Народность наша, столь богатая между славянскими народностями, уподоблялась евангельскому царю, который, не дозвавшись богачей на уготованный имъ пиръ, созвалъ на него гостей съ распутій, откуда каждый поворачиваль вправо или вліво мочти случайно. Именно на такомъ распутьи стояли тогда, не только шляхтичи русскіе, но и міщане. Это доказывается появленіемь между ними войта Ходыки, который вздумаль было запечатывать въ Кіев'в церкви, уже посл'в смерти Сагайдачнаго, и подвергся участи Грековича отъ безнаказанныхъ орудій м'ящанскаго отпора-запорожцевъ. Въ первое время братская шкода наполнялась детьми, которыхъ некому было содержать и которые жили при школь. Это были такіе имидуны, накихъ мы помнимъ съ дётства по нашимъ приходскимъ школамъ. Великія идеи рождались въ темныхъ вертепахъ, среди грубой житейской толвотни, и колыбель ихъ качала убогая, часто гонимая и близкая къ отчаянію нянька --- нужда.

кою и душею", а н'вкоторые къ своей подписи прибавляли такія слова: "составленное въ Кіевъ градъ братство пріимаю и облобизаю", или такія: "всегда готовъ есмь съ нимъ пострадати и кровь мою за благочестие дати". Эти подписи принадлежать къ тому времени, когда Кафа, vorago sangvinis nostris, была разрушена, когда въ одномъ Синопъ турки понесли убытку на 40 милліоновъ злотыхъ, и земля агарянская, пылая козацкими пожарами. готова была признать себя данницею новыхъ варяговъ. Но, покам'всть, глухо развивалась въ Кіев'в борьба естественнаго права съ вымышленнымъ, русскаго элемента съ польскымъ, русской перкви съ латинскою. Каждая церковь, въ томъ числъ и Богоявленская, имёла при себе школу, въ которой дети учились, чему могли. и только изрёдка встрёчали между наставниками такого эллиниста и датиниста, какимъ былъ въ своей воскресенской школъ священникъ Іоаннъ, впоследствіи митрополить Іовъ. Братская школа получала даянія отъ м'єщанъ, иноковъ и лычаковой шляхты грошами: она недвижимыя свои имущества цанила только десятками литовскихъ копъ. Шляхта кармазинная льнула къ училищамъ, въ которыхъ преподаваніе шло на язык' шляхетномъ, польскомъ. государственномъ. Обаяніе верховной власти увеличивало силу враговъ русской церкви и русской автономіи. То льстя правительству надеждою ассимилировать съ Польшею Русь, то пугая политическими призраками, они ум'вли пользоваться королевскими подписями. По преданію старины, король быль "господарь" земли, принадлежавшей церквамъ и монастырямъ, если они не были основаны панами, въ родовыхъ имфніяхъ, на основаніи княжескаго или, что одно и то же, польскаго права. Поэтому-то Стефанъ Баторій отдаваль русскіе церкви и монастыри съ ихъ землями іезунтамъ, какъ свое добро. Сигизмундъ III расположенъ быль больше Стефана поощрять језунтовъ и созданныхъ ими унитскихъ іерарховъ. Не къ кому было даже и аппелировать на

это законное безправье. Народъ протестовалъ противъ уніи однимъ отречениемъ отъ святынь, отданныхъ иновърцамъ. Церкви стояди пусты; одн' церковныя имущества оставались достояніемъ отступниковъ. Они пользовались этими имуществами на помъстномъ правъ, все равно какъ паны-королевщинами. Еслибы короли издавна не отказались отъ княжескаго права на родовыя панскія земли въ пользу шляхетскаго сословія, — Сигизмундъ могъ бы однимъ почеркомъ пера пополнить счотъ унитскихъ церквей цёлою тысячею. Папскій нунцій Торресъ единственно потому насчиталь дизунитскихъ церквей все еще 1.089, что королевская власть на панскія вотчины не распространядась. Что касается до энергін захвата, то о ней можно судить по первымъ дъйствіямъ главнаго орудія уніи, — любезнаго князю Острожскому Потія, вскор'в сдівданнаго кіевскимъ митрополитомъ. Мѣщане города Бреста, оставпиеся при отеческой въръ, были имъ прокляты, какъ мъстнымъ владыкою, а королемъ, то есть выпрошенною у него подписью, лишены покровительства законовъ, объявлены банитами; вследствіе того товары ихъ опечатаны, и всякое общеніе съ прочими жителями имъ воспрещено. По этому поводу изъ устъ людей, небоявшихся кородевского гивва, исходили громкія слова, принимаемыя, какъ приверженцами, такъ и врагами православія за наличную монету, такъ точно какъ и угрозы 15-ю и 20-ю тысячами войска. Трусы трусовъ боятся взаимно: глаза у страха велики; действуя самъ фальшиво, человекъ делается неспособенъ вилъть реальную почву подъ ногами противника. Какъ, съ одной стороны, не было собрано ни одной тысячи войска, такъ съ другой-не выдержана последовательно ни одна законно-беззаконная мера. Паны, видя мещанъ въ баниціи, стали говорить, что и ихъ постигнеть то же самое, за предковскую въру; но въ такомъ случав, говориди они, король, изгоняя гражданъ Рвчи-Посполитой, лишится своего титула, не захочеть имъть общенія

съ банитами. 1) Глухія и таинственныя угрозы действовали на правительственную сферу: въ бумагахъ того времени ръдко встрвчаются случаи столь крутой меры. Но зато широко примінена въ мінанамъ міра — отрішенія отъ городскихъ доджностей за упорное отрицаніе уніи. Объ этомъ говорить и авонскій апостоль православія, тогда какъ о брестской банниціи, умалчиваеть: видно, она была вскор'в отм'внена и уже не повторадась въ такой резкости. Впрочемъ правительство имело свой резонъ въ преследованіи людей "славетныхъ" между мещанами. Войты, бурмистры, представители цеховъ ръзницкаго, кушнірскаго, кравецкаго и проч., были своего рода воеводы, каштеляны, старосты, дозорцы, словомъ-brachia regalia относительно людей, изъятыхъ магдебургскимъ правомъ изъ подъ старостинскаго и воеводскаго присуду. Имъ следовало прежде другихъ подчиниться утвержденной правительствомъ іерархіи. Единство земли было признано шляхтою на Люблинской уніи; единство церкви должны были признать королевскіе депенденты другого рода-мізшане; единство народности устроилось бы само собою. Политика обыкновенная, съ одинаковою безуспѣшностью примѣняемая до нашего времени систематиками, не сведущими ни въ философіи исторіи, ни въ философіи естествознанія. И, видно, много терали эти мъщанскіе славетники, эта коммерческая и промышленная шляхта, съ потерею своихъ мёстъ въ магистратскихъ и цеховыхъ давицахъ: козацкое войско было ими переполнено. Было, видно, отъ чего приходить въ "десперацію". А что козаки дорожили такими адгерентами, это побазывають коммиссарскія требованія, чтобы прежде всего войты и бурмистры были выключены изъ козацкаго реестра. Интересы мѣщанства и козачества становились тъмъ солидарнъе, чъмъ больше польское право старалось разъединить эти два сословія.

См. въ приложеніяхъ по ІІ-му тому письмо князя Острогожскаго отъ 31 января 1598 года.

Общественная позиція возаковъ сділадась теперь совсімь иною, противъ того, какою была она прежде. Люди такъ называемые статечные начали встречать между козаками не однихъ только промышленниковъ, зарабатывающихъ козацкій хлібов свой гайдамачествомъ. Давая козачеству контингентъ, мъщане находили въ немъ откликъ на свою тесноту, которую они терпеди отъ польскаго права-сперва въ ремеслахъ, независимо отъ религіи, а потомъ въ религіи, со стороны ремеслъ, промысловъ и торговли, какъ этому обращикомъ служитъ выказавшееся во всей ръзкости притеснение брестскихъ мещанъ. Ихъ ударили разомъ и по душт и по карману, этой второй душт самыхъ бездушныхъ людей. Десперація была явленіемъ естественнымъ и зловѣщимъ: братчики церковные делались братчиками войсковыми, а потомъ-наоборотъ. Откликъ на мѣщанскія жалобы бывалъ различный, смотря по контингенту, который м'вщанство доставляло ковакамъ. Начнемъ съ низшаго.

Въ козаки рвалась, прежде всего, ремесленная молодежь, люди неженатые, несвязанные хозяйствомъ и семьею. Оттого мы въ кобзарскихъ думахъ встрвчаемъ такіе типы, какъ Ивась Канівченко, отъ котораго старушка мать должна была запирать необходимую принадлежность тогдашняго дома - оружіе; оттого кающіеся на мор'в козаки дають об'ять почитать старшаго брата за отца, "а сестру рідненьку—за неньку" (они грубо вырывались изъ семейнаго круга); оттого, наконецъ, Запорожскому Войску присвоень даже поляками офиціальный титуль паны молодуы (panowie moloycy). Бѣжала молодежь въ козаки отовсюду, гдѣ домашній или общественный режимъ быль для нея не по вкусу. Отсюда — потребность juvenilem etatem suam consolare. Какъ руводайные слуги бъжали отъ гордыхъ и взыскательныхъ пановъ, такъ молодики покидали отцовъ или цеховыхъ хозяевъ. Бъжали въ козаки даже отъ "школьной чаши", отъ "крупнаго гороху", которымъ закармливали молодежь въ тогдашнихъ суровыхъ учили-

щахъ. Вследъ за ними "драбантовали" въ козацкія купы и люди постарше, такіе, которымъ случалось быть войтами и бурмистрами, но которые удаляемы были съ безчестіемъ изъ магистратскихъ "давицъ" за несогласіе на унію, или за то, что поссорились и подрадись при запечатываны перкви съ какимъ-нибудь отступникомъ, въ родъ извъстнаго исторіи кіевскаго войта Ходыки, или съ отступникомъ попомъ, или даже съ паномъ подстаростіемъ. Наконецъ, шли въ козаки и спекулянты, имфвице даже собственные човны, следовательно и свой почть между убогими козаками, по подобію шляхты, которая входила въ составъ козацкаго войска съ собственными ротами. Отсюда-то въ козацкомъ товариствъ такое процвътание ремеслъ, что даже нъмцы обратили на него вниманіе, и вотъ почему для колонизаторовъ Украины особенно было интересно повыписать изъ козацкаго войска "всёхъ людей, занимающихся какими бы то ни было ремеслами". Въ ремесленникахъ настояла тогда такая надобность, что Янъ Замойскій, устроивъ себв городъ Замостье, привлекалъ изъ-за границы иностранныхъ ремесленниковъ, потому что свои, вмѣсто того, чтобъ содержать панскіе замки, выдёлывать панамъ сафыянъ, строить конскую сбрую и исправлять въ походахъ всякую техническую службу, геройствовали въ козацкомъ войскв. Но, можетъ быть, чувствительные самого отсутствія ремесленных людей и опасные всякаго геройства ихъ въ козацкихъ купахъ, была та связь, которую устраивали эти сбившіеся и сбитые съ дороги люди между козаками и мъщанами. Въ числъ вольныхъ и невольныхъ изгнанниковъ, мечтательныхъ, какъ всё эмигранты, готовыхъ на политическія крайности, какъ всё глубоко оскорбленные люди, были и поны, вдавинеся въ козачество "съ десперацін", какъ свидътельствуеть Захарія Коныстенскій. Но сдесперовавшихъ, какъ тогда говорилось, поповъ, не могло быть между козаками много, такъ какъ это быль классь вообще освдлый, семейный, запуганный и нравственно надорванный тяжкимъ удёломъ своимъ. Гораздо больше

было между ними церковниковъ. Это мы видимъ изъ современныхъ письменъ, въ которыхъ на ряду съ прочими своевольными людьми, предназначавшимися для исключенія изъ козацкаго реестра упоминаются и рыбалты.

Рыбалтами назывались тогда, въ презрительномъ смыслѣ, нелоучивниеся спуден раздичныхъ школъ, самоучки философы и литераторы, въ родъ приходскихъ дьяковъ, вообще люди, которые принадлежали къ церковнымъ хористамъ, состагляли при церквахъ родъ нищенскаго братства, и кормились по богатымъ дворамъ, за такъ называемые божественные исалмы, за представленія церковныхъ мистерій, или же за списываніе разнаго рода душеспасительных внижень, віршь и тому подобных монашеских издёлій. Рыбалть быль полудуховный и полусвётскій человъкъ, полумонахъ и полумірянинъ, во всякомъ случав, человъкъ, бездомный, перебивающійся изо дня въ день безъ мозольнаго ремесла, одною своею, такъ сказать, артистичностью. Въ глазахъ мановъ, ремесленники, бъжавшіе въ козацкій гурть, служили козацкой гидръ цънкими ланами; рыбалты должны были представляться имъ глазами или мозгомъ этого хищнаго и ненасытнаго чудовища. Эти праздные философы видели подальше обыкновенныхъ козаковъ: они были, въ нѣкоторомъ родѣ, козанкою интеллигенпісю. Въ кобзарской дум'в о бур'в на Чорномъ мор'в, поновичь Олексій "по три разы на день бере въ руки святе письмо да й читае, простыхъ козаківъ на все добре наставляе." Это-одинъ изъ рыбалтовъ, которые тъмъ и хороши были для козаковъ, что не исчернали еще всю тогдашнюю риторику и философію. Они могли еще вліять на простые козацкіе умы. Доучившіеся философы и богословы, большею частью, теряли ту способность, ради которой собственно учились. Народъ, не понимая ихъ премудрости, прокладываль самъ себъ дорогу въ область безконечнаго, философствоваль своеобразными нараболами, легендами, пъснями и т. п. Народъ, какъ собирательная личность, въ извъстномъ смысль, часто превышаль присяжныхъ блюстителей души своей. И что же? Неужели наставленія такихъ людей, этихъ козакующихъ рыбалтовъ ограничивались только пятою заповъдью, которую пъвецъ приключеній Олексія поповича избраль темою для своего простодушнаго эпоса? Нравственные интересы Олексіевъ поповичей среди Запорожскаго Войска, безъ сомнънія, были посложнье тьхъ, которые связывали тогдашнюю поповскую или мъщанскую семью, расторгаемую козачествомъ: дъло шло о связи народа съ церковью, въ которую паны да іезуиты вколачивали клинъ за клиномъ; шло дъло о связи матеріяльной силы съ нравственною и, наконецъ, о связи русскаго міра воедино. Рыбалты всему этому содъйствовали. Малые земли, ничтожные скитальцы, едва поднявшіеся надъ уровнемъ примитивнаго невъжества, содъйствовали явленію великому. Въ исторіи человъчества такіе примъры бывали.

Въ то время польскій король, яко творецъ унитской іерархіи. начиналь уже терять обаяніе монархизма, который такъ охотно возводится народомъ въ идеалъ правосудія. Церковная унія и московская война сдёлали въ умахъ благочестиваго люду большой переворотъ ко вреду Сигизмунда. То, что дошло до насъ чрезъ посредство письма Острожского о брестской баниціи, - по принцину единичнаго представительства массы, принадлежало ему въ такой мъръ, въ какой послу принадлежить общественное мивніе цёлой націи. "Король лишится своего титула" — слова знаменательныя и для польской короны злов'вщія. Не одна Малая, но и Великая Россія, и не только Россія, но вся Славянщина, считавшая тогда 18 племенъ, —путемъ обмѣна мнѣній и вѣстей въ походахъ, въ торговыхъ сообщеніяхъ и умственныхъ общихъ работахъ, пришла къ заключенію, что польскій король и польскій народъ не освободять ихъ изъ тяжкаго языческаго ярма, что этотъ король, съ датинскимъ народомъ своимъ, самъ преследуетъ незавоеванный русскій народъ, и не даеть ему молиться въ предков-

скихъ его храмахъ. 1) Чаяніе народовъ-чувство въ народахъ постоянное. Обводя глазами политическій горизонть, передовые славянскіе умы, чаявшіе и жаждавшіе свободы, остановились на царствъ, которое вставало собственными средствами изъ развалинъ, сильное одною върою въ Божію правду, богатое природными дарами даже и въ своемъ разореніи. В всы судьбы начали приходить уже тогда въ равновъсіе между Россіей и Польшею. Лишась прибалтійскаго края и С'вверщины съ Смоленскомъ, безъ выхода на море, безъ крвпкихъ воротъ въ государство, Россія была сильна опытомъ: она знала, что ляхамъ не одолъть ее,знала тёмъ лучше, что ляхи разочаровались въ мечтахъ Баторія, Сигизмунда и самого королевича Владислава: они пришли навонець къ убъжденію, что не сь ихъ обществомъ и не съ ихъ порядками установить режимъ надъ полусвътомъ. Это обоюдное сознаніе внутренней крыпости Московскаго царства, вызванной наружу потрясеніями всего его состава, растеклось различными путями по Славянщинъ и облекло русскаго государя, въ ея глазахъ, величіемъ, до котораго не дожиль ни одинъ изъ государей польскихъ. Такимъ образомъ уже въ то время общественное мнівніе славянской семьи признавало первенство въ ней за Россіей, а не за Польшей. Но и въ русскомъ мірь, такъ сказать, дома

<sup>1)</sup> Одинъ изъ толерантныхъ католиковъ, добромильскій, виснинскій и мосцинскій староста Щенсный Гербуртъ, во время такъ названной московской конфедераціи въ 1613 году, изложилъ на бумагѣ свое воззрѣніе на русскій народъ (Zdanie o Narodzie Ruskim), въ которомъ, между прочимъ, говоритъ:

<sup>&</sup>quot;Coż wżdy za pożytek ma Król Jegomość z tak wielu kłopotów, które zażył z narodem Ruskim? Ten pożytek ma, że iest nas Sławianskich narodów róż; nych ośmnaście; ci wszyscy kładli swobody swej ratunek na Królach Polskichci wszyscy rozumieli, że naród Polski miał ich z ciężkiego Pogańskiego iarzma wyswobodzić; ci wszyscy na każdą potrzebę Króla i narodu Polskiego garła swe gotowi dać byli. A teraz, iako krzywdę poczęto czynić narodowi Ruskiemu, są nam głównemi nieprzyiaciołami. Teraz wolą na woinie pomrzeć sami, żony dzieci swe popalić, iako to w Smolensku uczynili, niżli miali do zgody iakiei przyiść z nami krwią swoią". (Подлининът хранится въ Вильнѣ, у одного изъ Гербуртовъ. Напечатано въ "Документахъ, объяси. Исторію Югоз. Края.")

у насъ, совершался тогда въ умахъ массы процессъ, возводившій московскаго царя на высоту Равноапостольнаго Владимира. Изъ убогихъ, забвенныхъ сильными южнорусскими людьми кедлій шла многоустная проповёдь въ народё о независимомъ ведикомъ парствъ православномъ и о царъ, возсъдающемъ на престолъ во всемогуществъ верховной власти, какъ надъ послъднимъ, такъ равно и надъ первымъ человъкомъ въ государствъ: образъ очаровательный для южноруссовъ, которыхъ судьбою и даже върою играли польскіе королята. Объ этомъ поэтическомъ акті возсоединенія народовъ посредствомъ признанія царя общимъ царемъ всея Русіи, — признаніи, совершившемся въ сердцахъ задолго до фактическаго соединенія, я разскажу подробно въ своемъ мівств. Теперь прошу читателя оглянуться кругомъ. Спросимъ другъ друга: можно ли было въ тому положении вещей, какое существовало у насъ на Руси послъ торжества поляковъ поп vi, sed consilio надъ возаками, провидъть что либо-подобное? Я отвѣчаю: можно.

Всё исполнившіяся чаянія народовь, эти высказанныя, не нѣмыя требованія силы вещей, зарождались въ человѣческихъ обществахъ задолго до громкой ихъ манифестаціи. Историвъ отдаленнаго прошлаго часто въ буіихъ міра находитъ проблески плодотворной мысли, и въ самомъ какъ-бы безпричинномъ и безумномъ смятеніи толны усматриваетъ зачатіе новаго чада жизни—великой идеи общественной. "Вскую шаташася языци, и дюдіе поучишася тщетнымъ" могъ бы вопросить украинцевъ, съ ихъ ропотомъ на унію, съ ихъ буйными козацкими купами, такой спокойный и удовлетворенный своимъ просвёщеніемъ умъ, какъ Оома Замойскій. "Почему не жить вамъ подъ моимъ ласковымъ и правдолюбивымъ сидёньемъ на воеводствъ" могъ бы онъ говорить имъ. "Я даже подвоеводія дамъ вамъ одной съ вами вёры, каковъ былъ любезный вамъ князь Вороницкій. Только что мой подвоеводій не позволить себё такихъ кривдъ, такихъ разбоевъ,

какіе терпіль Вороницкому вашь великій патронь, ревинтель ванией віри, князь Василій. Я, какь ділаль мой отець, не стану
самь приневоливать сась бы переміній религій и не позволю
никому насиловать совість вашу. Съ чистой душею, могу я повторить передъ вами слова, которыя онь, великій и приснопамятный въ терпимости своей, произнесь передъ нашими иновірцами, евангеликами: "Еслибь это могло случиться, чтобы вы были
э-вей папистами, отдаль бы я на это половину жизни моей,— отзаль бы половину для того, чтобы, живя другую, наслаждаться
э-святымь единеніемь съ вами; но если кто будеть притіснять
завась, я отдамь всю мою жизнь за вась, чтобы не видіть, какь

Такъ, безъ сомивнія, и говориль просвыщенный польско-русскій магнать, когда собираль вокругь себя въ Кіевь разогнанное роимскими волками русское стадо, на которомъ духовнимъ очамъ видивлись три тавра: первое положила и завыщала сохранить во выки дівственно-чистая русская церковь; второе осторожно наизтновала хитрая ссодница унія; третье смізой рукою сділала наглая прелюбодійка, что предпочла небесному жениху своему вемного главу и обладателя. Но что значили кроткія річи и благіе помыслы одного или нісколькихъ, когда кругомъ православнихъ, въ средів родного края ихъ, засіли враги русскаго имени "яко левъ готовъ на ловъ, и яко скуменъ обитаяй въ тайныхъ"? Не хотіло успоконться никакими словами великое собирательное сердце народа нашего, и волновалось тімъ мятежніве въ груди противниковъ церковной уніи, въ груди ненавистниковъ польскаго права.

Эти шатанія запорожцевъ, эти, по видимому, тщетныя, суетныя поученія озлобленных рыбалтовъ и сдесперовавшихъ поповъ, знаменовали возрожденіе Кіевской Руси, предшествовавшее великому въ исторіи событію — возсоединенію русскаго міра. Идея торжества славянъ налъ монгольскимъ племенемъ была не

но силамъ Баторію, не по силамъ просвъщеннымъ поляко-руссамъ, не по силамъ и вдохновителю ихъ, украшенному трехъэтажною короною; она оставалась мечтою, докол'в пребывала въ обществъ "премудрыхъ" и "кръпкихъ", и весьма много "значущихъ", но воплощенная "въ худородныхъ" и "уничиженныхъ" и "ничего не значущихъ", оказалась практичною, оправдала реальность свою. Пока, однакожъ, торжество ея сделалось очевиднымъ для каждаго, она проявлялась на древнемъ варяжскомъ займищъ дикими сценами. Безсознательные носители идеи, не щадя себя, никого не щадили. Во времена Косинскаго, они своимъ козацкимъ обычаемъ чинили грубый судъ и расправу, между такими людьми, какъ Михайло и Василій Гулевичи. Во времена Наливайка и Лободы, они, вмёстё съ козацкимъ товарищемъ, княземъ Вороницкимъ, промышляли разбойницки надъ имуществами Семашка и Терлецкаго; они защитникамъ этихъ имуществъ, простодушно върнымъ панскимъ недобиткамъ, ръзали уши. Архивы судебныхъ мъстъ, уцълъвшіе отъ пожаровъ, полны варварскими расправами и грабежами козацкими. Не очень много обращали они вниманія на различіе или единство в'тры: они, раздражась мелочными сділками, не дали спуску даже монашескому хозяйству Кіево-Никольскаго монастыря. Но все-таки охотне прислуживались козацкимъ ремесломъ своимъ защитникамъ церковныхъ имуществъ противъ ихъ похитителей, нежели какому-нибудь пану Стадницкому противъ такого же какъ онъ недоляшка, пана Опалинскаго; и къ такимъ-то услугамъ надобно отнести утопление въ проруби несчастнаго Грековича. Глядя со стороны фактической, следуеть видьть во всёхъ указанныхъ явленіяхъ козачества обыкновенный разбойничій смыслъ, оправдываемый частью дурнымъ устройствомъ гражданскаго общества польскаго; но, судя по развитию общественной идеи украинской, это быль откликь людей сбытыхъ и сбившихся съ дороги на жалобы людей, державшихся столбового пути. При безсиліи закона и его исполнителей, при злоунотребленіяхъ администраціи, поддерживаемыхъ королевскою канцелярією, козаки, въ качествѣ родичей, знакомцевъ и единовѣрцевъ, были единственною силою, съ помощью которой кіевскіе и другіе братчики удерживали за собою древнія святыни, не позволяли ихъ запечатывать, отпугивали жадность унитовъ къ захвату церковныхъ имуществъ и даже удерживали многихъ земляковъ отъ измѣны православію. Вотъ настоящее прикосновеніе козаковъ къ дѣламъ православной церкви, если мы будемъ разумѣть козацкую массу, состоявшую большею частью изъ такихъ гольтянакъ, какихъ увидѣлъ въ Хвастовѣ московскій попъ Лукьяновъ.

Но козаки, какъ многочисленная корпорація, по инстинкту самосохраненія, нуждались, для нівоторых мудреных діль, въ людяхъ высшаго разряда, въ людяхъ статечныхъ, интелдигентныхъ и, если было возможно, даже знатныхъ. Таковы были тетманы и старшины ихъ со временъ князя Рожинскаго; таковъ быль и самъ Петро Сагайдачный. Какъ ни сильно преобладала въ козацкихъ делахъ воля большинства, но само большинство, въ свою очередь, подчинялось иногда вліянію такихъ личностей, какія дів виствовали вмість съ Сагайдачным по части козанкой липломатіи. Для нашего разум'внія, въ грубой козацкой масс'в замътна работа людей талантливыхъ и образованныхъ. Самая артиллерія козацкая, названная въ польскомъ дневникъ grzeсина, въ смыслъ отличнаго устройства, еще во время московской самозванщины, — доказываетъ, что Войско Запорожское не было пристанищемъ однихъ буяновъ, невъждъ и горькихъ пьяницъ. Оно смыслило многое и за предълами козакованья, какъ это видно изъ его отношеній къ императору Рудольфу, къ господарямъ дунайскихъ княжествъ и къ самому князю Острожскому. Оно вело торговлю съ украинскими городами издавна; оно состонло преимущественно изъ городскихъ ремесленниковъ. Высшіе интересы мъщанъ и церковныхъ братствъ не могли оставаться чуждыми и непонятными темъ людямъ изъ числа козаковъ, которые такъ или иначе видали Краковъ, Пресбургъ, Вѣну, Москву и Царьградъ. Дикіе козаки древней Греціи, изъ которыхъ предпріимчивый гетманъ, Филиппъ Македонскій, образовалъ фаланги,
иначе понимали многое по смерти великаго Александра, чѣмъ
въ то время, когда ходили съ Филиппомъ подъ великолѣнныя
Авины, въ первомъ нылу своей хищности. Такая, или еще большая, разница была между людьми, тонувшими въ снѣгу подъ мѣстечкомъ Пяткомъ, и тѣми полковниками, сотниками, осаулами
козацкими, которыхъ, черезъ 23 года, многоученый Өома Замойскій угощалъ humanissime въ свѣтлицахъ кіевской ратуши.

Истекло уже 30 леть съ появленія въ печати книги книгъ на славянскомъ языкъ, и 22 года-со времени изданія великой прокламаціи православія— "Апокрисиса". Не только множество сочиненій вызвано было на сцену этими двумя явленіями, какъ ихъ естественное следствіе, какъ возрастаніе посева, брошеннаго въ согратую дыханіемъ Цереры землю, или созраваніе божественнаго слова въ простыхъ умахъ, способныхъ воспринять истину только подъ видомъ притчей, - нътъ! эти два незабвенныя дъла общественной энергіи, сказавшейся намь въ единицахъ, вызвали также изъ небытія къ бытію и множество типографій. А мы знаемъ, что каждая типографія была ученый, по тому времени, кружокъ, собиравшійся около печатнаго станка и шрифтовой кассы; каждая представляла собою, въ миніатюрномъ видъ, академію свободныхъ наукъ, наукъ wyzwolonych, какъ ихъ прекрасно назвали поляки. Сколько было на Руси друкарень, столько было и очаговъ, у которыхъ отогрѣвался русскій умъ, на которыхъ готовилась умственная пища для голодающаго русскаго міра. Знали тогдашніе полунев'вжды, что они дівлають, когда не только постоянныя, но и кочующія типографіи находили у нихъ средства къ своему существованію. Радътели печатнаго искусства, кто бы они ни были, "ихже имена ты, Господи, въси", кормили русскій міръ пищею, которой такъ долго не доставало ему. "Ядять убози

и насытятся, и восхвалять Господа: душа ихъ жива будеть во въкъ": такъ, безъ сомнънія философствовали эти нъмые для насъ прозиратели въ будущее, столь краснорвчиво говорящіе намъ о себъ множествомъ трудныхъ и опасныхъ работъ своихъ. Они не дали умереть душ'в народа нашего, распуститься въ польщизнъ, какъ распускается золото въ гальванопластическомъ аппарать, не нади ему потерять для исторіи сльдь свой, уйти на одну позолоту польской гордости, осіять богатыми дарами природы своей чуждый народъ, иноверное общество. Это уже сделала богатая часть южно-русскаго міра для Польши: она, распустясь въ разъйдающемъ, латинопольскомъ элементв, позолотила собою знамена Казимира III, Ягайла, трехъ Сигизмундовъ и забравшагося между нихъ великаго по замысламъ Баторія: позолотила фоліанты книгъ, которыхъ не вилать бы у себя Польш'й безъ абсорбированія русскаго элемента; позолотила даже ту житейскую мудрость, которая проявлялась въ польскихъ посольствахъ. 1) Такія писанія, какъ "Апокрисисъ", какъ посланія Іоанна Вишенскаго, которыя теперь не каждый способенъ понимать и ценить по достоинству, остановили остальной, убогій южно-русскій мірь оть подобнаго же химическаго разложенія, для позолоты тщеславной Польши, и сохранили самобытность его для болве достойныхъ цвлей. Монашествующие интеллигентные люди, представители убогихъ панскихъ и тъснимыхъ поновскихъ и мъщанскихъ домовъ, не по собственному замышленію вписывадись въ братство, лобызая его и выражая готовность продить за него кровь свою. Они, своими словами и делами, составлили аккордъ съ теми речами, которыя возгремели въ ихъ

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что послами служням полякамъ почти всегда люди русскіе. Потому-то Папроцкій, котораго такъ итнорирують польскіе историки, сказавь о мужествѣ русскихъ воиновъ, отдаетъ предпочтеніе русскимъ и въ посольскихъ дѣлахъ. Русскій человѣкъ, по его словамъ, справится лучше въ посольствѣ, нежели полякъ въ состояніи приказать ему. (См. т. І. стр. 108, и въ примѣчаніяхъ ко П-му тому оду "Do Polakow").

служь съ авонскаго Синая. Они выполняли программу, изложенную въ водексъ православія — "Апокрисисъ".

Печерскій монастырь быль крівностью въ двоякомъ смыслів: онъ могъ отстоять себя противъ нападенія силы матеріяльной и. болье нежели вакой-либо другой монастырь или церковное братство, обладаль средствами нравственными. На немь прежде всего спотянулась факція, задумавшая, путемъ унів, претворить нашу Русь въ Польшу. Лишь только владимирскій владыка Ипатій Потій сдёлань быль унитскимь митрополитомь по смерти Роговы, ему дана была королевская грамота на вступленіе во владеніе Печерскимъ монастыремъ. Но въ тѣ времена всякое пожалованіе, независимо отъ грамоты, должно было сопровождаться вооруженною силою, достаточною для того, чтобы написанное на бумагъ сделалось фактомъ. Мы уже знаемъ, какъ наны отмежевывали себъ саблею пожалованную отъ короля и Ръчи-Посполитой землю, 1) какъ даже убогій пахарь, прежде чёмъ пахать занятый ланъ, втыкаль на межѣ саблю. 2) Въ 1580 году князь Василій, для того, чтобы ввести новаго архимандрита въ испрошенный для него Жидичинскій монастырь, явидся туда на чел'в своего войска и поставиль гарнизонь въ монастыръ и его имъніяхъ. 3) Безъ этого насильственнаго акта, старый обладатель монастыря продолжаль бы въ немъ господствовать, и завъщаль бы его своимъ наслъдникамъ, какъ это случалось не разъ подъ безпорядочнымъ господствомъ польскаго rządu. Подобный актъ предстояль и Потію для овладенія Кіево-Печерсвою Лаврою; но собрать силу, достаточную для овладёнія этимъ ковчегомъ православія, затруднился бы и самъ король, какъ въ матеріяльномъ, такъ и въ нравственномъ отношенів. Тогдашній архимандрить Печерскаго монастыря, Никифоръ Туръ, объявилъ на отръзъ, что не уступитъ русской свя-

<sup>1)</sup> Cm. T. I, cTp. 144.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, стр. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) См. тамъ же, стр. 246.

тини никакимъ иновърцамъ. Дъло кончилось овладениемъ только теми монастырскими имуществами, которыя захватиль законспособомъ первый отступникъ-митрополить, Михаилъ Рогоза. Въ актъ прямого и ръшительнаго отказа со стороны Никифора Тура слышно участіе того сильнаго духомъ инока, который объявиль вспах пановъ еретиками, который игнорироваль вооруженную русскую силу — козаковъ, и взывалъ только къ силъ русскаго духа. Два дагеря духовныхъ людей, православный и католическій вступили тогда въ борьбу на жизнь или на смерть посреди нассивнаго дворянства, невѣжественнаго сельскаго духоженства, зависимой отъ пановъ массы поселянъ, среди сохранивжимъ ничто въ роди автономіи городовъ и безпорядочной козацжой вольницы. Изъ приведеннаго въ хаотическое состояние южнорусскаго міра надобно было сдёлать народъ: задача трудная! Одни мѣщане приближались къ идеалу православнаго гражданскаго общества, но ихъ, сравнительно съ массою осѣдланныхъ и взнузданныхъ панами, было мало; а козаки, хоть и были силою, но вовсе не тою, которую употребляють при созидании. Дворянь решительно забирала въ свои руки католическая партія. Оставалось разсчитывать развъ на ихъ скупыя даянія и получать ЭТИ даянія путемъ древнихъ педерскихъ инововъ, которые склоняли иногда задорнаго варяга обезпечить спасеніе разбойницкой души своей записью на монастырь разоренной деревушки, бортныхъ ухожаевъ, городского дворища. Оставалось действовать обычаемь работниковь "нёмой проповыди", воторые упросидись, съ своими просветительными номыслами, сперва въ Заблудово въ Тишкевичу, а потомъ въ Острогъ въ князю Василію, или обычаемъ того неизв'єстнаго намъ д'вятеля, который расположиль пана Загоровскаго 1) къ составлению благочестиваго завъщанія въ пользу церкви и школы, остававщихся

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cm. T. I. ctp. 197.

при его жизни безъ проповъдника и безъ учителя. Оставалось инокамъ нищить и прослыть канюками, чтобы изъ великой добычи меча и лукавства отдълена была частица въ пользу нравственной и духовной жизни русскаго народа.

Въ то время процейталъ среди монашествующей братіи способный въ такому нищанью и канюченью Исаія Купинскій, впоследствін біевскій митрополить. Происходя изъ древняго дворянскаго рода, онъ имъль много пріятельских связей съ панскими домами, и не одного человъка, въ родъ князя Василія, подвинулъ. своими внушеніями, на доброе дело. Такъ, намъ известно, что онъ выпросиль у князей Вишневецкихъ значительныя займища подъ Густынскій и Ладинскій монастыри, которые мало-помалу создаль и снабдиль всёмь необходимымь посредствомь своихъ напоминаній панамъ о мимотечности всего земного, о неминуемой расплать за все, въ чомъ слабъйшій брать нашь вогла-либо нами обиженъ, о томъ, что только мплостивые помилованы будуть, и о великой радости видёть лицемъ къ лицу божество, невримое очами грешными. Замечателень факть, что все великіе жертвователи (за неимъніемъ большихъ) на просвъщеніе православнаго народа, чрезъ посредство типографій, школъ или монастырей, - приносили жертвы свои наканун в перехода своих домовъ на сторону враговъ православія. Когда созидался отъ ихъ имени сдавяно-русскій храмъ, въ немъ собирались люди, чужів создателямъ и благодетелямъ его, а дети первыхъ втиторовъ молились уже подъ католическій органъ и шептали латинскія слова, выкованныя гдё-то далеко отъ русской вемли, подобно безконочной цібпи, навидываемой на всю вселенную. Тавъ отошли прочь отъ напечатанныхъ въ ихъ имя книгъ, отъ построенныхъ на святую намять объ нихъ церквей и заложенныхъ на прославленіе ихъ великодушія училищъ — наследники Григорія Ходкевича, Василія Острожскаго и современныхъ имъ пановъ Загоровскихъ, Вишневецкихъ, Проскуръ, Корецкихъ, Чорторыйскихъ; от-

вернулись они въ сторону и пошли въ жизнь путемъ, противоположнымъ предковскому. Мысль грустная, но она подтверждается еще однимъ примъромъ. Тотъ же Исаія Купинскій, который создаль руками Вишневецкихъ и другихъ пановъ два монастыря, въ 1615 году получиль изъ рукъ жены мозырскаго маршала Степана Лозки, Анны Степановны, урожденной Гулевичевой "наслёдственныя (гулевичевскія) имінія, нользующіяся дворянскими правами и вольностями, подъ монастырь ставропигіи патріаршеской, подъ школу детей, какъ дворянскихъ, такъ и мещанскихъ, и, сверхъ того, подъ гостинницу для духовныхъ странниковъ вёры восточной канолической церкви". Дальнейшія слова этого драгоценнаго въ исторіи нашего просв'ященія дарственнаго акта: "я съ давнихъ временъ умыслила сдёлать добро для церкви Божіей", въ переводв на житейскій языкъ, означають, что она умыслила толь--ко тогда, когда была убъждена къ тому религознымъ красноръчіемъ инока, которому, по порядку діль человівческихъ, принадлежада и самая фраза: она исключаетъ подозрвніе родныхъ въ наушничань в и выставляеть Анну Гулевичеву самодъятельною въ своемъ поступкъ; а самодъятельности нельзя предположить даже и въ мудрой княгинъ Ольгъ: и та, безъ всякаго сомнънія, была уловлена въ царство истины безыменными для насъ "ловцами человъковъ". При какихъ обстоятельствахъ совершилось благотворное пожертвованіе, видно изъ того же акта, дышащаго тогдашнимъ тревожнымъ и безправнымъ временемъ. "А чтобы та фундація", написаль Купинскій отъ имени Гулевичевны, "возым'вла свое дійсвіе (могла в'ядь и не возым'ять), то я тотчась же въ тотъ дворъ съ землею духовныхъ и свътскихъ православныхъ, именно: правовърнаго священно-инока отца Исаію Купинскаго и другихъ изъ монашествующихъ, также и школу, ввела и ввожу, отдавая имъ то въ дъйствительное владъніе и завъдываніе". Такимъ обравомъ крепость была снабжена гарнизономъ, и кто бы сталъ отрицать права Купинскаго съ его братією, тому предстояло два процесса: одинъ юридическій, а другой кулачный. Повторилась исторія съ Жидичинскимъ монастыремъ для введенія въ дъйствительное владѣніе и распоряженіе сдѣланнымъ пожертвованіемъ.

Зная уже, что дочь православной жертвовательницы, Софія, вошла въ католическое семейство; зная власть или верховодство тогдашнихъ мужчинъ надъ "бълыми головами", мы не совсъмъ безъ основанія можемъ предположить повтореніе надъ Авною Гулевичевною той сцены, воторую совершиль въ Острожскомъ замкъ князь Василій надъ вдовою своего брата. Хмельнищина своими пожарами, сделала нашу старину темнее обывновеннаго. Поэтому семейная исторія пановъ Аксаковъ и Лозокъ, въ дарственномъ актъ, представляетъ полный ладъ, и самъ Sędzia Jan Aksak скрыниль ero. Но этоть pan Sedzia умыль казуистически присвоить себъ часть имъній князей Половцевъ, а его сынъ и внуки, уже въ началъ Хмельнищины, устроили въ домашнемъ кругу сцену разбоя и грабежа на широкую ногу, съ поливищимъ родственнымъ скандаломъ (о чомъ будемъ имъть случай говорить въ своемъ мъстъ). Натура Аксаковъ, какъ мы видимъ, была, что называется, gwaltowną. Что касается до натуры Гудевичей, то они заявили такую же гвалтовность во времена Косинскаго. Все говорить намъ, что, при тогдашнемъ раздълении руси на ся въ пользу модной и господствующей польщизны, новому покольнію давался ходь, противоположный отеческимь преданіямь; что совъсть матери возмутилась за дочь, встревожилась за будущность, какъ ел, такъ и своей собственной души, и что, имъл, по Литовскому Статуту, право располагать своимъ вёномъ какъ угодно, она охотно вняла милосердому въ бъдствующимъ единовърцамъ иноку. Мъшать ей въ этомъ не стоило, хотя дарственный акть отзывается страхомъ вмёшательства. Такой человекь, какъ Sędzia Kijowski, долженъ былъ провидъть въ недалекомъ будущемъ переходъ законнымъ путемъ всёхъ схизматическихъ церквей и ихъ имѣній въ лоно Kościoła Rzymskiego. Унія лишина уже схизматическое общество церковной іерархіи. Долго ли устоить оно на своей въръ при однихь кіевскихь архимандритахь? Конечно, панъ Аксакь, равно какъ и всё гвалтовныя натуры, не въ состояніи быль проникнуть ни въ милосердую душу Іова, при имени котораго вспоминаются слова: "Онъ бъ свётильникь горя и свётя", ни въ замкнутую душу Конашевача-Сагайдачнаго, о которомъ ни единымъ словомъ не помянуто у Журвовскаго, точно какъ-будто и не было его межъ тёми знатными козаками, которыхъ новый воевода угощалъ humanissime. Не слыхать было въ то время ни про того, ни про другого. Это покавываеть, что оба подгорца думали свою кръпкую думу безъ шуму. Приближалось великое время. Оно предвидълось, то есть должно было предвидъться, такими людьми. Стёсненная со всъхъ сторонъ враждебными апрошами русская церковь была на камунъ своего возрожденія.

## ГЛАВА ХІХ.

Польско-русское общество терроризуеть лучшаго своего представителя.—
Отстраненіе Запорожскаго Войска оть участія въ войнѣ за Волошину.—
Гибель панскаго войска на Цоцорѣ и значеніе этого собитія въ судьбѣ Украины.— Общій взглядъ на польско-русскую жизнь, положеніе страны и народа.— Личность лучшаго козака и ея отношенія къ лучшему изъ людей духовныхъ.

Надъ польско-русскимъ центавромъ продолжали грознъе и грознъе собираться тучи, и всё съ той, съ задунайской стороны. Точно незримая рука на пиру Валтасара, таинственная сила, неосязаемая для классически воспитаннаго польскаго ума, давала Польшъ знать о ея крайне опасномъ положеніи. Но ни одной Трои не было безъ своей Кассандры. Былъ и среди поляковъ человъкъ, который видълъ, къ чему клонится дъло. Происходя отъ русскихъ предковъ, онъ ярко позолотилъ польскую славу; но польское отечество не понимало его, не цънило, преслъдовало его завистливыми языками и привело наконецъ къ трагической кончинъ. Хотя онъ говорилъ на сеймъ, что злые толки о людяхъ fidei рговатае 1) явленіе обыкновенное, что это — соттипіз sors отпішт, 2) но тъмъ не менъе они глубоко оскорбляли эту честную, энергическую душу. Они имъли вліяніе и на послъднюю судьбу его.

Въ договоръ, который заключилъ Жовковскій 23 сентября 1617 года съ Искандеръ-башею, упомянуто было только слегва

о Волошской и Молдавской земляхъ, что никто не будеть вторгаться въ нихъ съ польской стороны, а волошскій господарь, поступая на основаніи давнихь обычаевь, должень стараться, чтобы не быль нарушень мирь между польскимь королемь и турецкимь императоромъ. Эти слова мирнаго трактата истолкованы такъ, что Ръч-Посполитая отказалась отъ своихъ денныхъ правъ на Валахію и Молдавію, которыя пріобрітены и упрочены за нею столькими жертвами, и въ этомъ всего обидиће упркеали гетмана. Между тёмъ, въ 1620 году, Каспаръ Граціанъ, волошскій господарь, добровольно сделаль предложение — отдаться со всёмъ краемъ въ исключительную опеку польскаго короля и сословій Ръчи-Посполитой, если помогуть ему освободиться изъ-подъ туренкаго владычества. Збаражскіе, Сінявскіе и другіе паны, завидовавшіе слав'в Жовковскаго, распространили въ обществ'в слухъ, что старый гетмань трусить войны, что старческая нервіпительность была причиною потери Волощины, что представляется теперь единственный счастливый случай возвратить ее, который никогда уже не повторится. Пъдый 1619 годъ работали языки въ ущербъ высокой репутаціи Жовковскаго; но въ этомъ году не возможно было ничего предпринять за Дивстромъ: онъ ушолъ на взаимныя интриги между. Граціаномъ и турками, о чомъ конфиденты давали знать бдительному, хоть и надорванному, коронному гетману, на переписку между Жовковскимъ и Скиндеръ-башею, вотораго онъ всячески удерживаль отъ непріязненныхъ действій, на собиранье военныхъ силъ и на старанія объ усмиреніи украинскихъ козаковъ. Въ 1620 году отпаденіе Граціана сдёлалось очевиднымъ для туровъ; польскій посоль въ Цареградь, Отвиновскій, быль выслань; турки готовились примкнуть Волощину къ Оттоманской имперіи нераздільно и отомстить подякамь за ихъ двудичную политику. Сигизмундъ III пересталъ обращать вниманіе на представленія своего короннаго гетмана, внушаемыя опытною осторожностью, и повелёль ему немедленно вторгнуться въ

Волощину. Для потомка храбрыхъ русичей королевское повелёніе было то самое, что для боевого коня — шпоры. Въ началё сентября Жовковскій быль уже за Дивстромъ. Но съ накимъ предчувствіемъ оглядывался онъ очами души своей на родную вемлю, оставленную за шеломянемъ, видно изъ прощальнаго письма его къ Сигизмунду. Онъ столько лётъ носилъ на своихъ илечахъ этого мертвеца — панско-ксензовскую Польшу, съ бездушнымъ ея королемъ-іезуитомъ, и все попусту.

"Война съ турками — не игрушка", писалъ онъ: "или надобно раврушить замыселъ турокъ, которые котятъ господствовать надъ Ръчью-Посполитою и всъмъ свътомъ, или ты, государь, потеряещь королевство. Погибнеть, отъ чего сохрани Боже, Ръчь-Посполитая! Тутъ надобно, ut intendas vires animi ingeniique! 1) Откровенно скажу: если Ръчь-Посполитая, любезное отечество мое, будетъ воевать defensivo bello 2) въ землъ своей, — астиш езt, 3) мы погибли! Но если будемъ нападать на непріятеля въ его землъ— поп est desperandum de victoria". 4)

Но какія же силы души и ума могли оказаться у Сигизмунда, когда онъ всю свою жизнь дёйствоваль по указкі бездушныхь и безумныхъ? Только віра, что сердце царево въ руці Божіей, могла озарять надеждою мрачное настроеніе духа Жовковскаго. Онъ писаль о себі:

"Я изложилъ въ другихъ письмахъ причины, по которымъ а, отстранивъ tutiora, fortiora consilia, <sup>5</sup>) ръшился исполнить требованія этой упорной и безпорядочной республики. Мит не осталось выбора. Принудили меня къ этому также обвиненія и незаслуженныя ругательства, которыя тяжело сносить даже и вели-

<sup>1)</sup> Напречь тебѣ силы души и ума.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Оборонительною войною.

<sup>\*)</sup> Кончено!

<sup>4)</sup> Еще нечего отчаяваться въ победе.

<sup>5)</sup> Болве безопасные, болве убъдительные совыты.

кимъ умамъ. Откажи я хоть и теперь волохамъ въ помощи. — какой предметь для обвиненій! Такъ и быть: или мы одолвемъ непріятеля, что дай намъ, Господи Боже, или, чего, Господи Боже. не дай, онъ насъ одолжеть. Если паду, отъ чего сохрани меня. Господи Боже, пусть будеть; только я не хотель бы следаться несчастьемъ Речи-Посполитой. Давно я искаль смерти, но не по собственной вол'в положу животь мой: положу его ради св. в ры, ради службы вашей королевской милости и Ръчи-Посполитой. Не хочу быть последнимъ, хотя отъ нея, за столько трудовъ, лишеній и отваги, получаль въ награду только хулы и оскорбленія. Не могу действовать иначе, какъ только въ видахъ пользы моему отечеству. Награда за это будеть мий только на небв. Если же, какъ я уповаю, Госнодь Богь благословить насъ, пускай тогда прикусять языки завистливые подлиналы. Не говоря о другихъ причинахъ, я решился действовать такъ и потому еще, что таково общее желаніе войска".

Итакъ опять уносчивость мечтательно-воинственной шляхты! Войско опять возмечтяло о великихъ подвигахъ съ ничтожными мятеріяльными и нравственными средствами. Не ношла полявамъ въ прокъ наука, преподаная имъ въ Московщинь. Герои классической древности мерещились имъ за Дньстромъ. При недостаткъ реальности въ правахъ, обычаяхъ и воспитаніи, они устремляли взоръ только на блестящее. Привыкнувъ съ дътства къ громкимъ фразамъ классическихъ риторовь, они принимали за высокое только то, о чомъ трубила стоустая молва. Не знали они, что для высокихъ подвиговъ слишкомъ достаточно собственнаго родного круга, ближайшей околица, невначительной должности, и что тв только государства способны делаться великими, въ которыхъ велики люди малые. Горавдо ближе къ этому идеалу стояли козаки; но ихъ положение было изолированное: никому не служили они примъромъ, и сами ни въ какихъ примърахъ не нуждались. Козаковъ было въ войскъ

Жовковскаго немного, и то — вольнопрактикующихъ. Запорожскаго Войска въ походъ не приглашали, чтобъ не нарушить недавняго ограниченія числа его. Львовская лѣтопись, исполненная особеннаго сочувствія къ Украинѣ, приписываетъ неудачу похода Жовковскаго тому, что онъ "безъ козаковъ войну точилъ". До лѣтописца дошли слухи, будтобы онъ говорилъ: "Не хочу зъ Гри́цями 1) воевати! Нехай пасуть сви́ні та о́рють зе́млю."

Гдѣ же были въ это время козаки, то есть эти 20.000 вооруженнаго народа, которые помогли королевичу выпутаться изъ Московской траги-комедіи? Обыкновенно воображають, что Кіевъ или другіе города и села были заняты ими, какъ расквартированными солдатами, а козацкій гетманъ изъ своей резиденціи дѣлаль войсковыя распоряженія, а пожалуй даже смотры. Были такіе историки, которые придавали гетману даже правительственную власть надъ Украиной и воображали его какимъ-то полу-государемъ. На дѣлѣ вещи стояли гораздо проще.

Влижайшее подобіе козачества представляють въ наше время чумаки. Сто́ить вообразить себѣ чумаковь, появившихся на ярмарвѣ, загорѣлыхь больше каждаго пахаря, запыленныхь, запачканныхь въ деготь, лохмотныхь. Это козаки вернулись изъ походу. Недѣли черезъ двѣ вы смотрите — чумаковъ нигдѣ нѣтъ; смуглыя лица подбриты, бѣлыя сорочки и "лю́дская" одежда дають имъ совсѣмъ иной видъ. Чумакъ идетъ въ церковь рядомъ съ прочими, "пола объ полу черкается"; повстрѣчавшись, онъ "про здоровье пытается". 2) Чумака видите вы среди дѣтей на осеннемъ солнышеѣ подъ хатою; чумакъ окукоблює и захища́е двіръ проти зімы, или пашеть поле на зябь. Онъ уже больше не чумакъ, и никто во всю зиму на него, какъ на чумака, не смотритъ. Но придеть весна, кликнутъ товарищи знакомый кличъ по селу— и валку чумаковъ провожають за село жены, дѣти, родные. Это

<sup>1)</sup> Гриць въ этомъ случав имветъ то же значение, что Хамъ, мужикъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изъ кобзарской думы.

возаки выступають въ походъ. Козаки, этоть коэффиціенть народа своего, растекались въ народъ почти безслъдно, по совершении похода или войсковой рады. Но лишь только запылаеть бывало маякъ на степной могиль, или придуть въсти въ село отъ полевой сторожи. — уже отъ хаты до хаты, отъ корчмы до корчмы забъгали чубатыя фигуры, и вдругъ среди сельскаго майдану заиграетъ войско, представляя татарскій танецъ или гоняя коней "на взаводы". Козаки готовятся перестріти орду. Если предпринималось что-нибудь важное, напримеръ, походъ въ Волощину, подъ Тягинь или Килію, тогда войсковые осаулы летали на коняхъ по улицамъ и вызывали козаковъ громкимъ кликомъ въ походъ. Они обращались одинаково и въ богатымъ "домонтарямъ", у которыхъ есть собственные "волы чабаные", собственные "кони вороные" и къ убогимъ гольтянакмъ, которые "по вынницямъ горідки куриди, по броварнямъ пива варили, по лазнямъ печи топили, казаны шаровали, сажу плечима вытирали". Козацкій рой, состоящій изъ людей "одягныхъ" и изъ людей "голыхъ какъ бубенъ, страшныхъ зѣло", по выраженію попа Лукьянова, — вылеталь "на прійгру". У кого не было "шаблі булатної, пищалі семинялної", тотъ бралъ на плечо "кия ку", и товарищи имъ не "гордовали". "Кому Богъ поможе"! подъ этимъ девизомъ выступали въ походъ богатые и убогіе, конные и пітіе, оружные и "дейнековатые." Воть общій очеркь того войска, которое кобзари, не хуже Гомера, идеализировали въ думахъ своихъ, уподобляя козаковъ сизымъ ордамъ, ихъ одежду — цвътущему маку, ихъ оружіе — сілющему золоту, какъ, напримъръ, въ слъдующемъ степномъ пейзажъ:

> Ой въ полі могила, широка долина, Сизый орелъ пролітає: Славне Військо, славне Запорозьке, У походъ выступає.

Ой въ полі могила, широка долина, Сизни орель пролітає: Славне Військо, славне Запорозьке, А як макъ процвітає.

Та въ полі могила, широка долина, Сизый орель пролітає: Славне Військо, славне Запоровьке, А якъ золото сле....

Жовковскій на сей разъ не нуждался въ Грипяхъ: походъ за Дивстръ, въ 1620 году, быль очень популяренъ между шляктою. Оставляя коваковь въ ихъ низменномъ положени, подъ названіемъ подданныхъ старостинскихъ и панскихъ, пренебрегая козанами, какъ людьми, созданными шаровать казаны да вытирать плечами сажу по винокурнямъ да по броварнямъ, онъ выступилъ въ походъ на челъ лучшаго войска, какое когда-либо собиралось подъ королевскимъ знаменемъ. Тысяча-двёсти лисовчиковъ отврывали походъ, подъ предводительствомъ знаменитаго опустошителя Московщины, Валентія Рогальскаго. За нимъ шло полторы тысячи коней крыдатыхъ гусаръ и двв сотни тяжело вооруженныхъ рейтаръ, подъ начальствомъ Германа Денгофа, молодого полвовника, извёстнаго своимъ необывновеннымъ мужествомъ. Далее следоваль Стефанъ Хмелецкій, horrendum Tartaris nomen (имя, страшное татарамъ), по выражению историна Кобържицкаго, съ восьмые сотнями конныхъ украинцевъ, то есть мельопомъстной и безземельной пограничной шляхты. Янъ Тышкевичь вель четыре сотни воиновь. Конницы содержимой гетманомъ въ Баръ, въ видъ гвардіи, было три сотни, да наемныхъ козаковъ, не имъвшихъ никакихъ гражданскихъ правъ, шестнадцать сотень. Всей пъхоты, считая въ томъ числъ кварцяную и нъмецкую, было двё тысячи. Въ заключеніе, шолъ съ четырьмя сотнями собственной конницы каменецкій староста. Александръ Калиновскій. Подъ главнымъ начальствомъ вороннаго гетмана, всёмъ отимъ войскомъ командовалъ исполненный свёжихъ силь и великихъ надеждъ вять его, полевой гетманъ Станиславъ Конецпольскій. Всего набралось войска 8.400 человъкъ. Сравнительно съ тъми силами, какія могли двинуть противъ нихь турки, это было войско слабое, но велика была репутація полководцевъ его: оно привыкдо давать отпоръ многочисленному непріятелю, и вожди его были еще серьозные своихъ панегиристовъ увирены, что каждому изъ нихъ принадлежитъ horrendum Tartaris nomen. Кромъ названныхъ предводителей, участвовали въ походъ Самуилъ князь Корецвій, только что біжавшій изъ турецкаго плівна; опытный воннъ, галиций староста Михаилъ Струсь; племянникъ Жовковсваго по сестръ, винницкій староста Александръ Болобанъ; аристократы чистой породы Мартинъ и Валентій Казановскіе; считавшій себя не ниже каждаго члена республики Янъ Одривольскій; брацлавскій воевода Потоцкій; сынъ короннаго гетмана, грубешовскій староста Янъ Жовковскій; племянникъ его по брату. Лувашъ Жовковскій, и еще нёсколько опытныхъ въ военномъ дълъ полковниковъ и ротиистровъ. Арматою завъдывалъ Богумиль Шенбергъ, о которомъ нечего больше сказать, промъ того. что онъ, въ качествъ нъмца, готовъ былъ стоять и тогда, когда всв поляки отъ него разбъгутся. Сверхъ боевого войска, шло еще множество обозной челяди, которая преднавначалась для вемляныхъ работъ, для фуражировки и для услугъ благороднымъ рыцарямъ. Красноръчивый историвъ Кобържицкій, перечисляя старательно всёхь вождей въ своемъ латинскомъ quarto, заставляеть читателя думать, что это будеть по малой мірів повтореніе громваго въ античномъ мір'в похода Кира Младшаго. Между тімъ, въ блестищемъ панскомъ ополченіи, подъ леопардовыми шкурами, гордо навинутыми на богатыя латы, билось не одно заячье сердце. Въ этомъ войскв, вместе съ героями, достойными классической, богатой разбоями древности, участвовали тв паны, о сыновьяхъ которыхъ воспъли кобзари кровавой Хмельнищины,

Що на праву́ сѐреду Гнали козаки ляхівъ, такъ мовъ бы че́реду..

Тогдашній воинъ вообще быль фаталисть: онъ вёроваль въ примёты, тревожился отъ предзнаменованій. Жолковскому было отчего встревожиться. При выступленіи въ походъ изъ Бара, сдѣлалась буря съ ужасною грозою. Гетманскій знакъ раздробило молнією. Небо горѣло; земля плыла потоками подъ проливнымъ дождемъ; громъ заглушаль человѣческіе голоса. Кони въ экипажѣ Жовковскаго спутавшись бились и не повиновались машталерамъ. Съ тяжелымъ сердцемъ выступили жолнеры въ походъ. Между завистниками Жовковскаго нашлись люди, утверждавшіе ихъ въ суевѣрномъ страхѣ. Что касается до самого гетмана, то онъ, въ прощальномъ письмѣ къ королю, говорилъ, что идетъ на Божій судъ. Онъ сохранилъ взглядъ русскихъ предковъ на тотъ судъ, къ которому въ каждомъ походѣ ведетъ воина слава его: въ эгомъ походѣ Жовковскому суждено было поплатиться головою, которая превышала все кругомъ, и русское, и польское.

Но пускай читатель не ждеть оть меня описанія катастрофы. Для нась интересны въ этомь походів не біздствія, которыя постигли панское войско въ Волощинів, не геройскія доблести однихь, не пошлый испугь и позорное бізство другихь, не подробности боевой трагедіи, оплаканныя множествомь вдовь и сироть. Важно для нась то, что дерзкій походів не удался шляхтів; что многоумный Жовковскій паль въ битвів, и одиссеевская голова его обнесена была на копьіз по цареградскимь улицамь; что полевой гетмань Конецпольскій, не уступавшій ему въ хитрости и русинской завзятости, очутился въ плівну; что до шести тысячь панскаго войска устлало боевое поле или потонуло въ Днівстрів, спасаясь бізгствомь, а не то — очутилось въ татарскихь лыкахь;

что артиллерія, обозъ и всё снаряды, все, чёмъ живетъ, чёмъ креньо стоить и движется армія, разомъ погибло, и Польша, еще вчера гордая воинскими талантами русскихъ отступниковъ, полная того наслёдственнаго лехитскаго духа, который внушалъ ея недобиткамъ столько же страха, сколько и ненависти, сегодня "понизила стязи своя" и на нёкоторое время прекратила свое владычнее существованіе. Не постигни все это лехитовъ, они бы непремённо продёлали надъ поднёпровскимъ народомъ то дёло, которое столь настойчиво и послёдовательно совершили надъ простолюдинами привислянскими.

Козаки, назначивъ крайній срокъ своему выселенію изъ панскихъ имѣній на русскаго Илью, не трогались, однакожъ, изъ своихъ дворищъ и хуторовъ. Отеческія могилы, незабвенныя мѣста дѣтства, очаги, вокругъ которыхъ такъ много пилось и говорилось, ¹) связи со множествомъ людей, съ которыми украинецъ вообще трудно сживается, но еще труднѣе расходится врозь, все это приковывало ихъ къ полевымъ захолустьямъ и городамъ, которые состояли подъ панскимъ и старостинскимъ режимомъ. Королевскіе коммиссары, то есть украинскіе крупные землевладѣльцы, обращались къ козакамъ, можно сказать, съ кроткимъ и справедливымъ предложеніемъ— удалиться куда угодно, кому не правятся мѣстные порядки, но въ сущности они предлагали имъ изгнанів. Они отнимали у козаковъ не только займище, за которое отецъ Наливайка положилъ бѣдственно животъ свой, а

<sup>1)</sup> Пить для украинца значить вовсе не то, что выражается словомь жвамить. Онь запиваеть потокъ врожденнаго краснорфчія. Скупь онь на слово,
пока трезвъ, но, вдохновясь оковитою (aqua vitae), открываеть сердце свое
прінтелю, со всфиь богатствомь чувства, и любо ему встрѣтить того человфка,
съ которымъ гдѣ-нибудь пилось и говорилось. Обмѣнь лучшимъ связывалъ между
собой украинскихъ пьяниць (а тогда кто не быль пьяницею?) Они пьянствовали,
можно сказать, по-древнегречески, пьянствовали благочестиво. Очаги, вокругь
которыхъ пилось и говорилось, были для козаковъ, по одному этому, предметомь привязанности, не говоря о томъ мистическомъ значеніи печи, которое сохранилось въ народѣ отъ временъ до-христіянскихъ.

самъ Наливайко-животъ многихъ піляхетскихъ личностей; они вивств съ займищемъ, лишали его весьма многаго нравственно пріобретеннаго, что было для него драгопенно паче влата и камене честна. Изъ человева полнаго котели сделать его получеловекомь: откавывали ему въ техъ чувствахъ, которыя, более нежели что-либо, делали простолюдина такимъ же существомъ, какить быль и самъ панъ. Ничего этого нъть ни въ "Volumina Legum", ни въ коммиссирскихъ лекретахъ, ни наже въ фоліантахъ подражателей Тациту и Оукидиду, но оно вписано было неивгладимыми буквами въ тъ сердца, которыя много разъ бывали на Вожіемъ судь, вакой постигъ, наконецъ и Жовковскаго. Этимъ людямъ, изъ воторыхъ весьма не трудно било надълать Горацієвь Ковлесовь, Муцієвь Сцеволь, термопильскихь Леонидовь и даже Парменіоновъ, какъ это доказаль Петръ Великій надъ своимъ Ланилычемъ, предлагали-или оставить землю, которую они отстаивали и ежедневно были готовы отстаивать противъ орам, или же наклонить шею въ ярмо, какъ делаеть смерный воль, безплатный и безотвётный работникь: требованія нравственно невозможныя. Но паны не знали, не зналь даже и превышавшій всёхь ихъ Жовковскій, какія рёки крови прольются въ недаленомъ будущемъ, въ доказательство безнравственности панскихъ требованій. Они видели только буйство козаковъ и дурные примъры ихъ въ виду смирныхъ чернорабочихъ, во всемъ поворныхъ пану, какъ надъ Вислою. Собравшись такъ пышно и оружно въ походъ за Днъстръ, они, въ случав успъха, воспользовались бы соединеніемъ силъ своихъ въ одно войско и покарали бы козаковъ еще разъ такъ жестоко, какъ на Солоницъ. Тогда бы сдълался немыслимъ и невозможенъ тотъ шагь, на который рёшились кіяне подъ прикрытіемъ козацкой силы: ни одинъ православный монахъ не принялъ бы посвященія отъ іерусалимскаго цатріарха, который гостиль въ это время въ Кіевъ, и самая мысль объ этомъ, отъ кого бы ни исхо-

циль починь, осталась бы немою. Отстранение Запорожскаго Войска отъ похода въ Волощину прямо указывало, что паны ръшились настоять на Раставицкой коммиссии. Козакамъ надобно было что-нибудь думать, треба було щось думаты. Имъ прелстоямо разрёшить тоть же вопрось, который столько разъ прелставлялся республик в противоположной, — вопрось: быть, или не быны? Такъ какъ черезъ пять лёть, уже по смерти Сагайдачнаго, они поставили его между своимъ войскомъ и боевою шляхтою, то нельзя предположить, чтобы тревожная мысль о своемъ положенін не занимала уже и въ 1620 году сёдыхъ чубовъ между запорожнами. Но вдругь разнеслась въсть о попорской трагедіи. Эта трагодія открыла, очистила козацкій горизонть оть застидавшихъ его тучъ и открыла передъ ними самую свётлую перспективу. Они почувствовали себя силою, преобладающею въ отрозненной Руси, и не только сами это совнали, но къ тому же сознанію пришли и всё благочестивые кіяне: всё церковные братчики, всв мъщанскіе цехи, всв черноризцы, державшіеся до сихъ поръ — надо сказать къ ихъ чести — въ сторон воть коза-Tectra.

Здёсь я прерву главную нить повёствованія и возьму побочную. Намъ необходимо сдёлать общій обзоръ края; надобно намъ, такъ сказать, проёхаться по краю.

Прежде всего следуеть вспомнить, что это было время распространенія иностранной роскоши въ панскомъ быту. Французь Блэзъ де Виженеръ говорить о литовскихъ барыняхъ, что оне ни о чомъ больше не думали, какъ о нарядахъ да о любезничань съ окружавшими ихъ чичисбеями, а писалъ онъ еще въ 70-хъ годахъ XVI века. Каштелянъ Мелешко, въ своей сатирической речи на конвокаціонномъ сейме 1588 года, осмешваетъ обычаи, перенимаемые русскими панами отъ польскихъ, и противопоставляетъ дорого стоющему быту простой быть предковъ. Онъ нападаетъ на безнравственность, вторгавшуюся, на ино-

странный манеръ, въ семейную жизнь панскую; онъ обвиняетъ Сигизмунда-Августа въ томъ, что этотъ государь не подражаль Сигизмунду I, отдыхавшему съ простацкою русью отъ церемоніаловъ пышной супруги своей, принцессы Сфорца, а вийстотого, "называль себя дяхомь" и дяшескій вредный элементь распространиль въ русстомъ обществъ. Папроцкій, этоть Синбадъ мореходъ, странствовавшій по морю южной славянщины, высадившись на подольскій берегь, противопоставляль простоту одежды внатныхъ пановъ русско-подольскихъ панамъ Великой и Малой Польши. Но это было во второй половинъ XVI въка, когда запруда, не пускавшая моду, роскошь и разврать хлынуть изъ Польши въ Русь, только что была снята Люблинскою чніею. Между тёмъ Іоаннъ Вишенскій самое отступничество русской іерархіи объясняеть желаніемъ шляхетныхъ архіереевъ таскать ва собой множество раводётыхъ слугь и наслаждаться ихъ "врасноглядствомъ". Любовь польско-русскихъ пановъ въ заграничному просвъщенію имъла своей подвладкою жажду утонченченныхъ удоводьствій. Люди средняго состоянія тянулись въ путешествіяхъ за Замойскими, а не имбя средствъ держаться въ высшихъ иностранныхъ кругахъ, образовывали свой умъ и вкусъ въ тавернахъ. Потому-то честный рыцарь Жовковскій, въ духовномъ завъщаніи своемъ, предпочель дать сыну образованіе въ Замойской академіи и отозвался о молодежи, воспитывающейся за границею, весьма невыгодно. Эта молодежь, между прочимъ, развивала въ себъ, отъ нечего дълать среди чужихъ людей, страсть къ денежнымъ играмъ, которой не были чужды и запорожскіе добычники. Сатиры, сохранившіяся въ рукописныхъ сборникахъ всякой всячины, такъ называемыхъ silva rerum, уже съ начала XVII въка начинаютъ смъяться надъ панами, которые проигрывали большія суммы и потомъ принимались за ремесло экономовъ и прикащиковъ надъ своими ободранными подданными. Людямъ, видавшимъ такіе города, какъ Venezia la bella и

Genova superba, тагостно было проводить все свое время съ темним увальнями — сосъдями. Отъ времени до времени, вырывались они, хота-бы подъ видомъ сеймованья, въ Краковъ или Варшаву, и возвращались оттуда съ новыми слугами, которыхъ наглость такъ хорошо описываетъ Мелешко, и съ запасомъ дорогой посуды, винъ и разныхъ предметовъ роскоши. Изъ свойхъ домовъ дълали они вошю варшавскихъ палацовъ, а сами старались унодобляться королю королей или богачамъ- королятамъ, окруженнымъ блистательными придворными, окруженнымъ молодостью, красотою и умственнымъ блескомъ, который выказывался въ ловкомъ словоизверженіи. Мода являлась при этомъ божествомъ, передъ которымъ всё преклонялись,

## Лихая мода, злой тиранъ,

но выраженію поэта, весьма вёрному. Тиранство ея надъ помяко-руссами было тёмъ безграничнёе, что они, усвоивая себё быть иностраннаго высшаго общества, не могли усвоить его вкуса. Руководясь одною переимчивостью, которую такъ ёдко замётиль въ своихъ соотечественникахъ мудрецъ XVI вёка, Кромеръ, 1) модные паны и ихъ пани и нанны находились въ неограниченной власти портныхъ и парикмажеровъ, которые заставляли ихъ служить манкенами для своихъ выдумокъ. Глядя на эту жалкую, получеловёческую жизнь изъ своей здоровой среды, украинскій простолюдинъ, съ свойственнымъ ему сарказмомъ, сложить тогда пословицу: Сидитъ чортъ та й пла́че, що мо́ды пана́мъ не доста́че.

Гоняясь за игрушками многолюдныхъ городовъ и постоянно нуждаясь въ деньгахъ, паны прінскивали для своихъ имѣній арендаторовъ, которые не уменьшали бы, а увеличивали ихъ доходы. Такими арендаторами являлись чаще всего предпріимчи-

<sup>1)</sup> См. т. І, приміч. къ стр. 193.

вые и изобретательные жиды. Они брали у пановъ на откупъ не только села съ перквами, на которыя смотрели какъ на верное средство выудить грошъ изъ кармана у бъднъйшаго поселянина, но и укръщенные замки, навначенные для защиты Украины отъ непріятельских вторженій. Это относится безравлично и въ церквамъ православнымъ, и въ датинскимъ костедамъ, — и въ имъніямъ наследственнымъ, и къ королевщинамъ. Всё свои права и обязанности въ Украинъ передавалъ панъ жиду, а не то-изворотливому шляхтичу, точно независимый государь другому государю, и не было въ панской республикъ силы, которая бы вступппась если не за человъческое достоинство поселянь, то за государственную собственность и за честь правительства. Безсильны были жалобы заслуженныхь войсковыхь ветерановь королю Сигизмунду III, какъ ни прямо они указывали ему, что "украинскіе замки, управляемые жидами, пали въ въчныя развалины, къ неизмъримому вреду государства"; что "старосты тамъ ни одного не видать, потому что они именоть этого добра много и еще больше получають отъ короля" 1), и что, "еслибы король ввърилъ замокъ убогому воину, то онъ не сдёлаль бы жида участникомъ кровавыхъ заслугъ своихъ".

Собственно говоря, ни жидовъ, ни другихъ арендаторовъ, между которыми отличались армяне, винить здъсь не за что. Они были поставлены въ положеніе чужеяднаго растенія. По инстинкту питанія, появлялись они тамъ, гдъ пахло угнетеніемъ, подлаживались къ сильному со стороны его пороковъ, и становились посредниками между притъснителемъ и жертвою. Какъ зловъщія итицы, налетъли арендаторы, и всего больше арендаторы-жиды,

<sup>1)</sup> Многія панскія фамиліи имѣли по десяти и по пятнадцати староствъ, въ которыхъ народъ доводимъ быль до такого убожества, что разбегался въ разныя стороны, а тысячи домовъ по городамъ превращались въ сотни. Зло всего больше свирѣпствовало внутри королевства. На Украинѣ оно парализовалось общирными родовыми имѣніями, какихъ въ коронныхъ польскихъ провинціяхъ не было.

въ Украину. Они, инстинктомъ убогаго, но жаднаго скитальца, чуяли, что здѣсь долженъ погибнуть одинъ или другой народъ, и то запустѣніе замковъ, которое поражало сигизмундовскихъ воиновъ-ветерановъ, тѣ засоренныя, голыя развалины, лишенныя даже древесной тѣни, которыя мы встрѣчаемъ вездѣ вокругъ жидовскихъ гнѣздъ, были для нихъ какъ-бы ручательствомъ прочности ихъ существованія. Переходя отъ одного пана къ другому, изъ одной слободы, разоренной ихъ безпощадною эксплоатаціею, въ другую, они угождали, чѣмъ только могли, всякой беззаконной власти, шпіонничали между козаками и поселянами, вооружали противъ нихъ уже раздраженную козацкимъ самоуправствомъ шляхту и, по своему вѣчному обычаю, ловили въ мутной водѣ рыбу.

Все это относится большею частью къ твмъ мъстамъ дивпровской и дивстровской Украины, которыя съ давнихъ годовъ сдёланы уже староствами и, въ виде крудевщизнъ, розданы панамъ въ въчное или пожизненное владение, и въ которыхъ паны основали множество собственныхъ слободъ, переманивая поселянъ одинъ отъ другого временными льготами. Но въ парствованіе Сигизмунда III, въ государственныхъ актахъ часто упоминаются существовавшія тогда еще въ Украин'я неизм'єримыя пустыни, которыя не приносили ни панамъ, ни государству никакой пользы. Это не значить, что тв пустыни были въ самомъ двлв необитаемы: это значить, что государственныя головы все то считали безполезнымъ и ничьимъ, что не было подчинено панской республикв, что не давалось нанамъ въ руки. Пустыни эти были, мимо въдома сейма, населяемы народомъ, добывавшимъ себъ свободу бъгствомъ не только изъ ближайшихъ шляхетскихъ селъ, заарендованныхъ жидамъ, но изъ отдаленнъйшихъ украинскихъ, литовскихъ и польскихъ городовъ. Всв тогдашніе летописцы и авторы разныхъ записокъ не могутъ надивиться, какъ быстро увеличивалось украинское населеніе, какъ "въ дикихъ поляхъ, на

самыхъ шляхахъ татарскихъ почти вся отдаленная Украина покрывалась мёстечками и селами". Трудно, однакожъ, при отсутствін статистики въ то время, опредёлить черту, отдёлявшую Украину, порабощенную окончательно панами и забдаемую жидами или другими "рандарями", отъ Украины свободной, то есть такой, гав пансвая юрисдивція уступала юрисдивціи возацвой, или дучше сказать простонародной, громадской, и гдв, какъ во всякой здоровой, самодівятельной средів, не было міста элементамъ чужеяднымъ. Эта черта измёнялась, смотря по времени и по тому, приливало ди въ Увраинъ, или отливало козачество, боролось ди съ нимъ лънивое, пассивное панство, или беззаботно пропивало золото, высасываемое арендаторами изъ его именій. Но всв польскіе летописцы (нашимъ верится мене) согласны въ томъ: что, и во времена энергическихъ мъръ панской республики противь козаковь, власть этой республики надъ ними была почти только названіемъ; что въ мирное время козаки большею частью жили независимо, по невозможности услъдить за ними въ городскихъ и сельскихъ громадахъ, а въ военное - действовали только по волъ отамана или гетмана-возава, а не то и пана, воторый умълъ внушить имъ къ себъ довъріе и уваженіе. Такимъ паномъ быль, между прочими, и знаменитый Петро Конашевичь-Сагайдачный. Онъ умъль привлечь къ себъ такую сильную партію между козаками, что, съ ея помощью, стращаль остальныхъ и, въ угоду королю и сенату, удерживалъ козаковъ иногда отъ морскихъ походовъ, 1) удерживалъ тъмъ дъйствительнъе, что самъ былъ счастливъйшимъ изъ пиратовъ Чорнаго моря. Козаки не вторгались во владенія панской республики, какт татары; не завоевывали мечемъ и огнемъ владеній польско-русской аристократіи:

<sup>1)</sup> Въ Литовской Метрикъ хранится жалованная грамота Конашевичу-Сагай—дачному отъ Сигизмунда III за то, что онъ держалъ козаковъ въ повиновеніи и не давалъ имъ ходить на Чорное море. Подобную услугу предлагалъ Сигиз—мунду III и Наливайко въ 1596 году.

они жили въ этихъ владеніяхъ, били въ нихъ дома, и лишь отъ времени до времени выдълящись изътой народной массы, которой служили воэффиціентомъ. Они безъ труда поднимали въ походу на море, или въ сосъднія земли, или, какъ во времена Наливайка, въ земли внутреннія, все опутанное шляхетскими законами, все угнетенное панами и рандарями, все доведенное до отчаянія бевурядицею мъстной администраціи. Не только на берегахъ Дньпра, Бога, Дивстра, да и на берегахъ Вислы, панская республика могла бы превратиться, при ихъ средствахъ, въ простонародную. Но въка панскаго господства въ Мазовіи и другихъ внутреннихъ польских провинціяхь убили въ рабочемъ народі способность человъческого самосознанія. Изчезло тамъ уже и преданіе объ иномъ, менъе беззаконномъ порядкъ вещей, объ иномъ распределеніи личныхъ и поземельныхъ правъ. Съ другой стороны, паны обезпечнии тамъ свою будущность глубокимъ укорененіемъ католичества, превращающаго человъческое сердце въ окаменълость, которая, сохраняя видъ организма во всёхъ его подробностяхъ, даетъ ему мертвенную прочность между организмами измѣнчивыми. Къ тому жъ они, еще при Сигизмунде-Августе, признали пиляхтичами всёхъ свободныхъ земленащиевъ отъ Люблина до Овруча, и такимъ образомъ увеличили число защитниковъ своей прерогативы на счотъ массы, обложенной податями и повинностями. Вотъ почему козачество въ эпоху Хмельницкаго не утвердилось дальше черты, которою была ограничена нобилитація такъ навываемых в застынковы на Волыни. Оты этой черты, собственно говоря, начинается Украина, — страна, въ которой медкая шляхта была пришлая, въ которой властвовали, на подобіе удёльныхъ князей, старые русскіе роды, умівшіе удержаться въ своихъ городахъ и замкахъ, посредствомъ угожденія сильному, кто бы онъ ни быль-татаринь, литвинь, или ляхь, а потомь и коренные польскіе магнаты, еще со временъ Ягайла имъвшіе въ виду уведичить свои владенія дележемь того, что они оффиціально называли пустынями. ¹) Провзжая по этому обширному пространству въ началѣ XVII стольтія, мы видьли бы въ Украинѣ—то чрезвычайное богатство, то крайнее убожество, то строгое насильственное право, то совершенную безурядицу, то полную свободу, то неслыханное порабощеніе, то одну, то другую торжествующую религію, то одну, то другую господствующую народность. Видя все это въ странномъ, загадочномъ смѣшеніи, трудно было рѣшить: Европа это, или Азія, Польша это, или Русь, панская это республика, или козацкая. Элементы жизни находились въ повсемѣстной борьбѣ между собою, и не легко было бы предсказать, который возметъ верхъ.

Сильне всего поражали тогда сторонняго наблюдателя замки магнатовъ на Украинъ, или лучше сказать — общирные магнатскіе дворы, вмѣщавшіе въ себѣ сотни и тысячи слугъ - шляхтичей. Богатые паны того времени жили, какъ независимые госулари, и, кром'в собственнаго войска, содержади на своемъ иждивеніи множество такъ называемых в дворских или вворянь, которые служили имъ въ войнъ, на охотъ и дома, за дакомый кусокъ хльба, за возможность участвовать въ панскихъ забавахъ и за покровительство въ военной и гражданской службъ. Это были школы общежитія, рыцарства и вм'єсть съ тымь — праздной роскоши. Забсь получала шляхта полировку, которая делала ее обшествомъ, по наружности европейскимъ; здёсь она усвоивала себъ условныя понятія о чести и славѣ, которыми руководилась во всёхъ своихъ поступкахъ, и здёсь же пріучалась къ беззаботной расточительности, которая такъ часто заставляла ее лукавить въ лълахъ чести и славы.

Въ панскіе дворы стекалось золото изъ арендъ, содержимыхъ чаще всего жидами, которые находились въ странномъ положеніи между паномъ и его подданными. Панъ могъ убить жида безъ

<sup>1)</sup> Szajnocha T-1-iga i Jagiello. 1134. 1-e, II, 2.

суда и отвётственности; но тоть же нань передаваль жиду полную свою юрисдивню не только въ своихъ собственныхъ городахъ и селахъ, но даже и въ замкахъ, составлявшихъ опору староства, которымъ онъ владель, какъ королевскій нам'єстникъ. Тажимъ образомъ путешественникъ XVII въка, прітхавъ въ какойнибуль замовъ, окруженный валомъ и дубовымъ тыномъ, видълъ передъ собой коменданта въ средневъковой одеждъ, которую жиды сохранили до нашего времени, — въ этой собольей шапкъ съ бархатнымъ верхомъ, въ этомъ узкомъ и длинномъ балахонъ, въ эрмолев, выглядывающей на затылев изъ-поль шапеи, и въ пейсахъ, украшающихъ врючеоносую физіономію. Какъ всякій жидъ въ Польше, онъ имель право носить — и носиль — саблю, въ внакъ своего преимущества передъ народомъ безоружнымъ. Одна религія становила его ниже шляхтича; но за принятіе католичества жиду объщано было закономъ шляхетство. Это, однакожъ, не предышало жида: для него было выгодите принадлежать въ своей чужеядной касть, чьмь даже къ полноправному шляхетскому сословію.

Въ старостинскихъ замкахъ, управляемыхъ жидами, путешетвенникъ бывалъ свидътелемъ странныхъ сценъ. Изъ селъ, припадлежавшихъ къ староству, приходили къ жиду поселяне за витками, которыми онъ дозволялъ крестить новорожденнаго или зънчатъ молодую чету. Безъ квитка, ни одинъ попъ не смълъ врестить и вънчать, подъ опасеніемъ дишиться своего прихода. за квитокъ, по установленному арендаторами обычаю, слъдовало заплатить дудекъ, какъ прозвали жиды монету въ три гроша, соотвътствовавшую нынъшнему двугривенному; 1) но жидъ, по выраженію Грондскаго, своими терпиверсаціями, своими наслъд-

<sup>1)</sup> Въ три грома дудекъ опредъленъ у Линде. Грондскій опредъляєть дудекъ такъ: "constans 6 Nummis Hung". Въ Виленской и Ковенской губерніяхъ мивстучалось на базарахъ слимать счоть на дудки. У тамомнихъ жидовъ и простолюдновъ дудка значить 6 громей.

ственно усвоенными удовками, умъть увеличивать эту плату. 1) Лругіе поселяне смиренно приносили и привозили ему деньгами и натурою разныя изобретенныя жидами подати: роговое, очковое, осыпъ, сухомельщину и проч. Тутъ же наместникъ старосты, арендаторъ, чинилъ судъ и расправу надъ поселянами, и неръдко у дверей его жилища можно было видьть повышенныхъ людей. Онъ могъ повъсить мужика за что ему угодно, такъ точно, какъ и самъ панъ староста: за грубое слово, за подозрительный видъ или за кусокъ сафьяну, за шкурку дикаго звъря или желъзную вещицу, такъ какъ подобные предметы добывались отъ козаковъ, ходившихъ въ дикія поля на охоту или въ чужія земли на войну, а за передерживанье козацкой добычи, еще въ 1589 году, законъ определиль смертную казнь. Чёмъ глубже въ Украину, по направленію къ коренной Польшь, тымь рыже можно было встрытить самихъ пановъ и державцевъ въ ихъ владеніяхъ. Все это отдавалось въ добычу жидамъ, неистощимымъ въ изобретеніи средствъ къ высасыванію доходовъ изъ аренды.

Радомъ съ господствомъ иновърцевъ, отвергавшихъ ученіе Христа, путешественникъ XVII въка встръчалъ сцены насилій христіянъ надъ христіянами. Въ царствованіе Сигизмунда III, воспитанника ісзуитовъ, поляки ревностнѣе нежели когда-либо принялись за объединеніе Украины съ католическими провинціями. Въра, заимствованная Русью отъ грековъ, считалась у нихъ върою мужицкою, хлопскою. Отъ нея отступились мало-помалу потомки богатыхъ русскихъ родовъ; оставались при ней только люди убогіе, да тѣ изъ вельможъ, которые не хотѣли съ перемѣною въры утратить возможность раздавать своимъ кліентамъ церковныя имущества, въ видѣ духовныхъ хлѣбовъ. Прозелиты католики, съ помощью своихъ дворянъ, не рѣдко разгоняли такъ называемыхъ благочестивыхъ изъ церкви и расхищали церковное

<sup>1)</sup> Historia Belli Kosacco-Polonici: "... de instituta tergiversatione, necessitatem imponebat plus sibi solvendi."

имущество. Изуверство доходило иногда до того, что и тела погребенныхъ въ цервви создателей и благодътелей храма выбрасывались изъ гробовъ, какъ нечистота, оскверняющая святыню. 1) Иногая межлу самими прихожанами, состоявшими изъ большинства благочестивыхъ и меньшинства унитовъ, завязывалась драка у дверей первви, и католики спѣшили на помощь унитамъ. Иногла вооруженная шляхта вводила, подъ своимъ прикрытіемъ, поцаунита въ церковь и заставляла народъ слушать проповъдь въ пользу непогрѣщающаго папы. Путешественникъ не рѣдко бывалъ свидътелемъ публичнаго сожженія брошюръ, напечатанныхъ въ защиту "благочестивой въры", а въ иномъ мъстъ — и на оборотъ. При въйздів въ село или въ городъ, или у церковныхъ дверей, онъ читаль воззванія "благочестивыхь" противъ терпимыхъ ими насилій и приглашенія къ събзду на такой-то соборь. У другихъ вороть и у другой церкви онъ читаль противное: тамъ грозили оружіемь тому, кто осм'ялится сдівлать то-то и то-то. Странствующіе типографіцики предлагали свои услуги той и другой сторон'ь попеременно. Возбужденныя страсти сделали изъ религи предметь крупной печатной перебранки и рукопашныхъ диспутовъ. Возмущалось сердце набожнаго католика при видѣ набѣговъ на католическія и унитскія святыни, совершаемых бурсавами и монастырскими служками, подъ предводительствомъ монаховъ; но еще тяжеле было страннику "благочестивому" видеть по городамъ, селамъ и монастырямъ запечатанныя церкки, отъ которыхъ прихожане отреклись, когда имъ дали попа унита или просто латинскаго ксенза, а церковныя имущества очутились въ рукахъ отступниковъ и ихъ рандарей. До введенія уніи и заміны православ-

<sup>1)</sup> Поляки съ ужасомъ разсказывають о подобныхъ поступкахъ со стороны козаковъ во времена Хмельницкаго, забывая, что козаки только повторяли ихъ фанатическіе подвиги. Вотъ слова Грондскаго: "... templa illis vi adimebantur et ad usus Romanne Ecclesiae convertebantur. Ex quibusdam locis corpora Antecessorum suorum, jam pridem in pulverem redacta, urnis tamen stanneis contenta, ex sepulcris educebantur, et aliorsum deferebantur", Hist. Belli Kos. Pol. 33.

ной іерархіи унитскою, а потомъ опять во время борьбы возстановленной православной іерархіи за свое существованіе, случались и такого рода сцены, что въ епископскомъ городѣ староста-католикъ, по дикому олигархическому произволу, овладѣвалъ особою епископа, не позволялъ въ первый день пасхи совершать литургію, а вмѣсто того, располагался въ неркви съ своими музыкантами и приказывалъ своимъ гайдукамъ, для потѣхи, стрѣлять въ церковный куполъ. Вообще много было въ тотъ вѣкъ подготовлено горючихъ матеріаловъ для великаго пожара, обнявшаго всю Украину при Богданѣ Хмельницкомъ, этомъ Геростратѣ польскорусской культуры.

Однимъ изъ величайшихъ бъдствій, постоянно терзавшихъ ситизмундовскую Польшу, было своевольство кварцяного войска. Кавъ ни велики были доходы частныхъ лицъ въ государствъ, но воролевская казна постоянно терпёла недостатовъ въ деньгахъ. Паны систематически не давали королю распоряжаться большими суммами на наемъ войска, чтобъ онъ не подавиль ихъ свободы, а шляхетская честь, о которой они безпрестанно твердили, не мізшала имъ расхищать деньги, собираемыя для государственныхъ надобностей. Отъ этого жалованье почти никогда не доходило во время, а часто и вовсе не доходило, къ жолнерамъ, и жолнеры, составивъ между собою союзъ (związek), нападали на имънія шляхты и духовенства, и вознаграждали себя безпощаднымъ грабежемъ. Такое положение дъль до того деморализовало военное сословіе, что оно въ собственномъ отечествъ играло роль татарской орды. Альберть Станиславь Радзивилль такь описываеть возвращение польскаго войска изъ московскаго похода, въ 1634 году:

"Весело возвращалось наше войско въ отечество, но отечество не весело его принимало, ибо жолнеры хуже непріятеля. На походѣ они опустошали шляхетскія, духовныя и королевскія имѣнія, вынуждали силою деньги, требовали непомѣрнаго провіанта, на-

тружали свои возы и дошли до такой жестокости, что, за недостаткомъ дошадей, запрягали въ возы бъдныхъ мужиковъ и погонали кізми и арапниками. Можно было подумать, что идеть татарская орда, а не христіянское войско; да и дикіе татары милосеранве въ ближнему, нежели полъ-часъ наши. Особенно ладись поляки възнаки Литвъ". Самъ Конецпольскій, преемникъ Жовковскаго, обвиняемый современниками въ дикоми обхожлении съ козаками и украинскимъ народомъ, говорить, что жолнеры едва не саную кровь точать изъ убогаго народа въ Украинъ. систематически украинскую "вольность", предметь общей гордости простолюдиновъ, но замъчанію бискупа Верешинскаго. паны пользовались всякимъ случаемъ разставить кварцяное войско въ бывшихъ козацкихъ селахъ, по мъръ того, какъ они слабъи послъ неудачныхъ козацкихъ возстаній. (Это уже относится ко временамъ послъ Сагайдачнаго.) Можно судить, что повволяли себъ дълать въ этихъ селахъ растравленные трабежемъ жолнеры, и какъ чувствовали ихъ своевольство козацкіе семьи, какъ глубоко затачвали въ сердцѣ вражду противъ короннаго войска. 1) "Прежде бывало", писаль Конециольскій къ виннецеому старость, "хоругвь въ полтораста лошадей довольствовалась на своей стоянкв умвреннымъ провіянтомъ, а теперь хоругвь въ полсотни лошадей ропщеть на определенное ей начальствомъ содержаніе, и убогіе люди, не будучи въ состояніи удовлетворить жадности постояльцевь, изумляются, что жолнерскіе желудки поражены какой-то волчьею бользнью. Но нечему дивиться: теперь жолнеры требують стацій, соображаясь не съ необходимостью, но съ роскошью, чтобы не только жить великоленно, да еще и возъ нагрузить, спину себъ покрыть рысьимъ воротникомъ, одъваться въ богатыя матеріи и драгоцінные шелки. Вотъ по-

<sup>1)</sup> To hyrato u camux's marhatob's, kotophe shale, to molheph w sercach y oczach luzkich abominabile et exorsum czynią nomen militare.

чему, безъ всякаго стыда и совъсти, идучи въ лагерь и изъ лагеря, разсылають они по сторонамъ товарищей для вынужденія провіянту и денежныхъ плать. Отсюда-то появились при хоругвяхъ новые отряды, которые гонять съ собой воловъ, коровъ, барановъ, не какъ жолнеры, а какъ купцы на ярмарку". По тому принципу, что всякое безобразное, какъ и прекрасное, явленіе не вдругъ достигаетъ поразительной степени своего развитія, начала выставленныхъ Конецпольскимъ безобразій надобно искать еще во времена Жовковскаго и Яна Замойскаго, какъ объ этомъ намеки встрічались въ предыдущихъ главахъ этой исторіи.

При всемъ этомъ, однакожъ, гнетъ панскаго владычества не быль въ Украинв ни постояннымъ, ни всюду равномврнымъ. Вспоминая о томъ самомъ времени, въ которому относятся приведенныя выше слова Конециольского, нашъ "самовидецъ" говорить, что посполитые люди жили во всемъ изобильно: въ хлабов. скоть и пасікахъ, только не могли стерпъть великихъ вымысловъ отъ старостовъ, отъ ихъ наместниковъ и отъ жидовъ. Близость вольныхъ козацкихъ степей не давала украинскому народу дойти до животной покорности вол'в сильнаго, до которой онъ доходильвъ болье внутреннихъ областяхъ Рычи-Посполитой. Болье или менъе отважныя, болъе или менъе значительныя вспышки, то въ одномъ, то въ другомъ староствъ, ободряли его. Примъры такихъ. вспышекъ восходять еще ко временамъ каневскаго и черкасскаго старосты Василія Тишкевича, и черкаскаго старосты Яна Пенька. 1) Возможность бъгства изъ порабощенныхъ панами селъ въ села свободныя, не высидъвшія еще воли, или подчинившіяся козацкому присуду, прекращалась не надолго. Кварцяное войско, обывновенно разставляемое на "лежи" и "гиберны" по Украинъ (какъ проектировалъ въ своей лътописи Більскій), то было отзываемо изъ Украины на войну, то самовольно расходилось по сво-

<sup>1)</sup> Cm. T. I, cTp. 48.

имъ домамъ. Тогда все приникшее къ землъ поднимало годову. Униты отступались отъ церквей и монастырей, захваченныхъ ими у благочестивыхь; паны старались ладить съ выписчиками, то есть исключенными изъ козацкаго реестра, и не требовали на работы никого, кто назывался козакомъ; а жиды, не успъвшіе убраться во время въ более безопасныя места, жались возле пановъ, какъ оробълые исы, — и не напрасно. Съ наступленіемъ весны, выписчики почти ежегодно собирались толпами, грабили и убивали шляхту и жидовъ, гдв только можно было досягнуть ихъ; жгли панскіе фольварки, не защищенные надворнымъ войскомъ; расправлялись на сколько были въ сидахъ со всёми своими притеснителями, и удалялись въ поднепровскіе леса. Тамъ они рубили столетнія лины, строили лодки, общивали воловыми шкурами и спускались по Дивпру на Запорожье, грозя уцвлевшей за валами и частоколами шляхть воротиться съ арматою и истребить на Украинъ все шляхетское, все католическое и все жидовское.

. Такъ стояли вещи въ козацкой республикъ непосредственно за смертью Сагайдачнаго, но при немъ было сравнительно тихо на Украинъ. "Конашевичъ", сказано въ одной украинской лътониси позднъйшаго времени, "всегда въ миру съ панами жилъ". Этимъ онъ симпатичнъе нашему времени всъхъ прославляемыхъ историками героевъ козачества. Онъ жилъ въ миру, и въ то же время держалъ самую радикальную оппозицію польскому праву. Живя въ миру, онъ имълъ удовольствіе видъть, какъ лубенскіе недобитки приводили враговъ христіянства въ отчаяніе и держали въ рукахъ судьбу панской республики. Миръ и самъ по себъ хорошее дъло, но когда онъ сопровождается подобными результатами, тогда онъ—дъло геніяльное.

Но что это была за личность, сказавшаяся намъ въ исторіи только по пословицѣ: ex ungue leonem? Нельзя ли какъ-нибудь, какимъ-нибудь научнымъ пріемомъ, всмотрѣться въ нее и опредѣ-

дить, какъ проявилась она между козавами, какъ создалась она вътогдашнемъ хаотическомъ порядкъ вещей, какъ относилась она къ той жизни, которая столь не похожа на нынъшнюю? Соберемъ . въ умъ всъ данныя, подвергнемъ ихъ вритическому анализу.

Грабить московскую вемлю и молиться на московскія церкви, соединеніе такихъ идей свойственно людямъ, задавшимся мыслыю о козанкой религіозности. Подобную религіозность имівль пожалуй и князь Василій, когда раворяль стверскій край во время нечатанія въ Острогів славянской Библін. Я старался доказать въ своемъ мъсть, что высшимъ чувствамъ христіянской гуманности и чистымъ понятіямъ о религіи неотвуда было ввяться у людей. подобныхъ князю Василію: истинная религіозность, эта жизнь жизни человеческой, хранилась, какъ последняя, готовая погаснуть искра, въ обществъ иного разряда, и была оживляема въ немъ только немногими людьми, которые, въ развитіи духа, въ мудрствованіи горняя, а не земная, стояди повыше магнатскаго уровня. Что насается до Сагайдачнаго, то намъ трудно составить точное понятіе о характерів его христіянскаго благочестія. Онъ, въ качествъ козака, провелъ всю свою жизнь молча, а церковныя дъла его не задолго до смерти объясняются вліяніями некозацкими. Въ качествъ козака, онъ могъ быть только такимъ религіантомъ, какими представлены мною разорители Синопа у Переправы Воиновъ; козакомъ же сдълался онъ весьма рано. Это мы видимъ изъ того, что безобразныя вірши "спудеовъ" кіево-братской школы — изъ Острожскаго училища, гдв онъ воспитывался, переносять его прямо въ Запорожскую Січь. 1) Совокупность обстоятельствъ, сопровождавшихъ вступленіе молодежи въ козаки, заставляеть насъ думать, что Конашевичь-Сагайдачный принадле-

<sup>1)</sup> Тамъ (въ Острогѣ) Конашевичъ часъ не малий живши, И наукъ въ письмѣ нашомъ Словенскомъ навыкши, Потомъ, видячи ся быть способнымъ до мензства, Шолъ до Запорозкого славного Рыцерства...

жать въ недоучившимся школьникамъ. Не всв, призванные въ просвещению въ отрозненной Руси посредствомъ шкодъ, выпивали до дна "швольную чашу", которую тажелая рука тоглашнихъ прецепторовъ предлагала имъ въ благочестивой ревности къ лъму начим и религи. Итальянскіе ribaldi flagitiosi, эти б'ёглецы порядочнаго общества, возмущавшіеся противъ средневъковой жестокосердой культуры, — на русской невозделанной почве, повторались обильно, такъ же какъ и въ Польше. Наука была тогда. безъ преувеличенія, мука, и, если Сагайдачный со школьной скамейки очутился прямо за Порогами, то въ этомъ всего меньше надобно предполагать согласіе его отца, матери или опекуновь, то есть техь лиць, которыя отправили его изъ родного подгорья на Волынь, — все равно, какъ ни одинъ ремесленникъ, ни одинъ торговець, ни одинь пырятинскій и вакой бы то ни было попь не посылаль сына или работнива въ дивпровскія пустыни и въ козацкое товариство: молодежь бёжала въ козаки отъ суроваго пехового и школьнаго режима. Сагайдачный болбе или менбе принадлежаль въ рибалтамъ, о которыхъ такъ называемые статечные, то есть порядочные, люди отзывались презрительно, и которыхъ вредному вліянію приписывались возацкія буйства. Между твиъ они-то, эти рибалты, преимущественно и годились въ коваки: ихъ можно было вышколить по-запорожски, выгнать изъ нихь всякую городскую дурь, какъ называли нивовцы все ненужное для войны, для борьбы съ невърными, для перенесенія голода, жажды и усталости и, какъ рибалты были люди письменные, что въ тв времена было редко и дорого, то изъ нихъ выходили писаря, осаулы и другая козацкая старшина. При такомъ началъ военной жизни, Сагайдачному было неоткуда набраться того благочестія, которое бы заставляло его лицемфрить передъ его военнымь ремесломь, какь этого домогаются оть козаковь наши историки. Религіозное чувство, къ которому быль способенъ козакъ, удовлетворялось пожертвованіемъ на цервовь или монастырь,

какъ дълали князья варяги, какъ сдълалъ и Остапъ Дашковичъ. Подъ часъ готовы были козаки пошарпать имъніе отступника православія, какъ дълали наливайковцы, очевидно, подъ вліяніемъ Наливайкова брата, отца Демяна, который и самъ хаживалъ съ ними на добычу благочестія; подъ иной часъ не прочь они были утопить въ проруби унита, ненавистнаго ихъ роднымъ и пріятелямъ мъщанамъ, а всего охотнъе являли свою ревность къ религіи на туркахъ, на татарахъ, а впослъдствіи, дома, на жидахъ, соединяя ргорадапа fidei съ хорошею поживою; но дальше этихъ актовъ благочестія козаки не ходили: иначе—имя ихъ было бы упомянуто хоть мимоходомъ въ такихъ важныхъ историческихъ документахъ, какъ "Апокрисисъ" и посланія Іоанна Вишенскаго. 1)

Интересно, при этомъ, было бы намъ узнать отвуда-нибудь: какъ относились въ Іову такія личности, какъ Сагайдачный и его товарищи по дипломатической части, люди, какъ видно, полета высшаго? Не должны были они относиться въ этому представителю нашей нравственной жизни, иначе, какъ относилась княгиня Ольга къ тёмъ невёдомымъ намъ ловцамъ человёковъ, которые плёнили ее въ послушаніе истинной вёры, — какъ относился Изяславъ или, положимъ, Святославъ Ярославичъ въ Өеодосію Печерскому, — какъ относился Остапъ Дашковичъ въ игумену Никольскаго монастыря, — какъ относился владёлецъ Несвижа въ Симону Будному, — какъ относился литовскій гетманъ Ходкевичъ въ бёжавшимъ изъ Москвы апостоламъ "нёмой проповёди", — какъ относился виленскій магнатъ Евстафій Воловичъ въ просвёщенному ученику Максима Грека, переводчику Геннадія Схола-

<sup>1)</sup> Ни одного историка не остановило въ полетѣ религіозной фантазіи полное отсутствіе слова козакт со стороны православныхъ во всѣхъ актахъ и письменахъ, предшествовавшихъ Брестской уніи и послѣдовавшихъ за нею. Критикѣ историческихъ источниковъ и сочиненій предстоитъ у насъ трудное дѣло: она сломаетъ не одинъ плугъ, распахивая многовѣковую залежь умственной лѣни историковъ-анекдотистовъ.

рія, <sup>1</sup>)—какъ, безъ сомн'внія, относился самъ князь Василій къ лицамъ, которыя печатали въ его имя Библію, когда онъ опустошалъ С'вверщину, родину героя древней эпопеи русской, и, наконецъ,—какъ отнеслась незабвенная Анна Гулевичевна къ доброд'втельному попрошайкъ, Исаіи Купинскому.

Общеніе силы богатства, силы власти, даже силы тиранній съ силою нравственною и до извъстной степени подчиненность ей существовали во всё времена и у всёхъ народовъ. Эта добытая историческою наукою аксіома даеть намъ право предположить. что и козаки, то есть дучшіе изъ нихъ, подчинялись такимъ возвышеннымъ идеямъ, какими одушевленъ былъ Іовъ. Велико ли. нли не велико было разстояніе между разорителемъ Кафы, кровавой пучины мусульманской, и между человъкомъ, котораго еще во время его священства въ Воскресенской церкви, на Подолъ, уподобляли Іоанну Многомилостивому, - этого никто не скажеть, при козацкой молчаливости о томъ, что дёлали воинственные братчики дома, въ своихъ походахъ, на своихъ полевыхъ стоянкахъ, въ своемъ "дубованьъ" среди шумящаго дубровами Запорожскаго Луга; но, во всякомъ случай, покровителю вдовъ и наставнику двтей было о чомъ говорить съ землякомъ и сверстникомъ своимъ, Сагайдачнымъ.

Судя по положенію Іова и, можеть быть, самого Сагайдачнаго, они должны были бесёдовать, въ монашеской кельё Іова, на тему псалма 54: "Кто дасть ми крилё яко голубинё? и полещу, и почію." Это чувство заставляло нашихь подвижниковъ духа "удаляться бёгая" и водворяться въ такой пустынё, какъ Авонъ. Оттуда было не видать и не слыхать "беззаконія и прерёканія во градё." Только въ удаленіи отъ сцены отступничества, такой человёкъ, какимъ быль Іовъ (и какимъ является въ письменахъ своихъ Іоаннъ Вишневскій), могъ отдохнуть отъ мучи-

Смотри Сборникъ, напечатанный въ Вильнъ 1585 года въ типографій Матоничей.

тельнаго чувства, которое возбуждаеть въ благородномъ сердцѣ измѣна и предательство товарищей дѣтства, друзей, сподвижниковъ. Въ то время многіе стихи псалмовъ, которыхъ чтенію въ церкви внимаеть нынѣ благочестивое ухо спокойно, были краснорѣчивымъ и горькимъ истолкованіемъ событій дня, какъ, напримѣръ, эти: "Яко аще бы врагъ поносилъ ми, претерпѣль быхъ убо: и аще бы ненавидяй мя на мя велерѣчевалъ, укрылбыхся отъ него. Ты же (нѣтъ, это ты), человѣче равнодушне (съ душею равною моей), владыко мой (обладатель тайнъ сердца моего) и знаемый мой, иже купно наслаждался еси со мною брашенъ: въ дому Божіемъ ходихомъ единомышленіемъ"!...

Измышленная ісачитами чнія была, въ нашей отрозненной Руси, проявленіемъ безнравственности, какъ всякая политика, которую пропагандирують наперекоръ естественному ходу дёль и движенію сердець человіческихь. Она понизила подлыхь людей ниже уровня той подлости, которую таять еще отъ свъта, - понизила до той глубины, въ которую Подлость нисходить, взявшись за руки съ Безстыдствомъ. Но она сильно подняла нравственный уровень борцовъ за православіе. Подобно тому какъ организмъ напрягаеть всю свою энергію въ виду угрожающаго ему холода и, по инстинкту самосохраненія, возбуждаеть въ себ'в внутренній жаръ до возможно высокой интенсивности, - "малое стадо" върныхъ, уцълъвшій остатокъ русской церкви, вызвало изъ сокровищницы сердца своего всепобъждающее "чаяніе Бога, спасающаго отъ малодушія и отъ бури". Тому, кто среди бурь войны и морской пучины впиталь въ себя запорожскій догмать: не треба смерти боятись, и тому, кто всю жизнь провель среди безпомощныхъ вдовъ и сироть въ борьбъ съ бурями напастей, это спасеніе оть малодушія и оть бури, спасеніе оть внутренней и вившней опасности, было равно понятно. Образдовый иновъ могъ скорве всего бесвдовать съ образдовымъ козакомъ, при всемъ различіи иноческой и козацкой религіозности. И, если

простави, наполнявшіе церковное братство, могли свлонить грубыхь сіромахь на кровавую расправу съ унитомъ, то есть нашли въ ихъ одичалыхъ сердцахъ полное сочувствіе сердечному порыву своему; то и такой высоко развитой христіянскою любовью духъ, какъ Іовъ, могъ вызвать изъ души укротителя неукротимыхъ полнозвучную сочувственную ноту. Это предположеніе оправдывается извёстными, вёроятно, читателю сценами встрёчи, пріема и провожанья іерусалимскаго патріарха, въ которыхъ козацкая шапка и чернечій клобукъ явились какъ-бы знаками одного и того же отшельническаго ордена. Въ слёдующей главѣ я разскажу, какъ это происходило и какой былъ результатъ созвучія между двумя или нёсколькими энергическими сердцами, настроенными выше буднишнаго строя жизни.

## ГЛАВА ХХ.

Связь нашего прошедшаго съ нашимъ будущимъ.—Сила—конктретное мѣрило историческихъ явленій.—Козаки стояли въ сторонъ отъ церковныхъ дълъ.—Козаки не имъли политической тенденціи. — Духовенство воспользовалось козаками для интересовъ церкви.— Возстановленіе православной іерархіи. — Возсозданіе побитаго въ 1596 году козачества.—Суть нашей жизни сказывается въ ея послъдствіяхъ.—Турки осуществляютъ наконецъ свою угрозу.— Безславіе польско-панской и слава русско-козацкой партіи.

Когда краніологъ сравниваетъ новъйшіе черена извъстнаго племени съ самыми древними, какіе только удалось ему видъть, онъ съ удивленіемъ замѣчаетъ упорство, съ которымъ безсознательная природа хранитъ выработанныя въками черты, не давая новымъ въкамъ сгладить древнія назнаменованія свои на ковчегъ ума человъческаго. Съ такимъ же, если, не съ большимъ еще, упорствомъ природа, сознающая свои операціи, полубожественная наша душа, противодъйствуетъ вліянію новыхъ событій на формацію духа своихъ индивидумовъ.

Когда сравнимъ нынѣшній идеалъ праведности, святости близости къ Богу, распространенный между лучшими экземплярами темныхъ и просвѣщенныхъ русскихъ людей, мы съ удивленіемъ увидимъ, что онъ все тотъ же, каковъ былъ во времена достохвальныхъ пустыножителей Антонія и Өеодосія Печерскихъ. Аскетизмъ, кажущійся безсмысліемъ при поверхностномъ на него взглядъ, есть только своеобразная форма философствую-

щаго духа, стоящаго въ оппозиціп съ громаднымъ большинствомъ людей, которые vitam silentio transeant.... Онъ, въ лучших споих проявленіях, дорогь русскому міру, пменно живой части этого міра, на стольбо, на сболько русскій міръ страдаль вскони отъ людскихъ беззаконій и искаль забвенія ихъ на лон'в христіянской, безкорыстной, нелицепріятной любви, олицетворлемой для него аскетами. Вотъ почему живая, способная въ развитію часть русскаго міра сохранила этоть идеаль неизміннымь до нашего времени, и не хочетъ придать ему какія-либо новыя черты. Много должно совершиться событій и много должны поработать люди грядущаго въба для добра своихъ ближнихъ, чтобы этоть идеаль преобразился, въ народномъ сознаніи, на новомъ Оаворъ. Отсюда для историка вытекають двъ мысли: что прошедшее наше требуеть отъ насъ такого поднаго во всёхъ подробностяхъ изученія, какое усвоено методомъ естествоиспытателей; и что наше будущее тогда только перестанеть быть для нашего ума непонятною игрою случайностей, когда наука исторіи, призвавь на помощь полный коптингенть челов вческих в знаній, поставить передъ нами факты нашего прошедшаго въ такой опредвленности, въ какой математика ставить свои теоремы. Стоя на соединительномъ пунктъ двухъ уходящихъ отъ насъ въ противоположныя стороны путей, то есть между концомъ прошедшаго и началомъ будущаго, мы, въ силу последовательности, должны распространить господствующій на обоихъ этихъ путяхъ законъ на каждое крупное явленіе жизпи, на каждое многов вковое создание былого. Чёмъ глубже въ старину восходить неизмёниемость главныхъ признаковъ даннаго явленія, тімъ это явленіе, въ исторической классификаціи, значительнье, разумыя подъ значительностью не полезность или правственную возвышенность явленія (понятія не вонвретныя), а только силу. Сила — въ исторіи единственное мірило вначительности, такъ какъ она знаменуетъ жизненность, а жизненность означаетъ право на

жизнь, следовательно — непреложную правду. Все то ложно, что вычеркивается изъ "книги живота" тайнственно правящею міромъ рукою. На этомъ основаніи, въ исторіи природы, сознающей свои операціи, равно какъ и въ исторіи природы безсознательной, изъ двухъ или многихъ борцовъ, правъ болье сильный, правъ герой успъха, правъ побъдитель. Но правъ онъ дотоль, доколь остается побъдителемь. Потому-то боготворимая нами муза Кліо такъ безчувственна во глубинъ тонко анализирующей души своей; потому она такъ безразлично даритъ своимъ вниманіемъ сегодня самаго доброд'втельнаго челов'вка, а вавтра — влодвя, сегодня — архитектора дивнаго храма Діаны, а завтра-Герострата. Для нея разрушительный огонь, истребившій допотопный лісь, столь же высоко-занимательное явленіе, какъ и истребленный имъ лъсъ, который быль великольниве и чудеснее всехъ чудесь великаго храма Ліаны. Она предоставляетъ времени доказать, что успъхъ ея героя не продолжителенъ, что онъ противоположенъ принципу жизненности, и, не мъняясь въ лицъ, не потупляя даже дъвственныхъ очей своихъ, переносить столь драгоцівнное для каждаго вниманіе свое съ одноро любимца счастья на другого. Вотъ почему и мы, малосмысленные жрецы всев'т дущей богини, съ одинакимъ увлечениемъ описываемъ разрушение древняго міра варварами и созидание міра 'новыхъ идей подвижниками гуманизма. Вотъ почему и авторъ этой отважно выступающей на всяческій бой книги удостонваеть вловредных в козаковъ того самаго вниманія и изученія, что и полезнъйшихъ колонизаторовъ Украины, ревностнъйшихъ просвътителей общества, энергическихъ распространителей продуктовъ высокой цивилизаціи въ невѣжественной, полуавіятской средв нашего народа. Онъ занимается хищными варварами возаками темъ внимательнее, чемъ упорнее сохраняють они черты, общія имъ не только съ варяго-руссами, но и съ греческими аргонавтами, съ героями поэмъ Гомера, съ древнъй-

шими витязями опоэтизированныхъ разбоевъ. Вотъ почему, наконець, онъ отдаеть этимъ хищникамъ и разорителямъ предпочтеніе передъ чадами европейской культуры, составляющими предметь изящнаго и глубокомысленнаго повъствованія другихъ историковъ. Да, авторъ этой смиренной и дерзновенной книги не обинуясь предпочитаетъ козаковъ польской и польско-русской шляхть, какъ ни много имъла она въ себъ трагически поставленныхъ героевъ меча, науки и даже глубокаго сердечнаго благочестія. Они, въ своихъ разбояхъ, въ своемъ всемірно извёстномъ хишничествъ и посягательствъ на достояніе народовъ, всёхъ ихъ сильнее, этихъ культиваторовъ, неспособныхъ охранять собственную культуру; ихъ грубая, разрушительная двятельность жизненнье утонченной дъятельности великихъ польскихъ воиновъ, политиковъ и религіантовъ; ихъ разрушеніе больше открыло простору для жизни, чёмъ созидание ихъ антагонистовъ. До скончания нескончаемаго въка, Кліо не закончить своихъ правдивыхъ сказаній словомъ finis, и ни для одного народа не изм'внить божественному, похожему на безчувствіе, спокойствію своему. Полякамъ предоставляется возродиться силою сохраненной ими въ себъ жизненности и обратить на себя вновь тъ плънительно спокойныя очи, которыя давно отвернулись отъ нихъ ради грубыхъ лохмотниковъ; но, покамъсть, эти лохмотники красуются на той страниць ея безконечной книги, на которой покоится вооруженная красноръчивымъ перомъ рука богини, ежеминутно готовая перекинуть листокъ и прославить новаго побъдителя за превосходство его жизненной силы, которую онъ заявить въ своихъ подвигахъ.

Итавъ—опять козаки, какъ элементь дикій, но торжествующій надъ элементомъ утонченнымъ.

"Сигизмундъ — вельми яровитый католикъ", говорить одинъ изъ старыхъ украинскихъ лътописцевъ: "веъхъ бы людей подклонилъ подъ папу, и цълый міръ подневолить ему не попозорился".

Между темъ этотъ яровитый католикъ, представитель пелаго сонма людей, бевъ которыхъ никто и не зналъ бы о его католической завзятости, трусиль нашихъ убогихъ иноковъ и безсознательно воевавшихъ въ пользу церкви козаковъ. Эти два типа. выработанные русскою жизнью, носили на себъ черты могучей двятельности духа и, по закону долгой формаціи, были столь огнеупорны, железоупорны, силоупорны и consilio-упорны, что это инстинктивно чувствовалось даже людьми, мечтавшими о безсмертной славъ въ потомствъ. Постоянный трепетъ митрополита. унитскаго за свою жизнь, оправданный гибелью его наместника. давалъ усерднымъ слугамъ римской куріи преувеличенное понятіе, какъ о характер'в козачества, такъ и о действительной силъ его. Видя, что козаки пьянствують и кумаются съ членами церковныхь братствъ, которыя стали наконецъ ихъ заискивать, латинцы, судя по себъ, воображали ихъ религіантами и, подъ видомъ ревности къ дому Божію, сильно безпокоились о возможности утраты церковныхъ имуществъ. Благочестивые мъщане и близкіе въ мінанамъ паны, съ умысломъ и безъ умысла, поддерживали ихъ безпокойство своими толками о козакахъ, а чернецы и свътскіе писаки вносили козаковъ даже въ повъствованіе о благочестивыхъ деяніяхъ святопамятнаго, князя Василія, самаго опаснаго врага козацкаго; и отсюда-то произошли тв ошибочния понятія о козацкомъ ратоборствѣ за вѣру, которыя, перешли къ нашему покольнію въ видь исторических свидьтельствь. Безпокойство унитовъ и католиковъ составляетъ парадлель съ опасеніями современныхъ чернецовъ православныхъ на счетъ того, что будтобы, не сегодня, такъ завтра, всёхъ благочестивыхъ окрестять въ латинство, а монастыри и церкви раздадутъ ксензамъ. Украинскіе иноки и инокини, шляясь въ Москву за "милостынею", распространяли свою тревогу по всему пути своему, и вносили превратныя понятія о королевскомъ правительств'я въ царскіе терема, совершенно такъ, какъ противная сторона вносила пре-

увеличенные толки о козакахъ — въ Ватиканъ. "Успъхамъ vнін". говорить нунцій Торресь въ донесенін папъ, "препятствують козаки, которыхъ 60.000" (цифра, увеличенная ровно втрое, а противъ признаннаго закономъ числа — въ 60 разъ). Въ сущности же, между русскою церковью, какъ экономическою единицею, и между козаками, какъ промышленно-военною корпорацією, происходиль постоянный антагонизмь. Это мы видьли въ ихъ спорахъ съ Никольскимъ монастиремъ 1) за бобровые гоны, рыболовныя озера и другіе входи. Этому столько же можно найти прим'тровъ вь исторических памятникахь, сболько со стороны датинской шляхты было примеровь оспариванью земель и доходовь у своихъ бискуповъ, монастырей и катедръ, --- на томъ простомъ основаніи, что масса состоить всего больше изъ эгоистовь и всего меньше — изъ религіантовъ. Что басается до мыщань, изъ которыхъ козаки большею частью происходили въ первое время своего существованія, то они постоянно трепетали за свое имущество передъ возаками, какъ это видно: изъ протеста кіевскихъ мышань вы житомпренихы замеовыхы инпгахы 15S4 года; изы двойной роди техъ же мещань въ борьбе Жовковскаго съ Наливайкомъ и Лободою; изъ поступка Брацдавянъ, которые отрекинсь отъ своего союзника Наливайка въ трудное для него время; изъ того, что, когда онъ обжаль впереди жовковскаго. то всв города запирали передъ возавами дорогу, 2) и изъ мнотихъ другихъ случаевъ. Хоть козавл и помогли мѣщанамъ отстоять іерархію при Сагайдачномъ, хоть они, по просьбѣ мѣщамъ, не разъ и послъ того протестовали протявъ уніи, но вообще, это были такіе безпокойные союзники, что мѣщане всегда готовы были отъ нихъ отречься. Когда Билорусскія увидала въ своихъ предалахъ московское войско и города ез на-

<sup>1)</sup> Cm. T. I, cTp. 48.

<sup>2)</sup> См. въ приложениять по И-му тому письмо вента Острежевато гта 2 марта 1596 года.

чали покоряться царю Алексью Михайловичу, — первою просьбою мъщанства было запрещение козакамъ, равно какъ и жидамъ, жить въ городахъ. Еще характеристичние относительно отчужденія, существовавшаго между козачествомъ и м'вщанствомъ, а пожалуй и духовенствомъ, отзывъ современника о торжествующемъ козапкомъ элементъ. Во время Хмельнищины, мъщане, волей и неволей, должны были идти въ козаки и носить усы и чуприны по-козацки. Очевиденъ этого превращенія, по видимому, какойто дьяконъ или священникъ, восклицаетъ въ своей лътописи: "Такъ діаволь учиниль себ'є см'єхь зъ людей статечныхъ"! Еслибы возаки въ самомъ дъль были заинтересованы первовнымъ вопросомъ, какъ въ этомъ насъ хотять увбрить; другими словамиеслибы съ интересами церкви соединялись ихъ экономическія и корпоративныя высоды, то не допустили бы они, чтобы изъ 3.258 храмовъ православныхъ осталось незахваченными уніею только 1.089, хотябы самъ король Ездиль отъ церкви до церкви по воролевщинамъ и изгонялъ поповъ такъ, какъ сделано было во Львов' по распоряженію арцыбискупа Суликовскаго. 1) Очевидно, что козаками только пугали враговъ древняго благочестія, преувеличивая даже число ихъ; а такое запугиванье разносилось твиъ шире молвою, что иногда мвщанамъ удавалось подстроить добрыхъ молодцовъ запорожскихъ на такую кровавую шутку, какую они разыграли, въ 1618 году, съ намъстникомъ унитскаго митрополита.

Козаки не имѣли не только религіозной, но и политической тенденціи. Это, между прочимъ, видно изъ посольства Сагайдачнаго къ московскому царю. Въ мартѣ 1620 года, явился отъ него, то есть отъ козаковъ, или въ угоду козакамъ, въ Москву отаманъ Петро Одинець съ предложеніемъ царю службы козацкой и съ просьбою о жалованьѣ за недавній промысель козацкій надъ

<sup>1)</sup> Cm. T. I. ctp. 235.

врагами христіянства. Думный дьябь Грамотинъ, похваливъ козаковъ за ихъ службу, сказалъ: "У насъ такой слухъ, что король Жигимонть хочеть наступить на вашу в ру; такъ объявите, н вть ли на вашу въру отъ поляковъ какого посяганья"? Козаки отвечали: "Посяганья на насъ отъ польскаго короля никакого не бывамо", и эти слова записаны въ офиціальныхъ московскихъ столбцахъ, наряду съ теми тревожными слухами, которые московскіе дьяки старательно собирали въ такъ называемой литовской сторонв изъ устъ единовърнаго духовенства и монашества. Между темь время козацкаго отрицанія всякаго посягательства на православную въру со стороны католиковъ совпадаетъ со вступленіемъ Сагайдачнаго въ братство, фактомъ, истолкованнымъ въ смыслѣ его козацкой религіозности, и съ последовавшимъ за темъ участіемъ Сагайдачнаго въ церковныхъ ділахъ, которое, въ глазахъ нашихъ историковъ, на всю жизнь его распространило характеръ воителя православной церкви. Объ этомъ участіи козацкаго предводителя въ дълахъ не-козациихъ разскажемъ поподробиве.

Въ томъ же 1620 году, въ которомъ Сагайдачный посыдалъ въ Москву просить у царя жалованья за козацкіе подвиги свои, 1) возвращался черезъ Кіевъ изъ Москвы іерусалимскій патріархъ Оеофанъ, вызванный туда для посвященія въ патріархи отца новоизбраннаго царя, Филарета Никитича. Тъснимый турками грекъ, за щедрое даяніе, оказалъ бы царю и не такую услугу, нужды нътъ, что былъ человъкъ ученый и добросовъстный. Въ Кіевъ окружили святого мужа, какъ и подобало, представители грековосточнаго въроисповъданія. Въ числъ ихъ были и новые русскіе магнаты, выступившіе на сцену по исчезновеніи съ нея

<sup>1)</sup> Такъ какъ тогда были еще въ свежей намяти опустошительные подвиги этихъ защитниковъ православия въ православной Московщине, то козакамъ дано только 300 рублей "легкаго жалованья", и "светлыхъ царскихъ очей" они ве удостоены видёть.

твхъ, которые предпочли быть магнатами польскими, обратясь въ католичество. Что благочестивое духовенство чествовало и должно было чествовать людей, готовыхъ, въ случав чего, расправиться съ ихъ врагами такъ, какъ съ Грековичемъ, это само собой понятно; а ухаживало оно за ними темъ паче, что добрые молодцы были не прочь и отъ пожертвованія въ пользу церкви, во спасеніе своихъ душъ, обходившихся на сушт и на морт безъ священниковъ. Подобно тому, какъ папскіе нунціи, или какіе бы то ни было ревнители западной церкви, склонили Сигизмунда, да и не одного Сигизмунда, а даже такихъ людей, какъ Левъ Сопіта, дъйствовать въ пользу уніи, - ревнители церкви восточной воспользовались послушною ихъ внушеніямъ силою, чтобы возстановить уничтоженную православную іерархію. Нежданный гость имълъ власть или ръшимость возстановить въ разоренной Московщинъ патріархать на досаду католическому міру: почему же было ему въ Украинъ не посадить митрополита и епископовъ на похищенные у нихъ престолы? Патронатъ надъ русскою церковью фактически перешоль тогда изърукъ покойнаго князя Острожскаго въруки могущественнаго предводителя Запорожскаго Войска. Его вписали въ кіевское братство со всёми козаками безъ исключенія. Съ такими братчиками подъ рукой, можно было отважиться на рѣшительное противодѣйствіе уніи. Отъ ихъ имени дѣйствовать было не только не страшно, а пожалуй надежнее, чемь отъ имени князя Василія Острожскаго, этого отступника-de-facto, со всівми его скарбами, обнаружившимися, во всемъ безобразіи своей громадности, по смерти отступника-de-jure, Япуша. Князь Василій довольно капризно и не по-рыцарски выдаль своего гостя и совътника, грека Никифора, на смерть въ заточеніи; козаки не выдавали даже самозванцевъ, искавшихъ у нихъ пристанища. Если князя Острожскаго, пріятеля Поссевина и Скарги, отца окатоличенныхъ дътей, заставлялъ кто-то-и всего скоръе кіяне — ратовать за благочестіе, то тімь же самымь манеромь

тв же кіяне могли и, консеквентно, должны были подвинуть Сагайдачнаго на его хорошее, но никакъ не его личное дъло. Въдь идея церковной уніи принадлежала въ началів къ любимымъ мечтамъ князя Острожскаго; сперва это было его pium desideгінт; а потомъ неудовлетворенная гордость и интересы патроната заставили его действовать въ противоположномъ направленіи, идти на буксиръ у разсчетливыхъ и искреннихъ ревнителей благочестія. Если Сагайдачный, котораго мы знаемъ весьма мало, быль не чуждъ подобной уступчивости, то темъ легче онъ могъ склониться на такое дёло, которое вовсе не противорвчило обычнымъ убъжденіямъ козака, которое могъ совершить одинъ онъ, и которое должно было осчастливить столькихъ почтенныхъ людей. Дело, конечно, было смелое: предстояло вмешаться въ прерогативы королевской власти: при жизни утвержденныхъ королемъ и Рачью-Посполитою унитскихъ ісрарховъ, поставить на митрополію и епископію дизунитовъ. Ни одно государство не представило въ исторіи такого coup d'état со стороны людей, не облеченных никакою правительственною властью.

Кто быль душею этого вполнѣ удавшагося переворота, не извѣстно; но нельзя не замѣтить, что онъ быль сдѣланъ въ соотвѣтствіе тому смѣлому шагу, который двадцать пять лѣть навадъ сдѣлала королевская лига введеніемъ уніи: это быль, что навывается, wet za wet. Унія была дѣломъ рѣшимости іезуитскихъ патеровъ; анти-унія должна была быть подобнымъ же дѣломъ людей, которыхъ побороть іезуитамъ не удалось. Ни богатствомъ, ни честолюбіемъ, ни страхомъ преслѣдованія, ни развращеніемъ нравовъ, ни даже наукою, построенною софистически, ничѣмъ нельзя было связать руки монахамъ, борцамъ за русскую церковь и народность. Всѣхъ одолѣли іезуиты этими могущественными средствами; но русскаго инока, въ его добровольномъ убожествъ, не одолѣли. Ему-то, противъ котораго всѣ ухищренія оказались напрасными, долженъ принадлежать и ве-

ликій подвигь рішимости, поддержанный козаками. Не треба смерти боятись! этотъ девизъ и воинствующая церковь, и воинствующая свобода народная одинаково могли внушить своимъ подвижникамъ и поддерживать въ нихъ во всемъ благородствъ его. Іову Борецкому, болье нежели кому либо другому, могь принадлежать починъ этого дёла и приведение его въ исполнение. Святостію ли жизни, даромъ ли уб'вжденія, или дружескими отношеніями взяль опъ у Сагайдачнаго — вичего не извъстно; но прецеденты Сагайдачнаго отнюдь не таковы, чтобы мысль о возстановленіи православной ісрархіи могла въ немъ зародиться и дойти до осуществленія. Сагайдачный, по началу и продолженію своей карьеры, быль козакь изъ козаковь, ultra-козакь. Онъ, при всемъ своемъ умъ, который признавали въ немъ и поляки, слыдъ у нихъ "простакомъ". Простые умы самыхъ геніяльныхъ людей, то есть не воздёланные наукою, имёють ту особенность, что внушають человых только исполнение ближайшаго долга его. Они слишкомъ мудры для того, чтобы пускаться въ широкое море посторонней дізтельности, безъ соотвізтственных внаній. Они тъмъ и высоки, что знаютъ хорошо путь свой и никогда съ него не сворачиваютъ. Быть агитаторомъ такого вопроса, какъ созданіе разрушенной церкви, Сагайдачный не могъ. He ribaldo flagitiosus, недоучившійся въ острожской школь, а тоть, кто всю жизнь употребиль на приготовление людей въ борьбъ за въру путемъ науки, способенъ былъ возымъть великую идею и провести ее въ окружавшей его средѣ до конца.

У Сагайдачнаго было довольно собственнаго дёла. Онъ, въ теченіе двухъ десятильтій, образоваль за Порогами войско, вполнё самостоятельное и одному ему послушное. Въ противность радикальнымъ мёрамъ правительства, онъ устремлялъ русскую силу противъ турокъ; онъ своими успёхами вызываль за Пороги цвётъ этой силы и, въ строгой простотё запорожскаго быта, вырабатываль будущихъ представителей народнаго

права для предстоявшей борьбы его съ правомъ польскимъ. Въ 1595 году Ласота виделъ за Порогами только до 3.000 козаковъ; сволько ихъ собралось на Солоницъ, достовърно нельзя сказать. Дело въ томъ, что они потеряли тамъ свои знамена, пушки, ружья, походные возы, боевые снаряды; но прошло двадцать два года, и Запорожцы выставили 20.000 хорошо вооруженнаго войска подъ Можайскомъ, а вскоръ затъмъ 30.000 подъ Хотиномъ. Организаторъ такой силы, дёлая свое дёло съ неуклонною постепенностью, во всю свою карьеру не имъль ни одной стычки съ короннымъ войскомъ. Онъ умъль пользоваться обстоятельствами, которыя заставляли радныхъ нановъ королевскихъ просить бунтовщика о помощи, игнорируя сеймовые декреты противъ Запорожскаго или Низового Войска. Козаки, считавшіеся банитами до московской войны и не признанные свободными гражданами по возвращени изъ этой важной для Польши экспедиціи, тъмъ не менье de facto удерживали русскій край ва русскими людьми, служили последнему редуту русской народсти-монастырямъ - опорою, были предметомъ преувеличеннаго страха для враждебнаго ей лагеря и, наконець, въ качествъ вооруженныхъ братчиковъ, помогди совершиться важному перевороту въ русской церкви. Все это было дело Сагайдачнаго, умевшаго править хаотической массою; и въ этомъ дёлё больше военнаго генія, нежели въ соединеніи Хмельницкаго съ татарами на христіянское войско, или въ торжествъ многолюдныхъ его полчищь надъ панскимъ оружіемъ. Въ этомъ дёлё больше политическаго такта, чёмъ въ разрушении государства самисоновскимъ манеромъ и въ закръпощени монастырямъ и землевладъльцамъ народа, обольщеннаго козакованьемъ. Если же мы возьмемъ хотя гадательную цифру выжженных сель, разоренных хозяйствь и навшаго народа, то героя "руины", какъ прозвана въ народъ Хмельнищина, не поставимъ и близко воздъ защитника Увраины и Польши отъ враговъ христіянства.

И все-таки мы не ему приписываемъ возсозданіе церковной іерархіи посредствомъ щедрыхъ даяній обдираемому турками патріарху, хотя эти даянія преимущественно исходили отъ нашихъ добычниковъ. Лично Сагайдатный мого заботиться объ отпущеніи гріховъ своихъ, какъ объ этомъ свидітельствуетъ и надпись на подаренномъ имъ въ Братскую церковь крестіво Относительно страха Божія, или "Божія суда", русинъ козакъ и русинъ коронный гетманъ питали одинаковыя чувства въ войнів и ея опасностяхъ. Каждый изъ нашихъ добычниковъ и счастливыхъ пиратовъ сознавалъ боліве или меніве, что душа его могла бы быть иною. Даже малеванный запорожецъ, этотъ любимецъ старосвітскихъ світлицъ украинскихъ, въ своей цинической надписи, 1) говоритъ:

Та вже пристарівшись на Русь пійті мушу, Ачей попи відпоминають мою грішну душу.

По французской пословицѣ, и самъ дьяволъ состарившись дѣлается отшельникомъ. Что же мудренаго, если козакъ старался, по своимъ понятіямъ, обезпечить себѣ на томъ свѣтѣ возможно лучшее помѣщеніе? Но не на вкладахъ въ церкви, не на благочестивыхъ духовныхъ завѣщаніяхъ напечатлѣвается суть прожитой человѣкомъ жизни, а на ея послѣдствіяхъ. Многіе историки ошиблись въ оцѣнкѣ историческихъ характеровъ, не обращая вниманія на то, что, послѣ прожитой этими героями жизни, оста-

<sup>1)</sup> Лучшій варіанть этой надписи находится подь старпинных изображеніемъ запорожца, хранящимся въ варшавской библіотекъ графовъ Красинскихъ. Надпись, напечатанная въ І-мъ томъ "Записокъ о Южной Руси", списана мною съ малёваннаго запорожца, находящагося въ собраніи мъстныхъ изображеній въ домъ князя Воронцова, въ Мошнахъ, гдъ я, во время оно, въ качествъ неизвъстнаго посътителя, нашолъ самое радушное гостепріимство у просвъщенныхъ людей, управлявшихъ тогда Мошенскимъ имъніемъ. Когда я благодарилъ ихъ за удовлетвореніе моему любопытству и за содъйствіе въ развъдываніи мъстной старины, мнъ отвъчали, что они только исполнили наказъ благороднаго владъльца.

лось въ томъ обществъ, къ которому они принадлежали. Послъ Сагайдачнаго козаки вновь являются передъ нами чуждыми интересовъ церкви, и этимъ свидътельствуютъ, что Сагайдачный въ своемъ козакованъъ былъ не религіознъе малеваннаго запорожца, который потому не хочетъ умирать въ степи, что

Татаринъ пурасться, а ляхъ не приступить.... Хиба яка звірюка у байракъ попупить;

**которому** всего миле воспоминание о томъ, какъ онъ когда-то варилъ вровавое пиво, которое

Пивъ турчинъ, пивъ татаринъ, пивъ и ляхъ на диво.

Воть какую суть жизни выработаль въ себѣ Сагайдачный, и только подобныя сенсаціи, а вовсе не религіозность, оставиль въ насиѣдство своимъ преемникамъ. Въ нисходящемъ потомствѣ ищутъ,
и находятъ, зримый глазами образъ того или другого сильнаго
предка. Въ преемствѣ жизни духовной существуетъ одинъ и тотъ
же законъ. Еслибы Сагайдачный былъ религіозенъ въ смыслѣ некозацкомъ и не повторился въ своихъ потомкахъ, это значило бы
что онъ былъ только мнимый родоначальникъ нисходящихъ поколѣній козацкаго семейства, что онъ былъ слишкомъ слабъ для
продолженія своего рода. Но онъ, какъ мы видимъ, былъ одинъ изъ
могущественнѣйшихъ ковалей, какіе когда-либо участвовали въ
козацкаго завзятаго, затаеннаго и бурно кипящаго въ
своей таинственной глубинѣ духа. Онъ повторился много разъ
в козачествѣ, и родственный ему типъ распространенъ даже и
никѣ среди земляковъ его.

Совсъмъ иной характеръ представляетъ Іовъ Борецкій. Онъ отличался ученостью, которою, впрочемъ, на Руси въ то время не нудрено было отличиться, и выборъ въ архіереи паль на людей тоже ученыхъ и литературныхъ—прежде всъхъ на Исаію Купинскаго, потомъ на Мелетія Смотрицкаго и т. д. Это признакъ его

двятельности. Онъ быль благотворительный аскеть, и въ числв избранныхъ на епископіи личностей р'ядко кто не быль изв'ёстенъ болье или менье продолжительнымь пребываніемь на Асонь. Это также его слёдь въ великомъ дёлё возсозданія, того, что было разрушено панами и латинцами. Молодые, впечатлительные годы Іова Борецкаго совпали съ московскою трагедіею необычайнаго успъха названнаго Димитрія и тъхъ ведикихъ мечтаній объ освобожденіи христіянскаго міра отъ агарянъ, которыя нашли въ этомъ талантливомъ пройдохъ свой громкій органъ. Мыслыю о возможности переворота въ Турціи, на манеръ московскихъ событій, занялся нашь иновъ впоследствіи, точно молодой мечтатель, по случаю появленія на Руси греческаго царевича, и долго не повидаль этой мысли. Это опять показываеть формацію души, болье общую съ дёломъ спасенія русской народности отъ латинцевъ, нежели какова была формація души Сагайдачнаго. Онъ же посылаль въ 1625 году въ московскому царю смёдый проектъ присоединенія польской Руси въ Руси московской, чрезъ посредство козаковъ. Но даже издали, даже изъ Москвы, было видно, что "соединенія" между духовенствомъ и козаками не было (хотя посолъ Борецкаго представляль дело такъ, какъ-будто козаки стоятъ на одномъ и томъ же уровнъ съ церковнымъ воинствомъ Іова). Царскіе бояре, безъ обинявовъ, поставили это на видъ послу митрополита, озабоченнаго опаснымъ положениемъ только что поднятой имъ изъ паденія русской ісрархіи. Греческій царевичь, соединеніе оть его имени единовърныхъ народовъ противъ Турціи и возстановленіе православной іерархіи посредствомъ козаковъ - это замыслы одинаковые, хотя не одинаковъ быль ихъ успъхъ. Суть жизни Іова: его глубокое пониманіе церкви, какъ главной опоры народности, которую старались превратить въ датинскую окаментлость; его заботы о наукъ, какъ объ оружін, безъ котораго не устоять православію противъ датинства; наконецъ, его пламенная вёра, которая, по апостолу, только въ такомъ случай "чиста и нескверна передъ

Богомъ", когда върующій помогаеть сиротамъ и вдовицамъ въ ихъ бъдствіяхъ и хранить себя неоскверненнымъ отъ міра, <sup>1</sup>) все это напечативно на посивдствіяхъ исторической роди его и на продолжателяхь дёль его, которые, подобно нисходящему потомству, повторяди нравственный образъ великаго строителя церкви. Іова милосердаго, многоученаго, пламеннаго духомъ, ревнующаго о дом' Вожіемъ наче жизни и вебхъ благъ ея. Въ параллель и противоположность Іову, суть живни Сагайдачнаго воспроизведена въ поздивищемъ козачествъ, которому церковно-редигозный элементь быль нужень такъ же мало, какъ и ему самому для преусиванія возацкой корпораціи. Оба эти дівятеля были равно ведики въ своихъ начинаніяхъ, но каждый дёлаль свое дёло по совершенно простымъ, примитивнымъ, чтобы не сказать -- по эгоистическимъ побужденіямъ, по внушеніямъ самозащиты, этого первоначальнаго родника героической славы. Оба старались не дать гивыда своего въ обиду. Одинъ создалъ козацкую силу, поднявъ козатество изъ упадка въ опасное для него время, когда оно могло бы быть задушено, и тёмъ безсознательно обезпечиль сліяніе Южной Руси съ Съверною, върнъе сказать — сдълалъ это сліяніе ненябъжнымъ. Другой создалъ силу интеллигентную, посредствомъ возстановленія іерархін изъ лучшихъ людей, какіе только ногло выработать русское противодъйствіе католичеству и уніи, и совнательно, какъ подвижникъ интеллигенціи, вель діла бъ тому, чтобы Малая Россія не оставалась отрозненною отъ Велиюй. Какъ въ козакахъ последовавшихъ эпохъ виденъ ихъ прототить Сагайдачный, болбе или менбе искаженный и видоизмененний новыми вибшними вдіяніями, такъ и въ последовавшихъ деятеляхъ мысли Іова, подъ сънію церкви, не разъ воскресаль передъ нами образъ Іова, со всёми его высовими достоинствами и съ притесью неизбежных въ омуте жизни недостатковъ. Таковъ мой

<sup>1)</sup> Coo. HOCA. IAE. I, 27.

выводъ изъ сопоставленія извёстныхъ данныхъ съ неизвёстными, или— съ историческимъ иксомъ.

Какь бы, впрочемь, оно ни было, только, по сказанію густынскаго летописца, возаки, въ качестве ли "старшихъ", или въ качествъ младшихъ братчиковъ кіевскихъ, -- это намъ не извъстно, - взяли патріарха Өеофана подъ свою охрану, когда онъ появился въ Украинъ. "Аки пчелы матицу свою, тако святъйшаго отца и пастыря овцы словесныя отъ волговъ противныхъ стрежаху", говорить съ трогательною наивностію густынскій л'этописецъ, воторый, вмёсто "овецъ словесныхъ", взяль бы, можеть быть, подобіе "сёрыхъ волковъ", еслибъ не быль забитый семинаристь и читаль слово о козакахь Игоревыхъ. Въ виду унитскихъ властей, въ виду королевскихъ урядниковъ, въ виду отступившихъ и приготовленныхъ къ отступничеству пановъ русскихъ, козаки теперь, болье нежели когда-либо, напоминали стихъ изъ панегерика ихъ прототипу -- храбрымъ русичамъ: "Сами скачутъ аки сврые волцы, ища себъ славы, а князю чти". Княземъ являлся среди нихъ Сагайдачный, и ихъ исканіе увінчалось полнымъ успъхомъ: они совершили дъло во въки славное; русская церковь и русская народность никогда не перестануть чтить имени великаго козапкаго гетмана.

• Өеофанъ пробыль въ Кіевъ съ ранней весни до овтября; готовые въ бою братчиви постоянно охраняли его, а потомъ, въ числъ 3.000, вмъстъ съ Сагайдачнымъ и всъми ново-посвященными архіереями, проводили его до самой границы и разстались въ городъ Бушъ. На прощаньи патріархъ нашолъ необходимымъ внушить религозному возаку: чтобы онъ не ходилъ войною на Москву, "на родъ христіанскій."

Не стану распространяться объ отношеніяхъ польскаго правительства къ натріарху, сдёлавшему, можно сказать, козацкое вторженіе въ область другого "святьйшаго отца", къ ущербу его экономіи. Довольно сказать, что словесныя овцы, пасомыя энер-

тическим посохом Борецкаго, не переставали охранять импровинованную іерархію, докол она вы томы нуждалась, и что, безь этой охрани, не просуществовать бы ей и одного года. Опасное положеніе православнаго митрополита и его архіереевь обнаружилось тотчась по оты зд патріарха вы Грецію. Подобно тому, какы благочестивымы было возможно подстроивать козаковы сегодня на кровавыя расправы сы предержащими властями уній, а завтра на возстановленіе православной іерархій, такы точно, сы другой стороны, нечестивымы легко было подсунуть королю вы подписи девреть, которымы новыхы русскихы іерарховы повемывалось ловить и казнить смертью. Повторялась все та же исторія, которую мы читали между стровы у Кадлубка и продолжаємы читать у присяжныхы писакы до нашего времени включительно, ясторія разжигательства международной вражди.

Іерархи скрылись въ недоступныя для королевских рукъ (brachia regalia) мъстности, оставля, нобамъсть, монастырскія и цервовныя имущества въ распоряженія своихъ антагонистовъ. Несообравное съ силою вещей гоненіе, какъ обыкновенно бываеть, подливо масла въ огонь. Для воинственныхъ мѣщанскихъ братчивовъ, сподвижнивовъ Сагайдачнаго, настала очередь доказать сажимъ деломъ то, что было обещано мещанамъ и не исполнено братчивами - аристовратами временъ Острожского. Слова: "мы должны имъ помогать и за нихъ заступаться на баждомъ мёстё п во всякомъ деле", эти слова, такъ хорошо звучавшія въ устахъ нановъ, готовыхъ за первое староство отступиться отъ благочестія, виражены были со стороны козаковъ пнымъ способомъ. Можно бы подумать, что Сагайдачный умышленно раздражаль туровъ свонии военными операціями въ Крыму, за Дибстромъ, въ Румеліи, въ Анатолів и на бурномъ "русскомъ" морѣ, — раздражалъ для того, чтобы поставить Рачь-Посполитую въ необходимость умолять своихъ банитовъ и бунтовщиковъ о помощи; но великіе соціальние деятели не совдяють обстоятельствь: они только пользуются ими. Создавать обстоятельства стремятся дъятели низшаго разряда,—такъ называемые военные геніи.

Какъ бы то ни было, только въ 1616 году поляки, на варшавскомъ сеймъ, торжественно обязались передъ турками усмирить козаковь; въ 1617-мъ повторили то же объщание надъ Дивстромъ, а въ 1618-мъ взмолились въ нимъ, чтобы спасали въ Московщинъ остатокъ войска королевича Владислава. Въ виду этого фанта, еще поравительное королевскіе универсалы въ украинскимъ старостамъ и вообще въ пограничнымъ властямъ: чтобъ они отнюдь не отпускали за Пороги ни за какія деньги живности, пороху, свинца, а на сплавныхъ рекахъ не давали строить козацкие походные суда. или спускать въ Порогамъ дипы, изъ которыхъ возави выдёлывали самое корыто своихъ чаекъ, -- все это подъ смертною казнью и конфискаціею имущества. Польская система вапрещенія морскихъ походовъ возакамъ, обусловленныхъ не буйствомъ, а житейсвими потребностями еще со временъ варягоруссовъ, имъетъ, въ своей специфичности, нёчто общее съ континентальною системою Наполеона І: она приведа Польскую Річь-Посполитую въ положение Франціи своего времени. Лучшимъ доказательствомъ естественной законности военно-промышленного стремленія въ морю, вторженія въ землю поработителей, желанія отвідать счастья въ борьбъ съ врагами европейской культуры служить постоянное участіе пограничной шляхты въ возацвомъ промысль, отъ начала козачества до окончательной кровавой ссоры всего шляхетского со встьми не-шлахетскимъ и всего польскаго со встыв русскимъ. Еще въ 1635 году, всего за тринадцать дътъ до паденія вапретительной польской системы (при Хмельницкомъ), -- сеймовымъ постановленіемъ запрещалось украинской шлякть увлекаться козацкими походами на море. "Случается часто", говорить сеймовой забонъ, "что на той Увраинъ люди шлахетского сословія помо-Гають запороженить козанамь въ такихъ морскихъ походахъ и

устранвають имъ различныя adminicula их этому своемильству. да и сами ходять съ ними на море и дълятся съ имм побеченто б

Не менее убъдетельнымы довазательствомы опик вешей т безсилія вабинетныхь ибропріятій представляеть напрасної важньченіе коммиссій нав знативиших пановь для обсуждени спосьбовь удержать возаковь въ повиновении. Хотя, по выполючети мевона, поть этого завистля вся сила Польшит и въ спискаль членовь коммиссій фигурировало по нёскольку лесятельь такихъ имень, вавь Замойскій, Заславскій, Корепкій, Любомпосвій, Петоцкій, но вадача была слишкомъ трудна, ціль очевкава, презставлялась недостижимою, и наны иногла даже не събежалт съ въвсе для совъщаній по назначенію сейма. Ошибва польских засудярственных людей вы воззрыни на бозачество сабдютельсь не въ ихъ свиръпости, на которую такъ надегають наши хулохничающіе историки, забывая, что паны принадлежали къ породі людей, а не львовъ или тигровъ: ошибка ихъ заклачалась въ отсутствін у нихъ экономическаго образованія, котораго не возможно было и требовать въ тоть выкъ, когда уничтожение сосыдей считалось верхомъ премудрости во внёшней политикѣ, а обогащение одного сословія на счоть другихь-во внутренней. Они были виновны только темъ, что были сильнее русской партіи. Еслибы русская демократическая цартія была на місті польской аристократической, то есть правительствовала бы государствомъ, — навърное она от впата вр почорным же погрешности продива сили вещей и вдраваго экономическаго смысла. Правители Речи-Посполитой распоряжались, безъ особенных влостных затей, по пословиць: "ситый голоднаго не понимаеть". Вмёсто того, чтобъ доставить низшимъ слоямъ общества безобидныя для ближнихъ средства бъ обогащению, они все свое внимание устремляли на оборону своего дегальнаго захвата. Для сохраненія въ порядей и обороны до-

<sup>&</sup>quot;, "Volumina Legum" изд. Огрызко, 111. 403.

мовъ, замковъ, фольварковъ, стадъ, пастбищъ, мельницъ, рыболовныхъ мёстъ, пасівъ, бобровыхъ гоновъ и другихъ угодій, необходимо было имъ держать толпу такъ навываемыхъ рукодайныхъ слугь изъ мельаго шляхетнаго и нешляхетнаго народа. Хищность этихъ офиціалистовъ и распространенная между ними подражательность панскому быту увеличивали непомерно расходы иведи въ неправильному, форсированному извлечению доходовъ изъ каждой хозяйственной статьи. Сдача недвижимаго, имущества въ аренду естественно, не уменьшала, а увеличивала зло. Что дълаль или допускаль дълать пань въ наслёдственныхъ имъніяхъ своихъ, то еще съ большею безпорядочностью и насиліемь надь работящимь людомь творилось вь имфніяхь королевскихъ этими старостами, подстаростіями, дозорцами, ихъ нам'єстниками и всего болье-рандарями. Тякой способъ хозяйничанья, получившій у нѣмпевь особенное названіе (polnische Wirthschaft), отбиваль охоту вы экономической предпримчивости у каждаго зависимаго земледъльца и у каждаго неизбъжно зависимаго въ то время торговца. Предпримчивость, эта душа человъческой дъятельности, натурально искала выхода, вмъсто того, чтобы погибнуть. Она устремлялась туда, гдв не было произвольной власти человъка надъ человъкомъ, стремилась къ промыслу на сторонъ-къ звъриной и рыбной ловив, прикрываемой отъ сосъднихъ хищниковъ вооруженною силою, а вмъсть съ тъмъ и къ добычничанью на счотъ хищныхъ соседей. Вотъ истинное происхожденіе украинскаго козачества, а не удальство и разгуль, о которомъ любять распространяться наши сочинители. Въ этомъ дегкомъ эскизъ экономического быта Ръчи-Посполитой заключена вся суть ея исторіи.

Еслибы сытые паны способны были понимать голоднаго, они бы обратились къ правилу: живи и жить давай другимъ, которое лежитъ въ основании всякой ассоціаціи умственнаго и физическаго труда. Еслибы и наши историки не были го-

родскими питомцами, они бы поняди, какъ горько приходидось кованамъ удальство, доставляющее литератору краснорвчивыя тирады. Отъ добра добра не ищуть, и въ наше время ныть возачества, напримёрь, хотьбы въ Северной Америве, во все не отъ нравственнаго превосходства янки надъ запорожцами, а оть успрховь экономическихь понятій, усвоенных администраторами и даже финансистами. Еслибы въ Таврическомъ Херсонесв продолжала развиваться греческая культура, вмёсто засёвшей тамъ татарщины, --- навърное, даже слово козака не было бы навъстно современному намъ человъчеству; а тъ козаки, которые завоевали для Московіи Сибирь, благодаря московскимъ порядвамъ, угнетавшимъ врожденную въ человъкъ предпримчивость, -безъ сомивнія, не ходили бы такъ далеко за добычею и, подъ вліяніемъ культивированных соседей, сделали бы, въ качестве ховяевъ, гораздо болье цвиныя пріобрьтенія для обширной пустыни, называющейся въ наше время Россійскою Имперіею. Ковачество, этоть продукть отатаренной пустынности русскихъ владеній выкохалось среди трехъ громадныхъ, но безпорядоч-HUXL XOSAUCTBE: poluische Wirthschaft; moskauische Wirthschaft, tartarische Wirthschaft.

Славано - татарская безпорадочность, а не духъ рыцарства, какъ это пріятно утверждать однимъ, не духъ разбойничанья незь ненависти къ государственному началу, какъ это офиціовно говорять другіе, и не то поэтическое удальство, которое представляется историкамъ, художничающимъ безъ юса въ своемъ художествъ 1). Польскіе администраторы были или рыцари, или государственники, или кабинетные мыслители; поэтому они такъ и совпадаютъ во взглядъ на козачество съ нашим, впрочемъ, достопочтенными труженниками на разнообразной почвъ историческихъ изысканій (я не говорю—изслъдо-

См. выше, стр. 208, примъч. 2.

ваній). У нихъ на столю дежало римское право, каноническое право и свое любезное квіаżесе, или иначе польское, право; но не лежали и не могли лежать основанія политической экономіи. У нашихъ историковъ, равнымъ образомъ, столы завалены легендами старыми — дётописями, легендами новыми — прагматической переработкою старыхъ и всевозможными политическими трактатами; но, судя по высказываемымъ ими понятіямъ объ отношеніяхъ сословій въ описанныя ими времена, въ собраніи ихъ книгъ остается та же неполнота, какъ и у польскихъ администраторовъ, не смотря на то, что политическая экономія, невёдомая магнатамъ, открываетъ въ наше время новую будущность человёчеству.

Козаки, яко люди, стояще непосредственно у дъла, лучше нашихъ историковъ понимали, что корень зла для успъховъ культуры заплючается въ нельномъ хозяйничань турокъ и татаръ, при которомъ не возможно было удержать даже тёхъ портовъ черноморскихъ, которыми владъли старые литовскіе князья до паденія Цареграда. Претвичу въ его реляціи и Дашковичу въ его довладь на петрковскомь сеймь не доставало только нъкоторыхъавсіомъ Кэне или Адама Смита, чтобы ихъ рѣчи приняли обороть философскій. Еслибы войны, которыхъ Польша предпринимада такъ много, ведены были во имя хозяйства, промысловъ и торговли, то есть съ цёлью охраненія ихъ отъ разорителей, а попросту для того, чтобъ уничтожить ховяйничаные хищное и чужеядное, водворившееся на поприщѣ древней культуры, то есть, еслибы возможна была для пановъ мысль-замёнить военную козациую добычу продуктами домашняго труда, другими словами — дать ихъ врожденной предпримчивости работу у себя дома; то видъ обширной площади отъ Вислы до Урала, конечно, былъ бы въ наше время иной.

Само собою разумъется, что возави, также какъ и паны, не понимали сущности своего дъла и той задачи его, которая рас-

крывается лишь нашему сравнительно просвещенному времени: но, поставленные силою вещей въ необходимость бить въ извъстную сторону, они дъйствовали практичнъе государственныхъ теоретивовъ, которые, находя полный просторъ для собственной предпримчивости, отечески уговаривали козаковъ подавить въ себъ это благородное начало прогресса, а за непослушание карали ихъ, какъ за зловредные шалости. Представителями и даже инстигаторами правительственной теоріи были коронные гетманы, которые, не смотря даже на такую ученость, какою обладаль Янь Замойскій, и на такой природный геній, какимь одарень быль Жовковскій, естественно, были такими же младенцами въ экономическихъ понятіяхъ, какъ и прославленный тупыми перьями Карлъ V, какъ и превознесенный ими великій Сюлли, эти знаменитые притеснители всемірной торговли и промышленности. Коронные гетманы были русинскаго происхожденія и получали свое военное образование на русскомъ пограничъ Польскаго государства въ борьбъ съ напоромъ азіятской силы; но умственная образованность приходила къ нимъ оттуда, гдв подвизались этп предводители эксплоатаціи слабъйшаго и безоружнаго.

Изъ той же Руси происходиль и Сагайдачный, но онъ, какъ человъкъ среды здоровой, не мудрствуя лукаво, употребиль всю жизнь на то, чтобы дъйствовать въ противоположномъ направленіи. Украинскіе льтописцы упрекають его дружбою съ панами, отъ которой будто - бы терпѣлъ простой народъ. Еслибъ это голословное свидътельство было написано и въ его время, а не послъ, какъ мы увърены въ томъ, то, въ глазахъ писавшаго (конечно человъка низшаго слоя общества), козацкій гетшанъ, достигающій своихъ цълей безъ шума, долженъ былъ
казаться потаковникомъ ненавистныхъ для убогаго гордецовъ
(а кто изъ магнатовъ не держалъ себя въ то время гордо?)
Украинскія хронички проникнуты фанатизмомъ, равнымъ фанатизму католическому. Одного этого довольно, чтобы Сагай-

дачний, при своемъ миролюбивомъ, чуждомъ всякаго шума, общени съ панами, явился "другомъ мытарей и грвиниковъ." Для насъ эта черта его характера, — наружное дружелюбіе съ панами и неприклонная настойчивость на своемъ, въ противность ихъ политикъ, — являетъ Сагайдачнаго типическимъ представителемъ украинскаго характера, который сказался во всей исторіи Украины, на сколько она еще не затемнена своими истолкователями, и можетъ быть провъренъ даже въ наше время на множествъ характерныхъ простолюдиновъ, съ которыми человъву иныхъ соціальныхъ понятій тавъ же трудно сладить, какъ было трудно польскому правительству ладить съ этимъ достославнымъ козацкимъ предводителемъ.

И вотъ опять передъ историкомъ встрачаются два силы. спорящія ва обладаніе Украиною: сила понимаемаго по-пански права, во имя государственной теоріи, и сила простонароднаго отрицанія этого права, во имя экономической практики, укаванной фактическою невозможностью жить иначе. Вопросъ решался не столько разсвиеніемъ Гордіева узла, сколько стараніемъ развязать его руками, нужды нътъ, что эти руки такъ были привычны къ разсвченію. Я говорю объ умінь Сагайдачнаго избівгать войны съ панскимъ или воронно-панскимъ войскомъ и заставить правительственныя власти обратиться въ низовымъ козакамъ съ искательствомъ въ то самое время, когда давали туркамъ торжественныя объщанія обуздать козаковъ и не шутя изыскивали способы истребить ихъ до остатка. Послъ такихъ мечтаній, свойственныхъ только модямъ, недалекимъ въ теоріи государственнаго хозяйства, козаковъ, на перекоръ всякой политикъ, пригласили въ Мостовщину, и возаки вернулись оттуда съ такимъ духомъ, что могли безнаказанно вмешаться даже вы королевскія прерогативы. Согласіе Конашевича съ панами, осужденное близорувимъ украинскимъ летописцемъ, его, на видъ, предательское единомысле съ притеснителями народа, было действительнее, какъ предыдущей,

такъ и посл'вдующей козацко-шляхетской войны для защиты естественной автономіи края.

Еще меньше представлялось панамъ возможности стеснить военныя козацкія операціи противъ такъ называвшихся въ то время враговъ святого креста, которыхъ съ большею опредълительностью можно назвать врагами мирныхъ занятій, питающихъ равумную предпріимчивость человіческую. Сами паны были неноследовательны въ козацко-турецкомъ вопросе, по недостатку солидарности между партіями, по увлеченію интересами отдівльныхъ лицъ и фамилій. Вёдь не вто же другой, какъ паны, и ниенно русскіе, были образователями козачества. Они, по своей природів или по тому, что по-украински называемыя вдача, быин на столько же козаки, на сколько и потомки варяго-руссовъ,--одного и того же съ козаками гнёзда "шестокрыльці." Заманенные въ польскую семью людьми gentili e manierosi, они противотвиствовали козакамъ во имя издюбленнаго ими польскаго права. но въ душъ, во глубинъ врожденной "удачи" своей, оставались все твии же нотомками козака Байды, Богдана Рожинскаго, Сверчовскаго и т. д. Молдавія искушада ихъ по-старому, какъ мёстныхь рыцарей, и заставляла манкировать политическими видами всего своего сословія. За что бы ни повздорили съ панами козави, на Волощинъ, какъ они звали безравлично оба господарства, на походъ въ Волощину сердца ихъ бради одинъ авкордъ съ сердцами пограничныхъ вемлевдадёльцевъ, какъ бывало во времена оны, за ихъ дедовъ и прадедовъ. Польское правительство билось вакъ рыба объ ледъ съ козаками, билось потому, что не дозрѣло до уразумьнія экономической идеи соединенія общихъ выгодъ въ важдомъ предпріятін; а козаки между тімь, безь всякаго мудрствованія, отыскивали тайну гармонів. Магнаты внутреннихъ областей старались вооружить свою украинскую братію противъ пограничныхъ лотровъ, а подольскіе, галицкіе и кіевскіе паны не разъ забывали, къ которому дагерю они принадлежать, и

часто относились въ возацвимъ отаманамъ, точно буйтуръ Всеволодъ — въ Игорю: "Сідлай, брате, своі бръзыі комоні, а мои ті готові, осідлані". Совм'єстные походы, общія издержки на предпріятіе и общее пользованье добычею связывали русь православную и русь окатоличенную экономически, докол'є магнаты съ руководившими ихъ ісзуитами не порвали и этой связи.

Ослешленное римскою политикою, панское полноправство вызывало въ отрозненной Руси реакцію безземельныхъ и безправныхъ. Отсюда — гайдамачество среди мирныхъ жителей и козацый промысель вдали отъ панской монополіи. Но то же самое полноправство давало панамъ диссидентамъ и дизунитамъ возможность противодействовать королевскому правительству въ устройствъ единой римской ісрархіи. Паны не потому противодействовали королю, что прониклись высшими убъщеніями, что превзощии просвъщеніемъ учредителей католичества въ Польше, а потому, что это имъ было нужно, яко панамъ, по династическимъ соображеніямъ, по эгоистическому разсчету. Отсюда — замвшательства во всёхъ сословіяхъ и присседно во пользу то панских, то не-панских партій, но всегда во вредъ экономическому развитію общества. Противоръчіямъ не было въ Польшъ конца. То же противное здравому гражданскому смыслу полноправство, которое, по видимому, стояло на стражв государственнаго единства и безпорядочнаго порядка, обезпечивало панамъ безнаказанность въ такихъ походахъ, за которые они же сами, на своихъ сеймахъ, придумывали возавамъ навазанія. Еслибы можно было забыть, что Сигизмундъ III всю свою жизнь, подобно Филиппу II испанскому, богобоязненно и набожно вредиль усивхамъ общественнаго преуспъянія, то положеніе его и его религіозныхъ совътниковъ могло бы внушать участіе. "Во все наше парствованіе", плачется онъ въ своемъ универсалъ отъ 22 мая 1618 года, "мы всъми силами старались не только освободить коронныя земли отъ внашнихъ

непріятельских вторженій, но и сохранить внутреннее спокойствіе, и укротить своевольство частных лиць, разнузданных на всякое зло; но, по какому-то особенному несчастію и, в роятно, по людскимъ гръхамъ, ничто не помогаеть, напротивъ, своевольство все болье и болье усиливается".

Это писаль глава ваконодательной власти, а вслёдь за тёмь глава исполнительной, именно коронный гетмань Жовковскій, вмёстё съ такими козаковатыми панами, какъ оные Корецкій и Вишневецкій, вмёшивается въ молдавскія дёла и ведеть съ собой въ турецкія владёнія тёхъ самыхъ козаковъ, которыхъ онъ же наказываль и стращаль наказаніями за то, что они не хотёли играть роли голодныхъ псовъ въ виду пиршествующихъ пастуховъ, а предпочитали блукати вовками сіроманцями по колонивованной панами Украинѣ. Объ этомъ походё говорено въ своемъ мёсть. Здёсь остается напомнить, что козаки участвовали въ последнемъ походё Жовковскаго — или, какъ люди наемные, или, какъ вассалы панскихъ домовъ. Коронный гетманъ, опасаясь поднять высоко козацкое самомнёніе, оставилъ козаковъ-de-facto; поступиль, значить, по пословицѣ: "Тёхъ же щей да пожиже влей".

Между тёмъ, какъ кородь теряль голову иносказательно, а коронный гетманъ потерялъ фактически, и на шляхетскую половину отрозненной Руси напало безголовъе, бользнь, которою страдала Польша со временъ обращенія православныхъ людей въ язычниковъ и вторичнаго крещенія ихъ во имя мнимаго главы церкви Христовой, — Сагайдачный, дъятель скромнаго, но плодотворнаго разряда, продолжалъ то дъло, которое пачали братства вмёстё съ отдёльными представителями убогой интеллитенців врая, отъ имени Острожскаго и подобныхъ ему богачей, готовыхъ, какъ это часто бываетъ, на все полезное и на все вредное, въ одно и то же время. Съ его именемъ, оставленнымъ въ тёни и лётонисцами, и исторіографами, соединяется то вели-

кое движеніе русской силы противь мусульманства, которое напрасно называють одни разбойничаньемъ, а другіе рыцарствомъ. — движение нравственно-экономическое, истекавшее при всей своей грандіозности, изъ двухъ простыхъ началь -- отміценія за "обиду гиту своего", манеромъ варяго-руссовъ, и снабженіе этого гивада всвиъ необходимымь, по ихъ же предковскому примеру. Съ его же именемъ связано и воспоминание о самой рѣшительной опповиціи, какую когда-либо сдѣлаль русскій народъ папизму. Два величайшіе врага успёховъ благоденствія человвческаго, два величайше представители чужеядности, какіе когда-либо появлялись въ исторіи разумнаго труда и промысла, встретили въ этомъ темномъ козаке препону, которая доказада христіянскому міру, что не все возможно для ихъ всеподавляющей силы. Уже въ 1617 году решено было въ турецкомъ диване послать въ предёлы Польши сильное войско, подъ начальствомъ Свиндеръ-баши, чтобъ истребить козаковъ поголовно и заселить Украину мусульманами. Планъ этотъ отсроченъ по независящимъ отъ верховнаго дивана обстоятельствамъ, но не отложенъ. Гораздо раньше ръшено въ Ватиканъ распространить апостольскую миссію Польши, жадный къ захвату мессіанивиъ, до ледовитаго моря. И этоть столь же великій и столь же нечеловіческій планъ только отсроченъ, но не отложенъ. А козакъ, сида задумчиво на Порогахъ, на этихъ "каменныхъ горахъ", которыя Склеутица Дивирь "пробиль сквозв вемлю половицкую", — полсививался съ одинакниъ презрвніемъ и надъ бородатими, и надъ бритыми врагами своими. По мирному трактату надъ Дивстромъ, ниже Яруги, паны ввяли расправу съ козаками на себя, --- русскіе паны приняди на себя обязательство угодить разомъ и темъ, воторые слыми опасными врагами всего христіянства, и тімь, которые еще опасиве для христілиства пропагандировали его. Но ни угрозы невёрныхъ, ни самоувёренность христіянъ не остановили походовъ козациять на море. Непосибдовательные представители верховной власти въ Польшѣ сами помогали козакамъ раздражать султана; наконецъ дали ему отвѣдать самаго вкуснаго изъ всѣхъ блюдъ, какими "судьба, балуя смертныхъ чадъ", лакомитъ ихъ изрѣдка,—отвѣдать мести, да еще самой полной, самой кровавой.

Теперь давнишнія угрозы Турчина, превратились въ действительность. Разнесся слухъ, что молодой султанъ Османъ съ трехъ частей свёта стягиваеть на Польшу войска свои; что проектировано составить армію въ 600.000 воиновъ, и что передъ его дворцомъ стоитъ бунчукъ, въ знакъ того, что самъ падишахъ будеть главнокомандующимъ. Готовилось ибчто подобное знаменитому походу Ксеркса на грековъ. Польскимъ классикамъ открывалась широкая возможность доказать, что получаемое ими, при посредствъ језунтовъ, воспитанје, возвышаеть патріотизмъ и даеть сердцу мужество. Но Польская республика подражала классическимъ героямъ только фразами: между ея гражданскими доблестями и доблестями Леонидовъ и Оемистовловъ было столько же общаго, сколько между фигурами святыхъ ксензовъ, изваянныхъ для украшенія польскихъ костеловъ, и высокими произведеніями рѣзца Фидія или Праксителя. Передо мною лежить развернутый "Pamiętnik Wojny Chocimskiej", написанный по-латыни однимъ изъ просвёщенныхъ участниковъ этой войны и переведенный по-польски однимъ изъ ученыхъ подявовъ нашего времени. Оба были ополяченные русины, и оба одинавово бредили славою Хотинской войны, точно после пріема опіума, хотя между ними было 230 леть разстоянія (а время, какъ говорять, но, относительно поляки говорять ошибочно, вскът отрезвляетъ). Между тъмъ эта война обнаружила пороки польскаго общества еще въ большей степени, чъмъ знаменитая вейна московская, и принесла Польше безсмертный позоръ, но никавъ не безсмертную славу.

Прежде чёмъ подтвержу мой протесть противъ неисправима-

го польскаго самовосхваленія, дамъ самимъ полякамъ высказать взглядъ на это дъйствительно громкое, но для нихъ безславное дъло. Авторъ книги: "Commentarius Belli Chotinensis", былъ отецъ прославленнаго польскими историками (а съ ихъ голоса — и россійскими) Яна Собіскаго, по имени Якубъ. Книгу эту историкъ польской литературы, Вишневскій, ставитъ наравнъ съ твореніями Өукидида и Тацита, но она начинается слъдующими словами:

"Суждено мнѣ описать походъ польскаго вороля Сигизмунда III противъ турецкаго императора Османа, — описать войну, которой ничего подобнаго не сохранила человъческая память, — войну, больше которой въкъ смертныхъ не видълъ, — войну, ужасающую числомъ войска и приготовленій, славную знаменитыми чудесами мужества, быстрыхъ дѣйствій и счастливаго окончанія, — войну, изумляющую въка и достойную того, чтобы она въ отдаленнѣйшихъ концахъ земли у самаго поздняго потомства, получала васлуженную мзду и заняла знаменитъйшія перья".

Если исторія должна быть панегирикомъ, какъ думаль, очевидно, многоуважаемый skąd inąd авторъ "Historyi Literatury Polskiej", то "Commentarius Belli Chotinensis" безконечно превосходить и Фукидида, и Тацита. Но, если исторія пишется для того, чтобъ образумить и предостеречь потомство вёрнымъ изображеніемъ безумныхъ предковъ, изображеніемъ ихъ пороковъ, ихъ несообразныхъ съ природою вещей стремленій, а вмёстё съ тёмъ представить и примёры мужества, самоножертвованія ради моральныхъ интересовъ, высокаго полета къ идеалу свободы, который не потеряетъ своей цёны во вёки; то книга Якуба Собіскаго не достойна даже и того, чтобы Тацитъ или Фукидидъ взяль ее въ руки для самаго низкаго употребленія. Мы не станемъ развёнчивать предковъ своихъ, унесенныхъ изъ нашей русской среды потокомъ общественныхъ, политическихъ и рели-

тіовныхъ соблазновъ. Предоставимъ самимъ полякоруссамъ представитъ ихъ на судъ нашей довольно уже трезвой и смышленой современности, съ фальшивыми своими аттестаціями.

Начнемъ съ предводителя войны, "изумляющей въка", съ оватоличеннаго русина Ходвевича. Это — тотъ великій полководенъ, который, если читатель помнитъ, помнитъ, по Нарушевичу и другимъ историкамъ, простоялъ жестокую морозную ночь подъ Вязьмою, въ отврытомъ подъ, воображая, что на него ударять русскія войска, даже не въдавшія о его стояніи, и едва не представиль міру зрівлища ціликом замороженной армін, въ чомъ превзошоль бы даже боготворимаго поляками. Наполеона. Онъ, вмъсть съ руководимымъ имъ королевичемъ, быль выпутань изъ московской войны "простакомь", какь пишуть современные поляки. Сагайдачнымъ. Тотъ же простакъ понадобился ему въ ужасающей степени и для войны турецкой. Здёсь между поставленнымъ внъ закона возачествомъ и узаконеннымъ со всеми его плутнями панствомъ произошла сцена, которую польскіе исторіографы всячески игнорирують. Къ помощи Сагайдачнаго обратились паны, именемъ короля, въ то самое время, когда королевские мандаты, повелбвавшие ловить и предавать смерти членовъ новой русской ісрархіи, красовались на всёхъ мёстахъ, наиболее посещаемыхъ народомъ: на городскихъ воротахъ, на дверяхъ церквей и костеловъ, у входа въ ратуши и всякія судилища. Сагайдачный на просьбу присданныхъ къ нему королемъ уполномоченныхъ, отвъчалъ такъ, какъ въ наше время отвъчаеть нерасположенный къ сосъднему пану кліборобъ украннскій — учтиво и уклончиво. Въ переводів на языкъ придворной шляхты, отговорки его своевольствомъ козаковъ, невозможностью подняться въ короткій срокъ съ большою силою и тому подобнымъ значили не больше и не меньше, какъ жеданіе, чтобъ шляхта повторила опыть войны безъ помоши Грицей, которыхъ она отсывала пасти свиней да пахать землю. Слова, дошедшія

по львовскаго летописца, могли такъ же точно дойти и до Сагайдачнаго; а Сагайдачный, какъ и всякій могучій человівкь,это надобно помнить — быль не болве, какь представитель извъстной нравственной силы, какова бы она тамъ ни была. Великость и малость такъ называемыхъ историческихъ личностей больше всего этими обусловливаются. Онъ имель, къ тому же, еще и другую причину играть роль человъка, безсильнаго надъ козаками. По проискамъ нановъ, козаки реестровые, или считавшіе себя таковыми, старые бурлаки, составлявшіе родъ боевого монашества въ Низовомъ Войскъ, избрали своимъ предводителемъ, офиціально такъ называемымъ старшимъ, какого-то Бородавку. Интриганы хотели парализовать этимъ маневромъ власть Сагайдачнаго, въ которой такъ нуждался теперь король. Но Сагайдачный быль сиденъ своимъ именемъ и намятью усивховъ своихъ; отнять у него обаяніе надъ козацкими умами было выше средствъ, какими располагали темные противники его. Къ нему справедливве, нежели къ которому-либо изъ козацкихъ предводителей, могли быть примънены слова лътописной дегенды: "рече убо старшій, и абіе козаковъ аки травы будеть". Его авторитеть никъмъ и ничъмъ не могъ быть ограниченъ. По разсказу польскаго Оукидида или Тацита (трудно сказать, на кого изъ этихъ великихъ историковъ онъ менъе похожъ), Ходкевичъ и его войско подъ Хотиномъ, ожидавшее со дня на день прихода новаго Ксеркса, были въ страшномъ уныніи по случаю отсутствія козацкихъ полковъ. Часть ополченій шляхетскихъ разб'явалась изъподъ королевскаго знамени еще до перехода черезъ Дивстръ; остальное войско непременно бросилось бы стремглавъ назадъ, какъ въ Цопорской кампаніи, еслибы козаки не прибыли раньше турокъ. Вм'єсто domi ne sedeas, было бы тогда domine sedeas, и мусульмане брали бы шляхту по домамъ, какъ грибы. Но Сагайдачный быль не Хмельницкій: онъ этого не желаль. Онъ желаль только, чтобы ляхи не трогали души народной - христіянской науки, затанвшейся въ православномъ духовенствъ, какъ поскъдній залогъ спасенія русскаго народа отъ чужой въры и чужого обычая. Давши ляхамъ дойти до агоніи ужаса, онъ вдругъ появился въ Варшавъ и, въ видъ почтительнъйшей просьбы, потребовалъ отъ латино-польскаго правительства отмъны мандатовъ противъ новой іерархіи. Интересно читать въ современномъ дневникъ одного изъ королевскихъ дворянъ о варшавскомъ визитъ Сагайдачнаго. Онъ, въ самой почтительной формъ, но какъ нельзя категоричнъе, предложитъ ляхамъ выборъ между быть и ме быть, а о немъ пишутъ, какъ о явленіи, едва стоющемъ упоминанія!

"Julii 7. Krolowic wyiachał do Wołoch pod Chocim przeciwko tureckim woyskom, na pożarcie Korony Polskiey następuiącym".

"Julii 20. Saydaczny kozak, ktory był hetmanem kozakow Zaporowskich na Woynie Moskiewskieg y potym pod Chocimem przeciw Osmanowi, Cesarzowi Tureckiemu, poselstwo od Woyska Zaporowskiego odprawował v Krola JMci y dwa więzniow Tatarskich oddał".

"Julii 31. Saydaczny wziął Odpawę". 1)

Вотъ все, что записано въ придворномъ дневникъ о человъкъ, который держалъ тогда въ рукахъ судьбу всей Польши, и могъ бы превратить ее въ пустыню однимъ своимъ бездъйствіемъ. Важно то обстоятельство, что эти тупыя строки были писаны не во время пребыванія Сагайдачнаго въ Варшавъ, а по окончаніи войны, которая безъ него была бы вавилонскимъ плъненіемъ и вареоломеевскою бойнею.

<sup>1)</sup> Іюля 7. Королевичь вижкаль въ Волощину подъ Хотинь противь турецких войскъ, наступавшихь для пожранія Польской Короны.

Іюля 20. Козавъ Сагайдачный, который быль гетманомъ запорожскихъ козатовъ въ Московскую войну и потомъ подъ Хотиномъ противъ турецкаго императора Османа, отправляль посольство отъ Запорожскаго Войска у его кородевской милости и отдаль двукъ татарскихъ плънниковъ.

Іюля 31. Сагайдачный быль отпущень.

Но перенесемся изъ Варшавы въ хотинское войско. Польскій Тацить, Якубъ Собіскій, такъ изображаеть Ходкевича: "Na trwarzy Chodkiewicza jaśniała taka wspaniałość, że Constanty (посолъ турецкій), na pierwsze ujrzenie wodza, chciał przed nim uklęknąć jak przed bóstwem". ¹) Это дъйствительно такъ было. Хитрый грекъ зналъ несчастную слабость поляковъ и нашолъ въ ихъ сердцъ такой уголокъ, что, при заключеніи послъ войны трактата, получиль отъ нихъ 5.000 злотыхъ: сумма огромная для людей, которымъ собственнаго посла случалось отправлять въ Турцію съ 600 злотыхъ въ карманъ.

Не смотря на wspaniałość или почти божественное величіе предводителя, жолнеры не хотвли переходить черезъ Днвстръ и требовали платы, а денегъ у поляковъ, какъ всегда, не было. Коммиссары, подражая ех оfficio Улиссу, равослади по ротамъ секретную "цедулу", или записку, которою каждую роту уввряли, что она получитъ плату первая. Этимъ способомъ заставили великодушныхъ патріотовъ двинуться къ мосту, съ тайной уввренностью, что денегъ могутъ не получить товарищи, но не та отличенная отъ всвхъ хоругвь, которая владвла секретнымъ объщаніемъ. Risu teneate amici!

О моств черезъ Днъстръ стоитъ не меньше прочаго вспомнить. Сперва считали невозможнымъ такое смълое дъло; наконецъ войсковые инженеры принялись за работу. Работа, однакожъ, имъ не удавалась: быстрота теченія рвала изъ рукъ строительный матеріалъ. Все это наблюдалъ молча одинъ темный русинъ и, когда важные техники отчаялись въ возможности предпринятаго дъла, онъ предложилъ имъ свои смиренныя услуги. Въ короткое время мужицкая постройка дала панамъ возможность переправить войско, обозъ и артиллерію на волошскій берегъ Днъстра, подъ Хо-

¹) На инцѣ Ходкевича сіяло такое величіе, что Константинъ, при первомъ взглядѣ на вождя, хотѣлъ преклонить предъ нимъ колѣни, какъ передъ божествомъ.

тинъ. Дальнъйшаго упоминанія о геніяльномъ самоучкъ въ дневникъ польскаго Тацита не обрътается.

По раздачь хоругвямъ тайной цедуды, "we wszystkich umysłach było zwycieztwo, we wszystkich ustach okrzyk tryumfu... Chodkiewicz dla choroby slaby ciałem, ale silny duchem, a obliczem Marsowi podobny, iechał na dzielnym rumaku, wzrokiem i skinieniem ozywiaiąc woisko. 1) Далье польскій Тацить описываеть, какими грозными показались молдаванамъ веселыя польскія хоругви, польскіе кресты и орды на знаменахъ, и какъ народъ всякаго возраста и состоянія воздіваль нь небу руки, прося поляковь о помощи. А поляки уже напали на беззащитный замокъ Серетъ и захватили тамъ имущества собжавшихся туда армянъ и молдаванъ. Другая купа героевъ, всегда готовыхъ карать козаковъ за хищничество, бросидась вскор'в потомъ назадъ черезъ Дн'встръ на местечко Жванецъ, которое будто-бы велено уничтожить. Въ самое короткое время все имущество жителей было расхищено татарскимъ обычаемъ, село раскидано, совжено, уничтожено, - и послв этого Якубъ Собіскій говорить съ негодованіемъ, что подольскіе хлопы учили турокъ, какъ зажечь польскій лагерь. Такой же и даже болбе ужасный случай повторился надъ молдаванами, которые устроили себ'в родъ цыганскаго села, подъ защитою польскаго дагеря. Одинъ пьяница шепнулъ другому, что молдаване умыслили какое-то предательство; какъ бъщенные, метнулись польскіе жолнеры на несчастныхъ скитальцевъ и не оставили въ живыхъ ни беззащитной женщины, ни ребенка. А когда начались приступы турецкаго войска къ обозу, этихъ неукротимыхъ людей часто вытаскивали изъ-подъ возовъ и обводили по всему лагерю, какъ трусовъ. Въ числе ихъ, по словамъ пана Явуба, было много людей, принадлежавшихъ къ знаменитымъ фамиліямъ. Эти пред-

<sup>1)</sup> Во всёхъ умахъ была побёда, во всёхъ устахъ врики тріумфа... Ходкевичъ, слабий отъ нездоровья, но сильний духомъ, а лицомъ подобний Марсу, ёхалъ на борзомъ конё, оживляя войско взоромъ и движеніемъ.

ставители того, что носило у поляковъ имя народа, не только прятались подъ возы, но бъгали изъ-подъ своихъ знаменъ, бакъ ночью. такъ и среди бъла дня. Дошло до того, что составленъ быль публичный акть, наполненный именами трусовъ и бъглецовъ; этотъ актъ представленъ сейму, и сеймъ приговорилъ отобрать у негодяевъ имущества, которыя однъ только и составляли прязнакъ ихъ szlachetności. Войска для турецкой войны предположено было собрать 70.000, не считая возаковъ, а собрали едва до 30.000. да и тв норовили или бунтовать за педоплату жалованья, или тайкомъ разб'ежаться. Артиллерія была въ такомъ положеніи, что понадобилось туть же, въ дагеръ, можно сказать, наканунъ битвы съ турками, производить починки, дълать лафеты и колеса; но и то едва штукъ двадцать пушекъ годилось для стрельбы. Хлебныхъ и другихъ запасовъ сделано такъ мало, что въ короткое время кампаніи, продолжавшейся всего м'всяца два, были въ польскомъ войскъ люди, умиравшіе съ голоду.

При такихъ обстоятельствахъ, понятенъ ужасъ полководца, лицемъ похожаго на Марса, когда онъ получалъ известія о наступленіи грозной турецкой арміи и не получаль никакихъ въстей о движеніи козаковъ. Наконецъ появился въ польскомъ лагеръ Сагайдачный, но безъ войска: онъ прибыль подъ Хотинъ прямо изъ Варшавы. Козаки раскиданы были въ разныхъ м'встахъ: кто готовился въ войнъ, вто сторожилъ на татарскихъ шляхахъ орду, а нёкоторые занимались уже козацкимъ промысломъ въ Волощинъ. Конашевичъ быстро ихъ созвалъ, и рядомъ съ 30.000 короннаго войска, надъ Дивстромъ у Хотина отаборилось 30.000 козаковъ, съ артиллеріею, которая и числомъ и достоинствомъ далеко превосходила польскую. Не прежде чёмъ примкнуть къ полякамъ, онъ позвалъ къ суду Бородавку. Это загадочное для насъ дело, въ чомъ собственно былъ виноватъ Бородавка. Известно только, что его судила войсковая рада и присудила къ отсъченію головы. Польскіе историки говорять, что Конашевичь быль грозный предводитель: за всякій войсковой безпорядокъ, по его мановенію, летъли съ плечь буйныя головы. Диктатура въ военное время принадлежала гетману вполнъ, и не мудрено, что Сагайдачный достигалъ успъха въ походахъ тъмъ, что заставлялъ козацкую орду трепетать своего слова. Но онъ, величайтій изъ всъхъ гетмановъ, былъ больше всъхъ игнорированъ. Извъстны только результаты его дъятельности, но какими способами достигалъ онъ выполненія своей воли, никто объ этомъ не распространился.

Едва заняли козаки свою позицію, какъ подступили къ Хотину турки. Съ этого момента начинаетъ польскій Оукидидъ свою повъсть объ ужасахъ войны и геройствъ воюющихъ. Мы повторять его не станемъ. Батальныхъ историковъ и безъ того у насъ много. Огранимся общимъ взглядомъ на турецкое войско, чтобы понять исходъ кампаніи, надълавшей пустого шуму въ Европъ, при содъйствіи къ тому красноръчивыхъ польскихъ языковъ и писаній.

Османъ грозилъ собрать 600.000 воиновъ и собралъ только половину. Имперія, которою повелѣвалъ молодой султанъ, измѣнилась много въ теченіе XVI столѣтія. Янчаръ-Полявъ описываетъ войско султана Амурата въ вонцѣ XV вѣка, какъ образецъ устройства и фуражировки. Онъ отдаетъ ему, по вооруженію и дисциплинѣ, первенство передъ всѣми европейскими войсками: въ этомъ и тайна успѣховъ оттоманскаго оружія, поразившихъ балованную Европу ужасомъ. Турки были страшны порочной Европѣ, но не добродѣтельной. Еслибы пороки XV и XVI столѣтія не пріобрѣли, долговременною практикою, неприкосновенной законности,— азіятская сила отхлынула бы отъ Европы скоро. Тогдашнее общество вело упорную, хоть и глухую, борьбу съ привилегированными злодѣями, и, въ то же самое время, подъ ихъ влодѣйскимъ предводительствомъ—съ азіятцами. Торжество оттомановъ надобно мѣрить упадкомъ гражданской правственности,

какъ въ Византіи, такъ и въ техъ государствахъ, которымъ турецкая сила представлялась непобъдимою. На сколько турки были сильне трепетавшихъ передъ ними дворовъ и армій, на столько они были ихъ свъже силами физическими и нравственные. Другой законъ воинскаго торжества народовъ надъ народами не выслъженъ исторією со временъ Өемистокла. Турки въ началъ своего появленія передъ глазами растленной Европы, были народъ здоровый въ своихъ азіятскихъ нравахъ, върный своему слову, воинственно д'ятельный. Докол'в необходимость требовада отъ нихъ завоевательной энергіи, дотолю жизнь этого народа подобна была горному ручью, быстрому, свёжему, живому. Но, мъстный элементь имперіи, въ которой расположились наконецъ безпрепятственно последователи энергического пророка съ своими гаремами, съ своими кофейными домами и галлереями, гдъ проводили они все праздное врамя, не замедлилъ произвести на бурную дружину завоевателей снотворное действіе. Этотъ элементь быль-готовность побъяденных грековь къ услугамъ-Самъ Ганнибалъ, одушевленный жаждою мщенія, а не господства, не устоять противъ мягкихъ, ласковыхъ нравовъ и предупредительности жителей Капуи. Воинъ кръцнетъ отъ сопротивленія и слабветь среди рабской покорности, среди всеобщей угодливости. Все смёлое, все вёрное долгу, все благородно-гордое, чёмъ Византія держалась еще на старыхъ своихъ основаніяхъ, пало подъ фанатическимъ напоромъ пришельцевъ; представители народныхъ доблестей погибли въ неравной борьб'й безъ остатка; напротивъ представители нравственнаго разврата, порожденнаго деспотизмомъ, въ византійскомъ обществів, остались цілы въ завоеванномъ крав. Они сделались печальнымъ достояніемъ завоевателей, и начали мало-помалу разлагать силу, созданную трезвою ум'вренностью среди роскоши, воснитанную религіозною готовностью оставить вемныя утёхи для безконечныхъ наслажденій райскихъ. Среди роскошнівищей містности, какую только

могли выбрать обладатели древняго міра, окруженные дарами и добычею со всёхъ вемель, прикасавшихся къ новой имперіи. турки сдёлались равнодушны къ награде, уготованной Азраиловъ каждому правовърному за великодушную разлуку съ гаремомъ и его одалысками. Ремесло воина перестало быть предметомъ соисканія; оно сділалось долгомъ, и долгомъ тягостнымъ. Масса богатыхъ людей разрослась постепенно въ целое общество. Масса искателей богатства превратилась въ толну угодниковъ этого общества. И начали усвышеся спокойно на дорогихъ коврахъ богачи повелевать людьми, привычными сидеть на седле. Этимъ способомъ образовалось войско, задариваемое, поощряемое и часто подкупаемое. Нагроможденныя въ частныхъ рукахъ богатства, путемъ подарковъ, наградъ и подкуповъ, дълались достояніемъ боевого народа и выделяли изъ него людей обевнеченныхъ. Страсть къ обогащению охватила все воинственное общество и заменила въ немъ прежнюю страсть къ господству. Торговые обороты въ недавнемъ центръ всемірной торгован награждали каждаго за искусную спекуляцію върнье, чемь военныя случайности — за мужество и храбрость. Этимъ-то манеромъ въ Турецкой грозной имперіи пришли діла къ тому, что янычары позволяли козакамъ грабить владенія падишаха почти у нихъ передъ глазами, и, витсто того, чтобы ихъ преследовать, зани**мались** продажею столичныхъ товаровъ. 1) Государственный организмъ даваль пищу чужеяднымъ тварямъ, каковы были равбойничавшие внутри государства райзы; онь ужь не въ сидахъ быль равростаться на счоть сосёдей. Дряхлость его состава скавывалась въ обманъ, котораго жертвою быль постоянно верховный повелитель. Полководцы играли передъ нимъ роль непобъдимыхъ и не пускали его самого въ походъ, чтобъ онъ не удостоверился въ противномъ.

<sup>1)</sup> См. виме, стр. 174.

Когда пылкій Османъ воткнуль бунчукъ передъ своимъ сералемъ, все государство вакъ-бы сговорилось противодействовать его повельніямъ. Приготовленія къ войні шли вядо; препятствія и неудобства оказывались на каждомъ шагу; совътники, яко органы массы, всячески отклоняли Османа отъ войны съ Лехистаномъ и пророчили ему гибель; дошло до того, что одного султанъ пронзилъ ножемъ, а другому велёлъ снять голову. Все-таки тренетные и вмѣстѣ дерзкіе рабы безконтрольнаго деснота пригнали походъ къ осеннему времени. Только въ началъ сентября достигли турки береговъ Дивстра, двигаясь медленно съ громадною армією тысячь въ триста народу, обремененнаго множествомъ громоздкаго багажа. Самый походъ къ Дивстру быль уже началомъ пораженія безпутно организованной и безъ толку фуражируемой арміи Османа. Широкій проторенный ею путь означенъ быль падшими животными и мертвыми людьми. Жители Смирны, Дамаска, Кориноа и Каира, насильственный контингентъ "повелителя Мекки и Медины, владыки семи царствъ и четырехъ угловъ свъта", страдали оть холодныхъ дождей и вътровъ въ томъ краю, куда римляне ссылали своихъ преступниковъ на климатическія мученія. Купны, привыкшіе отділываться золотомъ отъ военной новинности, шли подъ Хотинъ, точно каторжные. Столкнувшись прежде всего съ козацкимъ таборомъ, турки почуяли свою физическую и нравственную немочь отъ соприкосновенія съ этою свёжею силою, съ этимъ собраніемъ здоровыхъ мускуловъ, съ этимъ одицетвореніемъ безстрашія въ виду смерти. Робость Османова войска заставляла его не разъ опасаться безумной паники. А съверное небо дышало, между тъмъ, порывистыми вътрами, срывавшими турецкіе шатры; невиданная въ южномъ климать слякоть превращала почву въ скользкую тину. Среди такой бъды, неотвратимой для человъческого могущества, пушечныя колеса връзывались въ грязь по ступицы; а пушки при безобразной своей огромности, дъйствовали весьма невърно и производили только напрасный грохоть. Тридцать четыре дня простояли мусульмане въ боевомъ порядев, нападая на христіянъ; множество было битвъ; множество пало съ объихъ сторонъ народу; но несравненно больше гибло турокъ отъ холода, голода и бользней, нежели отъ непріятельскаго оружія. По свидътельству англійскаго посла въ царьградъ, Османъ вернувшись изъ походу, не досчитался 80.000 войска и 100.000 лошадей.

И при такихъ-то обстоятельствахъ, польскіе воины, носившіе часто фамиліи, знаменитыя въ исторіи, бъгали изъ-подъ знамени, или прятались подъ возами. Козаки, одни козаки спасли польское войско, и не столько отъ турокъ, сколько отъ паники. Не будь подъ Хотиномъ Сагайдачнаго съ его диктатурою надъ сіромахами, поляки еще скорве, чвмъ на Цоцорв, бросились бы бежать въ разсынную. Они до того выдерживали на себъ, какъ говорили тогда, импеть непріятельскій, что даже польскіе историки, не смотря на "подлое происхожденіе" козаковъ, признади ихъ героями. Такъ, Нарушевичъ говоритъ въ одномъ мъсть: "Imiona tych ludzi zakryła podłość urodzenia; pamieć odwadi została przykładem dla potomney szlachetności". 1) Но сохраненная ими dla potomney szlachetności характеристика Сагайдачнаго лучше всего характеризуеть его сподвижниковъ-поляковъ. Онъ вернулся съ Хотинской кампаніи, покрытый ранами, отъ которыхъ и умеръ. Якубъ Собіскій (а за нимъ и Нарушевичъ, благородно мыслившій историкъ) принисалъ смерть Сагайдачнаго вовсе не ранамъ, о которыхъ умолчаль, а неумъренной страсти къ женщинамъ (niepomiarkowaney żądze milostek, które o śmierć jego przyśpieszyły). He мёшаясь въ закулисную жизнь человёка, о которомъ такъ мало извъстно мелочей, на слова польскаго Тацита можно возразить только патогномическимъ замѣчаніемъ, что люди,

<sup>1)</sup> Имена этихъ людей сврыты подлымъ ихъ происхожденіемъ; память отваги осталась прим'тромъ для грядущихъ шляхетскихъ поволівній.

воспитанные въ козацкихъ таборахъ, въ военныхъ трудахъ и простотъ привычекъ, никогда не умираютъ отъ подобнаго истощенія силъ. Это немощь панская, и, если на то пошло, такъ напомнимъ кому о семъ въдать надлежитъ, что Ходкевичъ, женясь 60 лѣтъ, передъ самимъ походомъ, пріъхалъ подъ Хотинъ больной и умеръ въ лагеръ morte naturali, какъ записали въ своихъ дневникахъ современнаки. ¹) Такою же натуральною для магнатовъ смертью умеръ и Конецпольскій, преемникъ Ходкевича. О немъ документально извъстно, что онъ, женясь въ преклонныхъ лътахъ, принималъ сопfertativum, и что брачная жизнъ его прекратилась отъ этого весьма скоро. ²) Еслибы Конашевичъ не спасалъ Руси, Польшу ему спасать не стоило: подъ турецкимъ владычествомъ, она не сдълалась бы ни развратнъе, ни безсмысленнъе, чъмъ подъ датинскимъ.

Но оставимъ батальнымъ историкамъ дописывать позорную для Польши войну и вернемся съ израненнымъ ея героемъ Сагайдачнымъ въ Кіевъ. Прибавимъ еще только одну мелкую черту къ тѣмъ крупнымъ, которыя опредѣляютъ характеръ союзныхъ симъ и силы непріятельской. Будь поляки таковы, какими они себя выставляютъ, будь ихъ полководцы похожи на Марса, котораго благосклонность Венеры только воодушевляла къ новымъ подвигамъ, но не убивала, какъ недостойнаго прикасаться къ чашѣ жизни, къ чашѣ любви, — они бы могли довести Османа до того

¹) На прим'єрь, дворянинь, сопровождавшій короля въ посполитомь рушеціи къ м'єсту д'єйствія. (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. Л. F. огд. IV, № 138, л. 4 об.).

<sup>2)</sup> См. "Рамістнікі о Koniecpolskich", wydane przez Przyłęckiego. Кстати сказать, что покойный Прилэнцкій, въ качествѣ библіотекаря Виляновской библіотеки графовъ Потоцкихъ и изыскателя историческихъ матеріаловъ, оказаль исторіи бездѣнныя услуги. Это была одна изъ тѣхъ личностей, которыя даютъ современному историку польскаго былого ясное поиятіе о безсильной борьбѣ благороднаго меньшинства съ наваломъ пороковъ и беззаконій, погубившимъ лучшую часть польскаго общества, точно истребительная лава—просвѣщенные города у подошвы Везувія. Авторъ зналь его лично и сохраниль о немъ самыя дорогія воспоминанія.

положенія, до котораго доведень русскими въ 1812 году величайшій полководець вь мір'в съ его громаднівнием вь мір'в армією. Вивсто того, они прибігнули въ подкупу подлихь рабовъ несчастнаго деспота и гордились твиъ, что съ нихъ запрошено 42.000, застыхъ, а они выторговали пелыхъ 30.000, ваплативь обманщивамъ за обманъ ихъ государя только 12.000 влотыхъ, на самому Осману, въ видъ дани, 50 сороковъ соболей, 20 наршурковъ, дорогой работы шкатулу и двое часовъ. Когда шашъ ..Первый Императоръ" быль принуждень освободиться изъ западни надъ Прутомъ посредствомъ подкупа, -- онъ не хвалился побъдою, а въ минуту величайшей опасности, на случай плена своего, отправить въ Россію повельніе — оставлять всв его указы безь исполненія. Поляки савлали изъ своего величайшаго повора величайшее торжество и, пользуясь невёжествомъ публики, пользуясь манерою историковъ повторять другь друга, до сихъ слывутъ побъдителями Османа. Они быоть лежачаго, а врители имъ рукоплещуть. Козави смёли воевать съ турками подъ Царьградомъ; козацкіе потомки см'єють протестовать противь общаго оскорбле-- нія исторической правды. Мы аппелируемъ къ потомству, которое, въ силу вещей, должно быть умиве своихъ предвовъ.

1621 годъ былъ для Сагайдачнаго такимъ моментомъ, въ который роль Хмельницкаго могла бы быть имъ разыграна съ
большимъ достоинствомъ предъ судомъ исторіи, безъ предательства родной земли "на поталу" мусульманскому войску и безъ
превращенія культивированной страны въ ругну. Мало того: на
немъ не лежалъ бы, какъ на Хмельницкомъ, упрекъ отмщенія за
личную обиду: онъ бы отомстилъ за поруганіе народной религіи,
за похищеніе церковныхъ имуществъ, за присвоеніе папѣ сосчитанныхъ нунщемъ Торресомъ 2.169 перквей православныхъ.
Онъ бы явился Кромвелемъ, безъ кромвелева террора, и, по чистотъ отношеній своихъ къ диктаторской власти, по молчаливой
политикъ, сіяющей въ дълахъ, а не въ манифестаціяхъ, уподо-

бился бы величайшему генію честной политики новаго времени— Вильгельму Молчаливому, Оранскому. Но не по нашему, какъ видно, смотрѣлъ на шляхту и на козаковъ Сагайдачный. Онъ шляхту цѣнилъ выше нашего, а козаковъ, безъ сомнѣнія, ниже. Весьма быть можетъ, что его, какъ человѣка натуры высокой, ужаснула перспектива вооруженнаго дѣлежа землями, богатствами, правами, которая не ужаснула "козацкаго батька". Онъ ограничился скромною ролью предводителя контингента; остальное предоставилъ силѣ вещей и работѣ времени. Едвали это не самая разумная и вмѣстѣ съ тѣмъ гуманная политика.

Воротясь въ Кіевъ къ одинокой женѣ (дѣтей у нихъ не было), Сагайдачный видѣлъ, что раны его смертельны и провелъ остатокъ жизни въ дѣятельномъ благочестіи. Характеръ и вліяніе Іова видны во всѣхъ его посмертныхъ распоряженіяхъ. Въ качествѣ душеприкащика, Іовъ Борецкій составилъ для него духовную, въ которой отписалъ значительную часть имущества его на братства и школы, между прочимъ 1.500 влотыхъ назначилъ Львовскому братству на содержаніе изъ процентовъ "ученого майстера, въ греческомъ языку бѣглого на науку и цвиченье дѣтокъ христіянскихъ и на выхованье бакалавровъ ученыхъ".

Кто хочеть въ этомъ актѣ видѣть ту же самую религіозность со стороны Сагайдачнаго, которая одушевляла его иночествуюшаго земляка и друга, тотъ основаніе монастырей, устройство 
школь и другихъ заведеній, относящихся къ вѣдомству церкви, 
съ самого ея образованія въ Южной Руси, долженъ приписать не 
духовенству и его традиціонной практикѣ, а людямъ, которые, 
проходя свой жизненный путь, чаще всего обагряли руки человѣческою кровью, которые думали вовсе не объ инокахъ, которымъ 
такъ мало было дѣла до иноческихъ разсадниковъ, которыхъ будущность не упрочивалась этими разсадниками, которыхъ спеціальная жизнь діаметрально расходилась съ иноческою.

Справедливость и обстоятельность требуеть сказать при

этомъ, что въ матеріяльномъ совиданіи учрежденія, безраздично навываемаго духовнымъ его именемъ — церковію, участвовали также и женщины, слёдовательно не всё пожертвованія на церковь приносились отъ міра сего руками кровавыми. Но наши совятельницы и благодётельницы святыхъ храмовъ получали свои имущества изъ тёхъ же самыхъ рукъ, изъ которыхъ не брезгали принимать ихъ преподобные иноки. Всё онё, подобно нёжной Ярославнё, тёмъ больше любили своихъ "милыхъ ладъ", чёмъ богаче нагружены были ихъ носады дорогими паволоками, оксамитами, ортмами, и не чуждались "того влата и сребра потрепати".

Родь Іова Борецкаго у одра бользии козацкаго гетмана играль сътвиъ же благочестиемъ Исаія Купинскій у смертнаго одра княгини Корыбуть-Вишневецкой, когда заставиль ее наложить на сына, будущаго отступника, "страшныя (хотя, какъ оказалось, безполезныя) кондиціи, обязанности, клятвы." Такую же роль разыгрывали, въ противоположномъ дагеръ, Кунцевичи, Скарги и множество другихъ людей получше и похуже ихъ, въ предсмертное время богатыхъ господъ и госложъ; и никому изъ нашихъ историковъ не приходить въ голову—основаніе унитскихъ и католическихъ разсадниковъ суевърія приписывать кающимся подъ конецъ жизни буянамъ и щеголихамъ. Тутъ они видять вещи ясно, и прямо указываютъ на тъхъ, которые этимъ окольнымъ путемъ упрочивали существованіе вредоносной касты своей.

Каждый такой акть, какъ основаніе церкви, монастыря, училища, типографіи, не есть нівчто произвольное, принадлежащее отдільно какому-нибудь лицу или отдільно какому-нибудь моменту живни. Какъ ни одинъ грубый порокъ не овладіваетъ человівкомъ безъ постепенности, какъ ничто крівпкое и прекрасное не ветшаетъ и не обезображивается въ самое короткое время, безъ посторонней разрушающей силы, такъ ни одна добродівтель не впростаеть моментально, и ничто прекрасное не созипается варугъ, изъ ничего. Все имъетъ прецеденты свои; всявая творческая д'вятельность подвергается предварительной проб'в на менъе преврасномъ. Съ другой стороны, все хорошее, внъдренное въ человъческую природу, не прекращается со смертію человъка. По этому-то вакону возрастанія и упадка, по закону общности и связи явленій, челов'явь не способень совершенствоваться въ одиночку. Подобно тому, какъ высокое дерево росло нъкогда вивств съ малыми, подъ хранительною свнью старыхъ деревъ, -- каждая возвышенная личность находилась когда-то въ безразличной смёси съ другими, а всё вмёстё, относительно великихъ дъятелей жизни, составляли онъ родъ подлъска. Потомъ превосходство жизненной энергіи выдвинуло одну особь изъ множества подобныхъ; все прочее уступило ея могучему росту, осталось позади, въ тъни ея широковътвистой вершины. Если падеть это превышающее все кругомъ дерево, - после него остается множество подобныхъ, и въ ихъ ростъ, въ ихъ густотъ и развътвленіи, древоводъ читаетъ исторію возрастанія падшаго лісного великана. Такъ точно и въ обществъ человъческомъ, ни одинъ великій характеръ не уносить съ собою всего, что было ему свойственно. Суть жизни его, любимая мысль его остается въ его домашнемъ и общественномъ кругу болье или менье долговъчнымъ памятникомъ его моральнаго существованія. На основаніи этихъ сближеній, мы должны предсмертныя дёла Сагайдачнаго распространить какъ на прошедшее время, такъ и на время, последовавшее за его кончиною. Но въ прошедшемъ онъ представляется намъ рибалтомъ, который много, много уже делаль по части благочестія, если, согласно словамъ думы, бралъ въ руки святое письмо по три раза на день и поучаль простыхь своихь собратій; а время, последовавшее за смертью Сагайдачнаго, являеть козаковъ козаками. Совсёмъ иной представится намъ порядовъ явленій, если мы подвергнемъ

тому же анализу Іова Борецкаго, по отношенію къ тому подвигу, который онъ совершиль своимъ религіознымъ вліяніемъ на товарища дѣтства. Выкокій нравственный рость незабвеннаго іерарха представится намъ въ полной гармоніи съ условіями окружавшей его жизни, съ тѣми законами природы, которые одинаковы для всёхъ и для всего; а то, что совершалось въ русской церкви послѣ Іова, явилось послѣ него такъ естественно, какъ послѣ срубленнаго или навшаго отъ времени патріарха лѣсовъ естественно идутъ въ ширь и въ высоту другія могучія созданія таинственной силы, вѣчно творящей, вѣчно зиждущей новое на просторѣ, оставшемся послѣ стараго.

Да, Іовъ Борецкій им'влъ продолжателей своему благому дёлу въ средъ заботливаго о церкви духовенства. Напротивъ, Сагайдачный, при всёхъ подогреваньяхъ козаковъ со стороны Іова по его смерти, вовсе не имълъ продолжателей своего церковнаго подвига въ средъ военной корпораціи, поднятой имъ изъ ничтожества. Козацкая корпорація видъла упроченіе своей будущности вовсе не въ постройкъ церквей и не въ основаніи при нихъ училищъ, а въ силь меча и хищенія. Эту силу она и прилагала всюду, гдв было можно прилагать, - прилагала до тъхъ поръ, пока внъшнія и внутреннія дъла края приведены были въ порядокъ иного рода дъятелями. Съ прекращениемъ возможности козаковать, прекратилось козачество. Съ приведеніемъ края въ порядокъ, оно сдёдалось ненужнымъ. Функція козаковъ была кончена, и не безъ великой все-таки заслуги въ исторіи. Заслуга Сагайдачнаго въ исторіи, какъ и заслуга козачества, которое создало его, и въ которомъ останется живъ его нравственный образъ, состояла въ воспрепятствованін двумъ великимъ силамъ убить русскій народъ матеріяльно, стереть его съ лица земли и, какъ говоритъ кто-то и гдъ то, прославить его одною его гибелью. Одна враждебная намъ сила дъйствовала чрезъ посредство поляковъ и старадась погубить насъ нравственно; другая столь же

враждебная намъ сила дъйствовала черезъ татаръ и имъла въвиду уничтожить насъ вещественно. Противъ первой силы возстановили козаки, по внушенію Іова и подобныхъ ему людей, русскую іерархію, утвердившую въ обществъ начала науки и высшей нравственности; противъ второй стояли они сами до тъхъ поръ, пока она вызывала ихъ къ бытію, а бытіе козачества имъло характеръ чисто отрицательный, никогда—положительнаго, какъ представляють нъкоторые историки; точнъе сказать, оно имъло характеръ всегда разсчотливо-матеріяльный, и не имъло никогда— расчотливо-духовнаго. Послъдній былъ козакамъ несвойственъ ни почему: ни по ихъ положенію среди сословій и классовъ общества, ни по требованіямъ ихъ ремесла, ни по умственному и нравственному развитію ихъ массы.

Но передъ нами, лежитъ разогнутая книга, написанная вовсе не безграмотно, написанная съ научными пріемами и съ притязаніемъ на авторитетность. Въ ней мы читаемъ слѣдующее: "Русская въра оставалась преимущественно (только съ немногими исключеніями) върою хлопскою и не могла найти никакой поддержки внутри русскаго края; ея знамя взяли казаки."

Допустимъ, что это справедливо; допустимъ, что козаки въ самомъ дѣлѣ взяли знамя вѣры. Но тогда надобно будетъ указать, когда и въ какомъ видѣ возвратили они это знамя—или церковной іерархіи, или инымъ защитникамъ вѣры. И безъ того нашъ умъ отвращается отъ страшныхъ сценъ козачества во времена ломки существовавшаго порядка вещей для водворенія надолго варварскаго безпорядка; если же принять за истину, что всѣ историческія безобразія козацкія совершались подъ знаменемъ вѣры, подъ священныкъ знаменемъ православія, то чѣмъ была сама наша вѣра, чѣмъ было это православіе, которое мы хранимъ преемственно отъ временъ апостольскихъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ наша православная церковь была скопищемъ невѣжества, коварства и тиранніи, какъ изображаютъ ее латинцы?.....

Мы думаемъ о ней лучше. По нашему простому, безъ эффектовъ, возэрънію, она, прійдя въ упадокъ наравнъ съ датинскою церковью въ Ръчи-Посполитой отъ политическихъ и соціяльныхъ причинь, сама въ себъ, то есть въ собраніи върующихъ, обръда силу возстать изъ своего упадка. Этимъ собраніемъ върующихъ. или ихъ высшими представителями, никакъ не приходится быть людямъ, которые ръзали для потъхи уши безоружнымъ единовърцамъ среди ихъ родныхъ селъ, которые свиръпствовали безразлично среди шведскаго и литовско-русскаго населенія, и наконецъ, помогли агентамъ папы, польскимъ латинцамъ, произвести безпримерное въ исторіи "московское разореніе." Нетъ, не въ козацкомъ стану, алкающемъ добычи или терзающемъ ее по-зверски, могла выработаться такая глубоко благочестивая и дальновидная личность, какая нужна была для того, чтобы поднять русскую церковь изъ упадка, а среди осъдлаго мъщанства, среди того класса тесно сплоченных между собою людей, который такъ долго лавироваль между Сциллой и Харибдою, между гибелью нравственною или матеріяльною, который, съ чистотой голубя, но съ мудростью вмви, пользовался и безхаравтерною доступностью княвя Острожского, и громкимъ именемъ старшихъ братчиковъ, вельможныхъ русскихъ пановъ, и, наконецъ, бурною завзятостью грабителей всего свъта, по опредъленію Жовковскаго, коваковъ. Онъ, этотъ средній слой общества, между избалованными людьми, съ одной стороны, и придавленными въ землъ, съ другой, опвины христіянское подвижничество Іова посреди безотрадныхъ развалинъ родной церкви; онъ пожелаль ввърить ея верховное управление неизвестному въ высшихъ сферахъ, убогому и незнатному архимандриту Михайловского монастыря, и, какъ въ козацкомъ войскъ мъщанскій контингенть быль весьма значителенъ, то выборъ "людей статечныхъ" не могъ встрътить сопротивленія со стороны одичалыхъ и буйныхъ братчиковъ. Милосердный защитникъ вдовъ и наставникъ сиротъ быль избранъ

и самыми лучшими, и самыми худшими людьми единодушно. Конечно картина казаково, идущихъ подъ знаменемъ въры, плънительна для автора и тъхъ изъ его читателей, которые ищутъ въ исторіи забавы веображенія. Но противоположная ей картина будетъ имъть гораздо больше реальности и историческаго смізсла-

. Козаки были вытеснены изъ родныхъ домовъ, точно какъбудто отцы ихъ переженились на другихъ женахъ. (На эту тему любить петь наша народная муза.) Козациими отчимами сделались паны, которые, въ началъ козачества, обороняли родной край отъ враговъ христіянства наряду съ козаками. Паны, эти исконные патроны церкви, допустили ее падать въ руины; ихъ новыя жены, эти привидегіи, эти "шляхетскія вольности", эти громадныя пожалованья и придворныя связи, завели ихъ Богъ знаетъ куда въ сторону отъ ближайшаго долга ихъ. Паны до того потеряли чутье единства племени и въры, что собственныя ихъ семьи, какъ напримъръ семья знаменитаго князя Острожскаго, "главы православнаго движенія", "главнаго д'ятеля защиты православія противъ римскаго католичества", принадлежали къ противоположнымъ церквамъ. Церковь дъйствительно "не могла находить у нихъ никакой поддержки внутри родного края"; а безъ пановъ мъщане и сельскіе хліборобы не были, въ политическомъ и соціальномъ смысль, народомъ. Церковъ запустьла, точно "Святая Софія" передъ глазами у кіевскаго воеводы, и въ нее-можно сказать почти что безъ фигуральности—начали загонять скоть.... Между тъмъ невольные бъглецы образовали сильную корпорацію; и вотъ русская церковь, въ лицъ своихъ истинныхъ братчиковъ мъщанъ.

#### Кличе дітей додому.... 1)

И привликала. Собрались одичалыя дъти, въ качествъ нововнисанныхъ въ братскій реестръ братчиковъ, и стали многолюдной

<sup>1)</sup> Слова упомянутой выше пѣсни.

толною вокруга церкви, "голы кака бубена, страшны зало", кака бы сказала оба ниха московскій попа Лукаянова. Враги православія отступили ва укаса Церкова подняла тогда свое знами; иноческой рукою Іова высоко подняла она его нада русскою землею, и уже никогда не спустила своего флага. Эта картина согласуется больше первой са достоинствома идеи, заклю чающейся на словаха опера и черкоса. Она не стоита на противоратии са безпощадной и безпутной разнею, пожарами, опустощениям, истребительными грабежами козацении. Она гармонируета са понятіема о цалома состава украинско-русскаго народа, на исторіи котораго козачество исполнило только временную, жота и весьма трудную, функцію. Она, наконеца, не оскорбляєть нашего чувства за така иза нашиха предкова, которыха чистыя "ота всявія скверны" руки были достойнае козацкиха рука нести святое знамя вары своей.

конецъ второго тома.

. • . •

# ПРИЛОЖЕНІЯ

EC

# второму тому

исторіи возсоединенія руси

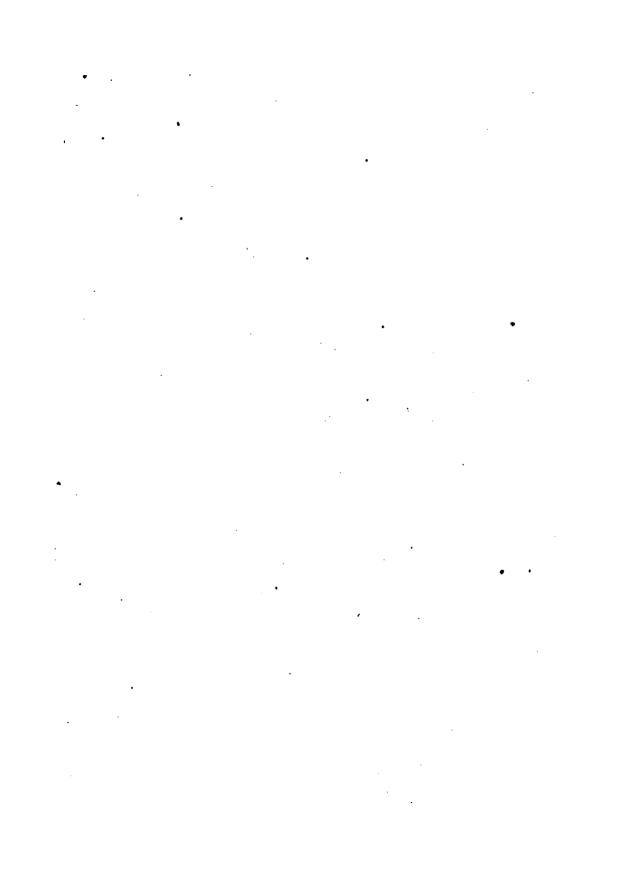

# OLI LIPOIKIIO IN TENT PIRE

#### DO POLAKOW.

Это стактичную и Інпринент манисинний из му конт. Замож и ім Мумбичней Решу у Райда Бан Вамій у Робовій. Егоров. 1575. (ян побетиння ітприская із 18 страний Ісп ман. ві за меся бата за неза пітвиння ні тій причну, ту за меся бумака пакаторіпака запасак кас нет. Бата і піраская за помож пакаторівіта Ді Робову Тапринант за ней кіса, к раз, м маноді Ісп мом за світа, робовита куї месям обетинали выпуч буї Інпринену простора баблічная трафіка Бранскаята пакато буї Інпринену проссавту помож прознавата трупата. Вактильна Інпринену проса бакторовна таракстая кастаранская пакаторії помож месятні об'являна вайнета під-момі за Европі. За помі поромента об'являна вайнета під-момі за Европі. За помі поро-

Chrievciesz sie ta przysłudnać tych cnych łudzi sprawie. Ach język meży nie prwie snadz wszytkiego prawie. A piero nie wypisze tu emecy kużdego. Niestanie ni papiru na sprawy iednego. A niechciejcie rozunieć byci im pochlebowal. Nie dawnomci w tym kraiu nie z nimim się chowal. Alem zaraz zrozuniał sprawy ich pochćiwe. Ktore godne na wieki aby były żywe. Wiedz że nie raz do roku tych cnych łudzi ryce. Uganiając pogany iż bywają w męce. Broniąc wszytkich krześćian iako mężni Lwowie. Owa malo nie wszytko tam z nich Hektorowie. Od was żadney pomocy do tego nie mais.

Tak was iák karmne woly w pokoju chowája. A wy nad nie cżyniąc się ieszcze godnieyszemi, Upraszacie w tych páństwach imioná pod niemi. Kedybyście im mieli snadż udzyelić swego. Używaiąc tak wcżasu pokoiu wielkiego. Okażciesz wy swe sprawy tu godne pamieci, Jákie ći zawsze czynią ludzye práwie swięci. Ja nie mogąc zátáić czo widze ná oko. Ukażę wam ich spráwy chociaż nie szyroko. Ktoby mi chciał nágánić nie może prawdziwie. Chybá im tego zayrząc mowić zazdrośćiwie. Bo że by się dzisich lat thakowy wyiáwil. Poslecie go w poselstwie dobrze ie odpráwi, Ledwie mu ták roskażą iak on lepiey spráwi. Tam pytay o Hetmanie o dobrym Rycerzu, Nie rad kiedy wotuią w Rádzye o przymierzu. Tam konia i pácholká dostaniesz dobrego, Już tám wász Mathusz nawykl porządku lepszego. Nie chodzi po ulicy nie báwi się zwadą, Nie uderzy nikogo bez przycżyny zdrada. Z Máthusza dobry iunak, a s syná wászego. Záraz Rotmistrz ábo więc zacny Rycerz z niego. A wy coscie znácznego proszę was zrobili. Ktorzyście na imioná w Rusi się zdobyli. Przeciw sobie widzyaleś kiedy miecz dobyty. Nie na burku w potrzebie iakiev znákomitev. Bá rzeczesz iżem widzyał, by iedno przystovnie. Nie godzić się bácznemu być na takiey woynie, Wiakicieś málo gárdlá nie dal tv mov pánie. Aleć powiem kruciuchno o tym swoie zdanie. Nie przystoi mądremu wydzyerać cudzego, Ani iesliś bogátszy nie wzgardzay chudszego. To yurzysz u Podolan gdy przydzyesz do niego. Nie poznasz gdzye pan siedzi ábo sluga iego. Nie masz tám y za szeląg pychy u żadnego, Wiec ná wszem blogosláwi szczęści Bog każdego. Chociaż we pstrych saianiech oni tho nie chodzą,

Ale w sławie snadz droższey niż wezlocie brodza. Ta e tym enym narodzye wszędy zacnie stynie. I bedzve wiekom wiecznie chociai Polska zemie. Jui dawne nie masz Treve ledwie znać gdzve była. A wady sława czych ludzi ieszcze nie zoinela. Dawno Jazon z inszymi do Kolchis się wozil. A widt drie w mestum wieln e sweim mestwem eivl Herkules co nan mawia ite Hodry hival. Także v bogow zvemskich namniev nie omival Umie tho dzi- ledá chlop u nas stráwić w Rusi. O sroszszego niżli Smok Turczyna się kusi. Samson slynie ze tho był rozdarł gebę Lwowi. I dzisich lat to nie dziw czynić Rusakowi. Rozdziewił możny Turczyn na nas swą paszczęka, Nie raz zacni Rusacy tkaja mu w nie reke. On z wovskiem niezliczonym na Polskę sie poszsta, Ale mu motna sila Ruska nie dopusecia. Wszytkoć tam Koklesowie oni meżni Rzymsey, Abo Kurciusowie oni zacni wszyscy. Wskoczy tam nie raz każdy w takowe przepasci. Biyac siekac pogany prawie do upasci. A gdy oni co sprawią barzo potrzebnego, Wszystkim wam spolna slawa záwsze roscie z tego. Mieyciesz ná slawie dosyć ktorą oni robią, Chociaż was w tych potrzebach nie miewaia z soba. A nie mieycie iuż z nimi w dobrach interesse, Gdyż na ten czas gdy się bić gdzyes bywacie w lesie.

# INCOMA KHASA OCTPORCKAPO. ZI CEITA ETO SITTUIA KE KHASO KPUUTOOF PAASUBUAF. 1)

#### ССОРА СЪ КНЯЗЕМЪ ЗБАРАЖСКИМЪ.

Князь Збаражскій потребоваль князя Константина-Василія Острожскаго къ суду. Онъ выхлопоталь листы изъ королевской канцеляріи о томъ, чтобы всё повёты Волынской земли шли на князя Острожскаго, яко на непослушнаго закону и королю, и эти листы прибиль во всёхъ повётахъ къ замковымъ воротамъ и церковнымъ дверямъ. Князь Острожскій просиль короля, чтобъ не выдавали противъ него такихъ листовъ, и чтобы король остановилъ дёйствіе выданныхъ.

Woiewoda bracławski, chciwy będąc maiętnosci dziatek mych i moiey o krzywde dosyć niewielką, o kilkadziesiąt kop zboza, ktore mu Syn moy Janusz, ze ie na gruncie iego koszkowskim poddani iego Hryczkowscy zasiali byli pobrać kazał, opusciwszy syna, mnie Oica, ktory tam nie trzymam, nic o tey krzywdzie niewiem, do sądu swego krzemienieckiego pozwał. A chocia Janusz syn moy pozwy zniosł i na roku się zprawem swym opowiadał, ze to Imienie on, anie ia dzierzy, przecie na mię sąd iego wskazał dwiescie kop i piętnascie Litt., w ktorych, iz mu Janusz syn moy w wiązaniu w Koszkowie nie postąpił [a słusznie, bo go oto nie pozywał, iako dzierzawczego], przeciwko mię odzierzał listy zkancellariey J. K. Mci, aby się wczystkie powiaty ziemi Wołynskiey na mię ruszyły i iako na nieposłusznego prawu i przeciwnika zwierszchnosci J. K. M., i ta kowe listy K. J. M. we wszystkich powieciech po drzwiach kosciel-

<sup>1)</sup> Извлечены изъ рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. F. IV, № 223.

nych zamkowych, po Bramach przybijali ku osławie mey; jako dnia wczorayszego zebrało się ich przez kilkaset na wiązanie do Koszkowa; tam, iz od syna mego Janusza broniąc i wwiozować się nie dopusczono, pewnie starać się będzie Woiewoda Bracławski o listy na wywołanie przeciwko mnie; przeto piszę tam do J. K. M. o tem proszac, zeby J. K. M. nie kazał listow takich przeciwko mnie Woiewodzie Bracławskiemu wydawać, do tego czasu, aż się z nim rozprawie przed J. K. M. nate pozwy, po ktore teraz posyłam do Kancellariey J. K. M. a takze o niesłuszny postępek prawa. Wielce a pilnie, iako mego Mciwego Pana i powinnego przyjaciela, proszę, abyś W. M. ode mnie list J. K. M. oddać raczył i o to się łaskawie przyczynił, iesliby pieczęci nie było koronney przy J. K. M. prosić J. K. M. o list do J. M. Pana Kanclerza, zeby te pozwy przeciwko Woiewodzie Bracławskiemuzapie czętowano, i list hamuiący dalszy postępek iego w tey sprawie, iako niesłuszney i fortelney, do rosparcia ze mną przed J. K. M. na te pozwy dać roskazać raczył, krom żadnego mieszkania. Te vczynność W. M. memu Mciwemu Panu odsługować i zadziaływać będę. Dan z Ostroga Junii 17 die 1584.

# ВНЪШНЯЯ ПОЛИТИКА КОЗАКОВЪ. ВОЙНЯ ВЪ ЦАРЬГРАДЪ.

Paragraf z listu Demkowicza, posła do Wołoch.

Сотнивь Демковичъ вздиль въ Пресбургъ для приведенія молдавскаго господаря къ присягв на вврность немецкому императору. Господарь обезглавиль турокъ, находившихся въ Молдавіи. Вслёдствіе этого Царьградъ быль на три дня запертъ, и во все это время турки рубили христіянамъ головы. Наконецъ адзамулаты бросились на палачей, и между самими турками завязалась свча. Султанъ успокоилъ адзамулатовъ подарками. Господарь пригласилъ козаковъ на войну съ турками.

Gdym był posłany od Panow Kozakow do Hospodara Moldawskiego dla przysłuchania przysięgi, ktorą Hospodar J. M. tak z ra-

da Duchowna, iako i swiecką vczynił, zkapłanami i z Hetmanem swym, zaprzewodem moim, iz się prawdziwie odrzucił od Cesarza Tureckiego i poddał pod Cesarza Chrzescianskiego i przywileiem Cesarza J. M. ktory Data z Prezburgu 1 dnia Nouembr. przyimując go w Opiekę swoię i obronę iemu wszelaką obiecniąc, azadnych dac nie potrzebuiąc wiecznemi czasy, i list zawarty do Hosdodara od Cesarza J. M. pisany, aby się porozumiewał skozakami, co wszystko przed nami pokazywał dla skutecznieiszey wiary. Turki tez wszystkie wyscinał wziemi swoiey, a maiętności ich na Węgry wydał. I gonca, ktory od Pana Tureckiego, ktory do K. J. M. naseim szedł, kazał sciąć przy nas. Nawszystkich choragwlach znaki Cesarza Chrzescianskiego i krzyzy poczynił. Turki scinane na wzgardę tak stoią po rynku. Od Xiązęcia Zygmunta Siedmigrockiego przy nas cztery tysiące pieszych wegrow napomoc przyszło a tysiąc iezdnych. Nad ludem tym Isztwan Kapitan. Lud Hospodara J. M. czternascie tysiccy z Hetmanem iego Razwanem nizev Łopuszney leza i iuz około Kilit wielkie zdobyczy pobrali. Tatar co się było kilka tysięcy zostało w Ordzie, ci lezeli nakoczubay, a teraz Vczuburezy wyzey Białogroda z Dobrzyckiemi Tatary, co ich trochę było i ztemi, co około Białogrodu byli zebrali się, pewną wiadomosć Hospodar ma, ze ich dziewięć tysięcy tylko iest. A chcieli ziemie Wołoskiev zaszkodzić, iednoz ich taz vgoda znami zadzierzała i te ludzie, ktorych Hospodar nizey Łopuszney połozył. My się tez ruszyli. Insze Pan Korczewski słownie W. X. M. powie, iako rada nasza, vsta z vsty, gdziesię będziemy zdeimować i iako postanowienie iest, iesli K. J. M. i W. X. M. Panow Rad, Panow naszych, będzie. Szpiegi Hospodar wszędy mą i w Konstantynopolu; i przy nas przyszedł szpieg z Konstantynopola, ktory powiedział, iz 12 dnia Nowembr zatworzono było Konstantynopole natrzy dni, i wtych dniach scinano Chrzesciany. Potem Adzamulanowie, vzaliwszy się krwi Chrzescianskiey, rzucili się na Turki i sami się między sobą do tego dnia siekli. Adzamulanow vspokoił przez podarki. Hospodar Multanski, za pomocą Bozą, kilka tysięcy pod Prowadyiein pogromił, akilka set ich zatworzyło się było w Monaster, i tych wszystkich dobił. Teraz posła do nas przysłal, obiecuiąc nam pieniądze, abysmy tylko do Hospodara Wołoskiego poszli i z nim się nizey Łopuszney zdeimowali. Posłanca, ktorego do Siedmigrodzkiey ziemi posłalismy, iescze nie masz go, i skoro przyiedzie i z czem, nie omieszkam W. X. M. dać znać, i Rada zupełna iak będzie, o wszystkim dam znać. Z Baru, die 3 Februaii 95.

# женидьва лободы.

Drugi z listu Kiewliczowego.

Козаки выступили въ походъ. Лобода женился. Турецкій султанъ приказалъ избавить христіянъ въ Царьградъ. Турки бились между собою восемь дней.

Słuha moy, ktory na wiadomosć czekał w Międzybozu, przyniosł mi taką wiadomosć, iz wewtorek kozacy wyciągneli z Baru do Winnicy i Bracławia, ktory list W. X. M. posyłam. Stamtąd gdzie się obrocą, rozne słuchy. Jedni twierdzą, ze do Wołoch, a drudzy powiadaią, ze ku Czerkasom; owo gdziekolwiek, ieno ich nas Panie Boze zbaw.—To tez W. X. M. oznaimuię, ze się Pan Łoboda Hetman Zaporoski ozenił; wziął szlachciankę, powinną bliską Paniey Oborskiey, ktora przyniey Panienką mieszkała; ktora zań poniewoli isć miała: bo tak J. M. chciał Pop, quidem szlub im dawał. Ale Pan Bog to wie, dlugo li tego. Mam tez i te wiadomosć pewną, iz gdy tych niedawnych czasow ziemia Wołoska i Multanska vczyniła przysięgi Cesarzowi Chrzescianskiemu, tedy Cesarz Turecki w Carygrodzie roskazał Chrzescian mordować, scinać; zaczem się między Turkami taka bitwa wsczęła, ze osm dni z sobą się bili; zo-

budwu stron nakilka dziesiąt tysięcy legło ich. Teras snać tamze w Carygrodzie Seim. Co się daley ponowi, oznaimić W. X. M. niezaniecham. Z Lubaczowa, w dzień Gromnic.

#### ОПАСНОСТЬ СО СТОРОНЫ КОЗАКОВЪ.

Въ виду избіенія христіанъ въ Цареградь, надобно и въ Польшь опасаться подобныхъ ужасовъ. Козаковъ намножилось до 12.000. Противъ нихъ король вельль обратить коронное войско, котораго только 2.000. Если не устояли въ битвахъ съ ними волошскій и молдавскій господари, то какъ устоитъ коронное войско! И визішняя, и внутренняя война угрожаєть Польшь.

Z strony seimu, na ktorym wszystko Chrzescianstwo o nas samych, a naiwięcey o imie odkupiciela naszego Chrystusa Pana idzie, chociaż prostak i niemoja rzecz wtosię wdawać, barzo mi się to niepodoba, ze nawielu mieiscach, iako i w Proszewicach, wiele rzeczy domowych, dzisieiszemu czasowi nienalezących, podanych do zatrudnienia onego. Kiedy naiwięcey zgody, miłosci i swornosci potrzeba, to naiwięcey priwatami zatrudnienia przyczyniasię. Jesli sam Pan Bog do zgody i miłosci prawie gwałtem niepociągnie i nieratuie Chrzescianstwa, o nas słaba nadzieia, ktorzy, bacząc tez zapłotem ogień, barzo iadowity a do zginienia bliski, naimniey nań niedbamy, a moglibysmy się i tym samym mordem Chrzescian w Carogrodzie pobudzić, ktory się temi czasy od pogan stał, oczem iako mi piszą, szerzey dla zrozumienia W. X. M. memu Mciwemu Panu posyłam. Strzez Panie Boze za takową nieswornością naszą i za praktykami, zeby tez kiedy i nas toz nie doległo, iboie się, zeby nie nato Pan Bog te rozge swą gotował: bo co dziś iednemu, tego się iutro drugi spodziewać moze. – Ludzi tez swowolnych iakie zmocnienie v nas, ze ich więcey nizeli do dwunastu tysięcy, naktore nieladaiako oglądać się potrzeba. Taką sobie sławę pusczaią, ze do Wołoch na pomoc im i Multanom przeciw Turkowi idą. Ale ia tego niebaczę: bo, z Baru wyszedłszy, do Bracławia i Winnice się vdali, blizey ku Dnieprowi. Więc i to, ze snadz Krol J. M. kazał zołnierza na nie obrocić, ktorego tylko dwa tysiąca. Barzosię boię, kiedy Hospodar Wołoski z Multanskim Woiewodą stosu im wytrzymać nie mogli, ale vstępować z szkodą swą musieli, zeby panowie zolnierze co sprawili; aprzyidzieli do czego, tedy spolny raz będzie musiał być. Za takim tedy zaciągiem czego się nam spodziewać, obacz W. X. M., ze iest i postronna iuz nagotowana i wnętrzna woina.... Datt w Stepaniu die 9 Februarii Anno 1595.

#### поражение крымцевъ моддаванами.

#### копія письма ловоды,

сообщенная радзивилу княземъ острожскимъ.

Лобода изв'вщаеть о томъ, что ни одинъ крымскій ханъ не терпівль еще такого пораженія. Едва самъ спасся б'єгствомъ; потеряль всю добычу и ясыръ. Лобода просить покровительства князя во всёхъ козацкихъ д'ёлахъ.

# Wielmozny a Mciwy Panie Panie Woiewodo Kiiowski, etc.

Vnizone słuzby nasze do Mciwey łaski W. X. M. naszego Mciwego Pana pilnie zalecamy, etc.

Oznaimuiemy W. X. M. naszemu Mciwemu Panu, ze iuz, za pomocą, Bozą, wychodzim przeciwko nieprzyjacielowi krzyza Swiętego dna 21 Lutego, to iest we wtorek na pole bialogrodzkie, co Panie Bozę racz dopomodz, aby, za sczęsciem W. M., ten poganiec pod nogi nasze vpadł. Daiemy tez znać W. X.M. naszemu Mciwemu

Panu, ze nas doszła wiesć od Hospodara Wołoskiego i Multanskiego, ze Woiewoda Multanski Tatar na głowę poraził, tylko sam Car vciekł i zapadł, za ktorym przed się Woiewoda Multanski posłal swego Hetmana z ludem, aby go az do morza gonil, i tak iako piszę, Mciwe Xiąze, ze zaden Car wiekszego vpadku niepodniosł: gdyz i zdobyczą od nich wszystką pobrali. Acos się ich mało rospierszchneło i więzniow wszytkich odgromił. To iuz nieinaczey. Prosim tez W. X. M. naszego Mciwego Pana za nami, sługami swemi, w kazdey sprawie racz się łaskawie przyczyniać. Oddaiemy się powtore w Mciwą łaskę W. X. M. swemu Mciwemu Panu. Pisan w Bracławiu d. 21 Lutego Roku 95.

W. X. Mci swemu Mciwemu Panu
Nainizsze słudzy
Hrehorey Łoboda Hetman
i wszystko Rycerstwo Zaporoskie.

#### ОТНОШЕНІЯ КН. ОСТРОЖСКАГО КЪ КОЗАКАМЪ.

Лобода искаль благосклонности князя Острожскаго и щадиль его имвнія, но Наливайко съ тысячею человёкь отдёлился отъ козацкаго войска, которое пошло въ Волощину, и расположился гостевать въ Острополе. Острожскій смотрёль на него, какъ на другого Косинскаго. Въ выписке изъ письма Лободы сообщаеть князь Василій о томъ, что крымскій ханъ разбить на голову молдавскимъ воеводою.

Barzom temu rad, iz wiem o W. M. swym Mciwym Panie poblizu z zdzięcioły, gdzie iuz bym dawno rad być isam chcąc się vcieszyć zdobrego zdrowia W. Mci. i te sprawy, ktores na Kopiis i Hłusk nalezeć będą, nieprzez kogo inszego, iedno przez się samego W. M. oddał, — takze i temu zeznaniu, ktoregom dawniey, przez chorobę swą nie wykonał, dosyć teraz vczynił, nizli swawola ko-

zacka, ktorey znowu zazywać byli poczęli, zahamowała mię az by się vspokoienie stało; i pokim na Wołyniu był, poty mie zaniechali, ze się spokoinie we wszystkiem pszeciwko mnie i poddanych mych zachowali, zwłascza Pan Łoboda, pragnąc przyiazni ze mną; ale, skoro teraz do Wołoch zwoiskiem odszedł, iam się tez tu na Polesie obrocić, ten łotr Naliwaiko, oderwawszy się od drugich wtysiącu człowieka i do Wołoch nie chodząc, teraz iest w Ostropolu, maiętnosci mey, gosciem, i przyidzie mi z nim podobno iako w targu postąpić; drugiego Kosinskiego Pan Bog na mnie przepuscza Takze i wiadomosć seimowa zatrzymała mnie owdzie, na ktorąm oczekiwał, i iescze nic pewnego stamtąd nie maiąc, kęs się zatrzymam. Atym czasem vmyslnie pachele swe posyłam, dowiadując ozdrowiu W. M.... — Nowiny iakie mam od Łobody i pewne, bo z ponową, W. X. M. posyłam. Day Panie Boze, abyś do końca ci pohancy pociechy nieodnosili.... Datt w Turowie d. 4 Martii Aº 1595:

Слёдуетъ выписка изъ письма Лободы:

O nowinach, o ktorychem do W. X. M. pierwiey pisał, teraz ich potwierdzam, ze zapewnie Cara pobił Woiewoda Multanski, ze ledwo sam Car vciekł z niewielą i za nim pogonią posyłał. A my tez iuz wyszlismy z Bracławia naprzeciwko poganinowi.... Dan Nalesnicy znocliega d. 23 lutego A° 95.

## невърность слуховъ. сеймовыя агитаціи.

Nowin godnych wiadomosci W. M. zadnych nie masz. Choć iest co, ale niesmiem pisać: bo niezawsze pewne bywaią, i to co z Kiiowa, tedy niepewne. O kozakach tylko słychać, ze wziemi Wołoskiey snać poszli pod Białogrod, albo pod Kilą; ale cokolwie k się pewnego i godnego ponewi, oznaimić W. X. M. niezaniecham

Zseimu, iako dawno, tak i teraz, nic niesłychać. Pan Bog to wie, iako się skonczy.

Załuię tego niepomału, iz z W. X. M. naseimie tak obeszło. Prawieć nas tak porobią: boimy się nasamę publikę, wedle złozenia Seimu vbespieczywszy, prywatek swych zaniechać; a wiele nas takich, i mnie samego, Pan Bog to wie, iesli tez tam bez ługu niezmyją. Die Aprilis A<sup>o</sup> 1595.

#### внутреннія смуты.

Дѣла стояли такъ, что князь Острожскій сносился съ Радзивилломъ только чрезъ посредство върныхъ слугъ, не ввъряя ничего бумагъ.

Jakom przedtem zadnev wiadomości o zdrowiu W. M. m. M. Pana i o tych rzeczach zawichrzonych pod te czasy wzmianki nieiakiey, iesliby co wiadomosci W. X. M. dechodziło niemaiąc, był barzo frasowliwym: bom i o łasce W. M. m. M. Pana był watpić począł, tak teraz zaś, wziąwszy wiadomosć przez pisanie W. X. M. ozdrowiu W. M. m. M. Pana, iuz za łaską Bozą sposobnieiszym, i zrozumiawszy sługi mego Chmielewskiego za wskazaniem przezen od W. X. M. wielką łaskę a prawie synowską miłosć W. X. M. kusobie, wielcem vcieszony a prawie poleczeniem niemałem zdrowia mego w starosci lat mych stalo mi się to od W. X. M. za co barzo wielce dziękuję W. M. m. M. Panu i Pana Boga o to.... Temusz słudze memu Chmielowskiemu, widząc, ze mu i W. M. dufać raczysz, dostatecznie z nim namowiwszy się we wszystkim, poruczyłem słownie z W. X. M. mowić i vmyslniem mu do W. X. M. iachać roskazał, ktoremu proszę racz W. M. wiarę zupelną dać i to wszystko vczynić, co się słusznie będsie godziło W. X.M. a roskazać go zaś do mnie iako nairychley dniem i nocą zeby się pospieszał odprawić.... Z Ostroga die 15 9bris Anno 95.

## "НАЧАЛО ТРАГЕДІИ."

Разсказы о похожденіяхъ Наливайка такъ несогласны между собою, что князь Константинь-Василій Острожскій выбхаль лично поближе къ місту дійствія, чтобъ развідать о положеній діль. Нібсколько жолнерскихъ ротъ напало на дві сотни козаковъ, стоявшихъ въ Мартиричахъ; козаки были побиты почти до остатка. Наливайко двинулся таборомъ изъ села Чорнавы черезъ Острополе къ Пикову. Не извістно, куда направится далів. У него не болів 1.000 человівъ, побито до 300. Жовковскій, переночевавши въ Райкахъ, преслідуеть его, почти не останавливаясь. Жолнеры довершають опустошенія, причиненныя въ селахъ козаками.

Dnia wczoraiszego przez sługę Pana Bronickiego krotce nieco przypomniałem W. X. M. początek tragedyi, ktory się iuz stał między Pany zolnierzmi a Panem Nalewaikiem. Jednakze iuz tak wiele powiesciom nie wierzę, iz wybiegałem sam w kilkadziesiąt koni dla pewnieiszey wiadomości, ktorą W. X. M. oznaimuję. We wtorek godzina moze być ze dwie przed wieczorem wyszedł Nalewaiko z labami, ze wszystką armatą; stanął na noc w Czarnawy, wsiele W. X. M. ktore Pan Starosta Ostropolski trzyma, po wsiach wbok połki rozłozywszy. Zatem nazaiutrz, iakoby godzina przed południem, nastapiło kilka rot zolnierskich, przy ktorych powiadają zeby miało być częsć ludu zbornego. W Marcierycach P. Kiewlicowicza, sługi W. X. M., zastały setny dwie: setnia Marka durnego i Tatarynczową, ktorzy snadż tylko na to tylko byli posłani zeby P. Kiewliczowy iako naiwięcey szkod byli poczynili. Nawet iako słyszeć i Sioło spalić mieli, tylko ze im gorzałka zawadziła, ktorey beczkę zastały wewocze (wedworze?) v Arendarza. Dla czego tez tak — — 1) zdybawszy obiedwie setni prawie na głowe połozyli i z setnikami, tak iz okrom kilku, i to rannych, nie vszło. Marko tamze zaraz na placu legł, a ten drugi setnik Tataryniec wymknął się iuz był zkilku towarzyszow, ale wdrodze dogonieni i

<sup>1)</sup> Пробъль переписчика, снимавшаго копію вы Несвижской библіотек'я.

pobici. Nalewaiko natenczas w Czarnawi był tak vbespieczony, ze przy sobie więcev kilkudziesiąt człowieka nie miał, tylkoś ze zatym Stuckiem (?) i inszych sioł, to iest z Pustowiec, z Hołubca i inszych. nastapiło mu kilka setni; zaczem zarazem, wyszedłszy z Sioła Taborem, poszedł ku Ostropolu; tylko człowieka ze trzydziesci tamze w Czarnawi vbyto a zywo szesci poimano, ktorych zaś w Raikarch poimali. Nalewaiko zarazem, nic niepostawaiąc, poszedł przez Ostropol w pola ku Pikowu. Jednak otem takie słuchy dochodzą, zeby się iuz w Pikowie przed nim zamknąc miano i po inszych miastach wszytkich vkrain nych; nawet i lud vkrainny iakoby miał by wszytek pogotowiu. Wiadomości nie masz, gdzieby się miał daley obrocić. Ludu przy sobie więcey tysiąca niema; pobitych do trzech set. J. M. P. Hetman tvlko w Raikach przenocowawszy, przed switem za nim poszedłszy, zolnierze prawie bez przestanku za nim ida, i szkody niezmierne pierwiey Kozacy, potem teraz zolnierze poczynili. Rradko wktorym siele W. X. M. konia znaidzie: bo czego Kozacy nie wzięli, ostatek pobrali zołnierze. Nawet i sług kilku W. X. M. maietnosi mało niewscząt Kozacy wybrali, iako Gorskiemu i Hrozie etc. Z Konstantynowa 2 Martii Aº 96.

## подозрънія въ стачкъ съ козаками.

Были между панами толки о томъ, что князь Острожскій насылаль козаковъ на имѣнія людей, къ которымъ не благоволилъ. Оправдываясь въ этомъ передъ Радзивиломъ, Острожскій ставить Лободу на одну доску съ Наливайкомъ и Савулою, и выражаетъ общую увѣренность пановъ, что Наливайко будетъ усмиренъ.

Co się tknie suspicii od ludzi rozmaicie mnię vdaiących o tem łotrze naliwaiku, zebym go ia miał nasyłać lub to zwiadomoscią moią cokolwiek czynił było, Bog widzi i wie a da to złaski swey, ze się nieprzyjaciel zaden moy przytem niezostoi. Tom go ia tez do Wołoch, do Wegier posyłał? To i Szauła wkraie W. M. W. X. Litzmego roskazania wszedł? To i Łoboda Ukrainę znisczył z moią wiadomoscią? Tozci i mnie, iesli kogo, apodobno iescze barziey, doległo, zniewinnosci wybawiać i mnie niezapomni: bo głos iego mowi, prawda nie zanie (sic) tylko zsuspicii wybawia, ale i od swierci. Nowiny, iakie tez v nas są o Nalewaiku W. X. M. posyłam. Tak tuszą wszyscy, ze go da li Bog vskromią, a Panie Boze day to, aby i tych szkoicow, ktorzy tez wkraiach W. M. W. X. Lit. proporce swe iescze rosciągaią, zebysmy kiedy choć wzdy od swoich wpokoiu pomieszkać mogli.... Z Ostroga dnia 3 Marcii A<sup>o</sup> 96.

# вывздъ на врестскій соворъ.

Князь чувствуеть себя не совсёмъ здоровымъ. Не только двое владыкъ, но и папа силою ничего не сдёлаеты Острожскій просить Криштофа Радзивила держаться гдё-нибудь въ своихъ именіяхъ поближе къ Бресту, а не то—прислать минскаго воеводу Абрамовича.

Na inne rzeczy inszego czasu do W. M. swego Mciwego Pana odpisować będę: bo się teraz poczynam na zdrowiu barzo nie dobrze mieć — — ¹) tylko to teraz do W. M. piszę, swego Mciwego Pana, z strony Władyk: barzo mi to miło słyszeć, iz to, co Ich M. Panowie Tribunalisty litewskie i panowie obywatele tamecznie, iako strozowe wierni i zyczliwi Rzecy pospolitey, a tem czuią, day, Panie Boze, aby nie vstali a przy prawach wolnosciach swych, naibolszey w tych rzeczach, co sumnienie zachodzi, opanowali i mocno zastanowili z W. M. społem, moim Mciwym Panem. A gdy Pan Bog zechce, a W. M. chęć i gorącą miłosć do tego przystąpi i serce takie sprawi, czego wszyscy zawsze po W. M. doznawali. Nietylko ta szuia Władykowie, dwie osobki, ale i Papiez z musu nic nie

<sup>1)</sup> Пробъль списывавшаго копію въ Несвижской библіогекъ.

wdziała. Senot potaiemny im podporą i pozytkiem być nie moze, i owszem ku zawadzie. Ale iestli tam v W. M. wiadomosć o nim pewna będzie, pewienem, ze W. M. naten Senod 1)——2) postrzegaiąc wolnosci, sami osobami, a niektorzy przez posły vstanowić będziecie raczyć, gdyz o moie mniey, ale i kazdego to dolęze: be my iedno krędecować będziemy przed Wmi iako straceni, a W. M. tuz za nami. Boze day, by do wygraney, ale ia barzo wątpie, bo wzdy nas potaiemnie wspiączki łowią, ale——3) zgoła mowią niebyć temu tak. Smiałbym o to misernie prosić i wiernie radzić, iako swemu Mciwemu Panu, zebyś W. M., natenczas gdzie niepodaleku być raczył w imionach swych w Siematych abo w Orlu. A iesliby to nie mogło być, zebyś W. M. do nas zesłać raczył Pana Woiwodę Minskiego, Pana Abramowicza, ktory snać iuz iest woiewodą Smolenskim. Wszakoz to wszystko nie na moiey woli, ale przy woli W. M. niechay zostanie.... Data z Dermaniu 15 augusti anno 96.



#### жолнерскія вуйства.

Опустошенія, причиняємыя панскимъ имѣніямъ жолнерами, равнялись непріятельскимъ нашествіямъ. Они довершали разоренія, сдѣланныя козаками и татарами; безчестили женщинъ, убивали людей.

V nas owdzie natenczas nie godnego wiadomosci W. X. M. nie masz, iedno to, ze zołnierze, a zwłasczaz Xięstwa Litewskiego, stoią za postronnego nieprzyjaciela wspustoszeniu maiętności naszych: nietylko ze poddanych co Kozacy i Tatarowie na podolu niedoni-

<sup>1)</sup> Отъ 29 сентября изъ Дубна: ".... ledwiem tez zdrow, i to, iako W. X. M. wiesz, starego zdrowie watleisze, iak młodego choroba. Frasunki vstawne, ktoremi mię Pan Bog nawiedza, te mi nie pomagaią. Do Brzescia na Synod we srodę blisko przyszłą wyiezdzam."

<sup>2)</sup> Пробыть списывавшаго копію въ Несвижской библіотекь.

<sup>2)</sup> Пробълъ того же переписчика.

sczyli donisczaią, ale nakoniec gwałty vczciwym białym głowom, panienkom, zaboistwa poddanych czynią; prawie płacz ludzi tych vbogich niebiosa przebiia. Zdałomi się otem nie tyłko raz, ale zakazdą okazyą do W. X. M. dawać znać, aby się wzdy za napomnieniem W. X. M. mogli pohamować... Z Ostroga d. 7 Januarii A 1597.

#### позовъ за подымное.

За сопротивленіе церковной уніи, Сигизмундъ III прогнѣвался на князя Острожскаго. Гнѣвъ свой выразиль онь позвомъ, написаннымъ безъ тѣхъ учтивыхъ формальностей, которыя обыкновенно соблюдались въ сношеніяхъ короля съ панами. На отсутствіе формальностей князь Острожскій не обратиль, по видимому, вниманія и озаботился только вопросомъ: какъ поступить съ королевскимъ позвомъ? Онъ послаль копію съ него къ зятю своему Криштофу Радзивилу и просиль его совѣта. При этомъ онъ писанъ

"...posyłam do W. M. swego mciwego Pana kopią mandatu, od Kro J. M. danego mi o podymne, i nietylko mnie, ale takich in simili naniesiono moc na Wołyń do wszystkiej co przednieiszey slachty, co iz nie było za Krolow zeszłych S. pamięci Zygmunta Augusta, Henryka, Stefana az do tego czasu, proszę o radę iako naiprędszą, co ztem czynić i iako postąpić: bo stanąwszy wdać się w niebespieczentwo za pozwem prywatnym przes kontrowercyą; niestanąwszy wskaz wedle vpodobania swego będącymi; a Exekutorowie v nas gotowi, panowie żołnierze; aledwiemy to nie będziemy i W. M. kredensować. Proszę pilnie z łaski swey racz nam W. X. M. rady swey mądrey vzyczyć; zasługować będziemy... Z Holca die 19 Maii Anno 97.

W. X. Mci mego Mciwego Pana vprzeymy i zyczliwy sługa i bogomodlca Konstantyn Xiąże Ostroskie Woiewoda Kiiowskie etc. etc."

#### позовъ.

Zygmunt trzeci z Bozey łaski Krol Polski....

Tobie Wielmoznemu Xiazeciu Ostroskiemu Woiewodzie Kijowskiemu, Marszałkowi Ziemie Wolynskiey etc. Ze wszystkich dobr swych lezących i ruchomych, ktore kolwiek w Panstwie naszem masz, Roskazuiemy Tobie, abyś, zatem pozwem naszem, przed nami Hospodarem i Pany Rady naszemi, tam gdzie naten czas dworem naszym sczęsliwie postanowieni będziemy, od podania Tobie tego pozwu naszego za niedziel szesć, ku prawu iako na rok zawiły sam stał a instygatorowi naszemu zadelacyą skarbową vsprawiedliwił się. Ktory ciebie oto pozywa, iz, gdy, po ziednoczeniu i przyłączeniu Woiewodztwa Wołynskiego do Panstwa Korony Polskiey i iako prawdziwego i własnego członka iev powinności i wszystkie od swiętobliwych przodkow naszych na obywatele Wołynskie włozone za czasem zniesli się, a nato mieysce obyczaiem innych Woiewodztw Koronnych, tylkoz vstna powinnosć, to iest plat podymny zkozdeho domu, na znak zwierszchności koronney, wniesion iest, tedy ty tego platu podymnego ze wszystkich imion swoich, począwszy od Seimu Lubelskiego vniinego Skarbowi naszego niewiedzieć dla ktorey przyczyny, czy tez rozumiejąc inaksze prawo sobie wiem mieć anizli w inszych woiewodztwach naszych koronnych iest, nieoddałeś i do tego czasu nieoddaiesz, zniemałą krzywdą skarbu naszego, ktorego to podymnego zatym nieoddaniem twoim Instygator nasz, na cztery tysiące kop gr. lit. mianuiąc, szerzey o tem ztobą vprawa mowić chce. A tak, abys narok wyzey naznaczony stanąwszy, podymnego cztery tysiące kop, ktorego tak wiele za nieoddane lata od ciebie przychodzi, doskarbu naszego zapłacił i wtem wszystkiem, iako tobie na roku przypadłym szyrzey słowy okazano i wywiedziono będzie, rozsądku naszego słuchał. Vpewniamy tez ciebie, ze, chocia staniesz albo nie, Instygator nasz, naimniey się nie oglądając na twoie niestanie, prawnie

sobie przeciwko tobie wtey sprawie postępować będzie. Pisan w Warszawie Roku Bozego Narodzenia 1597 miesiąca Marca 27 dnia.

Wal. Stawinski.

#### ВЛАДЫКИ ОТСТУПНИКИ.

Унитскіе архіерен предали проклятію многихъ благочестивыхъ людей, а король велёлъ объявить ихъ банитами. Вслёдствіе этого запечатаны товары почетнейшихъ брестскихъ мёщанъ. Князь Острожскій хлопоталъ объотмёне баниціи и возвращеніи мёщанамъ собственности, и намекалъ, что советники такими действіями лишатъ короля титула.

Im daley, tym osobliwsze nowiny nas zachodzą, prawie iako baba ze wschodu leciala, ¹) co daley to gorzey, pod panowaniem J. K. M., Pana naszego teraznieiszego, za powodem i sprawą tych niezboznych ludzi, odstępnych władyk, ktorzy sami będąc od zwierszchności patryarszey wyklętemi, nie mogąc inaczey doswych błędow ludzi znimi nieprzestawaiących przyciągnąć, rozmaiłych sztuk zazywaią, a prawie szkodliwych, przedtem nigdy niebywałych, przywodząc w niebespieczność nietylko dobra doczesne i prawa wolności nasze, ale nakoniec na sumnienia nasze targneli się: powyklinali barzo wiele ludzi dobrych, bogoboinych, niewinnych i K. J. M. do tego przywiedli, ze, zatem wyklęciem ich, baniować onych roskazał, od społkow ludzi innych odłączyć, maiętności i towary ich, zwłascza kupieckich ludzi, popieczętowali, a między inszemi tych nieboząt miesczan co przednieyszych Brzeskich, ktorzy iuz od kilku a dwudziestu niedził w tym rosole lezą z wielką szkodą i cięzkim zalem

<sup>1)</sup> Въ другомъ письмъ, безъ означенія года, Острожскій писаль: "Tak Pan Bog podobno chce mieć, ze co daley, to gorzey, iako ona baba ze wschodu klnąc mowiła, od tego łostrowstwa vkrainnego i naprawy złych a niezboznych ludzi"

swym. Pilnie tedy W. M. swego Mciwego Pana za nimi proszę. abys im W. X. M. zrozumiawszy ztev baniciev, od J. K. M. napismie wywiesioney, ktorą oni ykazą, tak dozniesienia iey z nich, iako do oswobodzenia maiętności i przywrocenia do zwyktych wolności i pomieszkania ich pomocnym z mciwey łaski swey raczył.... Nietylkoć tu Mciwy Panie idzie o Brzeskie miesczany, ale idzie i o domy starozytne Xiazece we wszystkiey niemal ziemi W. X. L. takze i o pospolity lud. tev religiey greckiev nasladujący i posłuszny, ktorych w Woiewodztwie Wilenskim, Trockiem, Nowogrodzkiem na białev Rusi pełno, więc w tych tu kraiach naszysh Kiiowskiey, Wolynskiey, Podolskiey, Bracławskiey, Halickiey, Sanockiey, Przemyskiey, Lwowskiey i innych ziemiach co niemiara, - ktoby sie ich nawyliczal! a pogladając nato, ze się tym dobrym ludziom w niewinnosci bez dania przyczyny stało, tegoz i inni wszyscy, a niczego inczego, spodziewać się muszą, i my z nimi. Zaczem taki pozytek ci bezboznicy vczynią, iako się zawzieli, ze i K. J. M. z tytulu wyzuią: bo kiedy takiemiz banitami będziemy, pewnie K. J. M. niebędzie się godziło z nami nakładać. Dla Boga zmiłuycie się wzdy W. M. nad prawy, wolnosciami swemi inszemi, vzałuicie się sumnienia naszego, na ktore nam tak przykro gwaltownie nastąpiono; vlituicie się i płaczu tych vbogich wywolancow a bezwinnie wto zaciągnionych... Z Przemilowki d. 31 Januarii Aº 98. 1)

<sup>1)</sup> Oto 15 idda 1598 roga med Octpora: "Ja i sambym niebyl tak leniwym, abym niemiał zdrowia W. Mosci nawiedzieć, by więtsze trudnosci nastaią—lata moie, ktoremi mię Pan Bog nawiedzać raczy, i trwogi tak od Tatar, iako i Kozakow z Ukrainy pochodzące...."

#### витвы между иновърцами.

Ротмистръ Михаилъ Боры велёль бить кіями несовершеннолётняго сына пана Отвиновскаго. Отвиновскій пріёхаль въ Шацъ съ нёсколькими пріятелями и, не получивъ отъ него удовлетворенія, арестоваль его въ его жилищё. Ротмистръ, не обращая вниманія на арестъ, двинулся строемъ изъ города на челё нёсколькихъ сайдаковъ. Въ воротахъ выстрёлилъ повстрёчному шляхтичу Хвалибогу. Низшая шляхта прибёжала изъ города; произошла битва; ротмистръ убитъ вмёстё съ нёсколькими гайдуками. Со стороны шляхты показались по домамъ какія-то надписи объ уніи, что очень встревожило многихъ людей.

Tu był w Szacu ze dwiema roty piechoty nieiaki Bory Michał, człowiek zacny Rycerski, zwiedziony za pieniądze K. J. M. od Pana Bekiesza. Trafił się iadąc wyrostek niewielki, syn Pana Otwinowskiego, Komornika Krakowskiego, człowieka spokoinego, wiary nowokrzenskiey. Tego, przez wszelakiey przyczyny, kazawszy zdiąć zkonia, kiimi bić kazal. Skoro się tego Ociec dowiedział, zkilanastą powinnych swych przyjechał do Szaca, postał Pana Wielepolskiego, Stolnika Krakowskiego, i kilu znacznych szlachcicow do niego, prosząc o sprawiedliwość. Nietylo zeiey nie vczynił, ale ich słuchać niechciał. Oni go zatem w gospodzie aresztowali. On, na areszt ich niedbaiąc, poszedł szykiem z miasta, maiąc zsobą kilkadziesiat saidakow. Wsamey własnie bronie podkał się z Panem Jakubem Chwalibogiem, ktory nawozie iechał; miał z sobą synaczka małego, sług ztrzech albo piąci. Krzyknał nań: "Czy i ty iedziesz mnie bić"? Wtem się rzucił do rusznice, wystrzelił do Pana Chwaliboga, samego chybil, pachołka postrzelił. Pachołcy zatem do rusznic; szlachta nizsza, vsłyszawszy z miasta, przybyła; dali taki odpor, ze zaraz sam ten Rotmistrz zporucznikiem zabit, haidukow kilkanascie postrzelonych; tak się rozeszli wszyscy wcale. Zstrony szlacheckiev w Lublinie zaś się pokazali vnie iakieś, po domach wszytkich, dziwnemi charaktery, iedney nocy popisane. Pisze mi Pan Pisasz Przemyski, ze teize nocy być miało we Lwowie, w Zamosciu, w Chełmie, w Krasnemstawie i w Zarowie i nakilu innych mieiscach, co sam ludzi barzo potrwozyło." ¹) Die 6 Iuniu 1598.

# ССОРА СЪ ЗАМОЙСКИМЪ.

(письмо януша острожскаго).

Янъ Замойскій, въ качеств'я короннаго гетмана, прислаль н'ясколько жолнерскихъ роть въ староства князя Острожскаго. Жолнеры ограбили два села, пожалованныя Косинскому и купленныя у него Вишневецкимъ, а у Вишневецкаго—Острожскимъ.

Nieprzez wielkiego zalu zaś przychodzi mi tę drogą sprawę W. X. M. memu Mciwemu Panu Oznaimić i załosnie przełozyć przy dobrey pamięci W. X. M. iest zaciąg niedawny domu mego z J. M. Panem Hetmanem Koronnym, za ktorym one wszystkie vkrzywdzenia niewymowne moie, spustoszenia maiętności mych i chudą krwią nabytey wysługi mey, azaszło było ieszcze i co więkczego, puściwszy na vznanie W. M. mych Mciwych Panow, atom iuz tak był wszystkiem oziemię vderzył, niechcąc nietylo prywatnych mych rzeczy więcey przedsiebrać, ale i publice dawszy pokoy raczey wpokoju vsiesć, ostatek na Pana Boga włozyć. Byłem w tem od W. M. vpewnion, ze mi się iuz takowe przesprawia więcey czynić niemiały. Mimo to vpewnienie W. M. mych Mciwych Panow, niedawnego czasu, prawie gdy się zima stanowić poczęła, J. M. posłać raczył rot kilka do tych tam nędznych starostw moich, ktore nietylko od Poganina, ale od Kozactwa, od zołnierstwa wielkie

<sup>1)</sup> Въ такъ называемой Львовской лётописи, подъ 1598 годомъ, записано: "По дахахъ, по домахъ щось писало и падовало на землю, що и люде слыхали, як о землю чим ударив, а потому скотъ здыхалъ барзо."

znisczenie wziąwszy, ledwie teraz trochę wzmagać poczeli, gdzie szkod poddanym, a mnie defektow niewymownych naczyniwszy, Bydel i maietnosci nabrawszy, mało natem mieli, ale iescze moich własnych kupnych dwie wsi, ktore był J. M. Pan Hetman ziednał v K. J. M. Kosinskiemu, od Kosinskiego kupił niebosczyk Xiaze Wiszniowiecki, ia zas, vchodząc w sąsiedztwie tak bliskiem niezgody iakiey, dla swego pokoiu musiałem kupić te wsi wiecznoscią v Xcia Wiszniowieckiego, ktorem mu tak płacił, iako zywnie chciał, splondrowali i wniwecz obrocili. Uskarzałemsię tego J. M. Panu Hetmanowi przez J. M. Pana Woiewode Krakowskiego; niczem wiecey nieodniosł, ieno ze mu J. M. obiecał sprawiedliwość czynić, tego dokładając, ze okrom mych starostw, nie ma gdzie indziey zolnierza kłasć. Poczuwam się w tem, ze to, co mam z wysługi od Panow dobrem iako zasłuzył — — 1) pospolity. Więc iescze i to z łaski do siebie baczę, iz mu tey sity, ktoram pote czasy miał do słuzby Oiczyzny i teraz staie. J. M. Pan Hetman, czego ia I. M. niezairzę, ma daleko więcey niz ia dobrze bogatszych starostw, ma od Rzeczypospolitey kilakroć stotysięcy złotych narok; mogłby J. M. na tem mieć dosyć, a nie szkodzić wysługom cudzym. Nadto mi dano te sprawe, ze J. M. postał do Krola I. M. o liste na leze zołnierzom wtychze starostwach mych, gdzie i Rewizory iakieś nowe J. M. gotuie. Wczym, ze mi się poczuwać gdzie i okazać to, ze slachetne serce despektu cierpieć niemoze, opowiadam się ztem W. X. M. memu Mciwemu Panu, iz ia, poki mnie iedno maiętnosi i zdrowia mego stawać będzie, przy vczciwem mym stać i bronić się będę... Z Polonnego dnia 3 Marca 1599.

<sup>1)</sup> Пробыть списывавшаго копію въ Несвижской библіотекъ.

## СКАЗАНІЯ ХУІ СТОЛВТІЯ

## О РУСИ И О ТАТАРАХЪ,

## извлеченныя изъ книги:

La Description du Royaume de Poloigne, et Pays adiacens: avec les statuts, constitutions, mœurs, et façons de faire d'iceux. Par Blaise de Vigener, Secretaire de feu Monseigneur le Duc de Niuernois. A Paris, 1573.

Стр. XI: Онасное положение Подолии. Плодородие этого края.

La plus dangereuse et dommageable aduemië qu'ayent point les Polaques, est le pays de Podolie, car c'est comme un pont et passage tout ouvert aux Tartares de Precop, qu'on appele communement la Taurique Chersonese, pour entrer tout à leur aise dans Volinie, Russie, Lithuanie et la Poloigne encores, quand ils voyent occasion et commoditez.... Ce qu'a esté cause de faire deshabiter beaucoup de pays, et mesmement cestuy cy qui seroi bien sans cela le meilleur des Polaques. Car entre autres choses la terre y poduict de vignes de soy par tous les endroicts d'iceluy sans aucune contraincte, ne main d'homme. Parqoy ils seroyent exempts d'aller mendier des vins ailleurs, s'ils pouvoyent trouuer le moyen de remedier à ces orages tartaresques.... On dit que le terrouery est si bon et fertile, que si d'auenture vne charruë demouroit emmy les champs deux ou trois iours, elle seroit si couverte d'herbe, que mal aysément on la pourroit retronuer.

Стр. XXII: Лѣсистость и болотистость Литвы. Произведенія этого края. Нравы высшаго сословія. Распущенность женщинъ. Угнетеніе крестьянъ. Дикій скотъ: туры, зубры, олени.

Quant au pays il est plain, fort marecageux, et couuert de boys, tout ainsi que la Moscouie, et n'y peut on pas fort aisément

aller l'Esté à cause des fages et des eauës, qui sont cause qu'il faut attendre d'Hyuer, durant lequel on faict toutes les affaires et traffiques, qui consistent principalement en bleds et legumes, bestail, cuirs, miel, cire, fourrures excellentes et force cendres pour faire les lessiues, qu'on transporte à Danzik, et de là en Hollande et autres pays bas auec de la poix et des aix et planchages pour faire les corps de nauires. De sel ils n'en ont point, et le vont querir en Poloigne, depuis que le mineures y furent trouvees l'an 1252: Et au parauant vls estoyent contraints d'en aller chercher iusqu'en Angleterre et Bretaigne. Mais ce ne sont pas ceux du païs qui font toutes ces traffiques et negocés, ains les etrangers, car les Gentils hommes en premier lieu ne se meslent que d'aller à la guerre, on bien d'y enuover pour eux, ce qui leur est permis, et encore sans prejudice de leur honneur. Et en temps de paix boire d'autant, et prendre leur plaisir aux belles chasses qui son là autant à propos qu'en nul autre endroit de la terre. Les riches et aisez se donnent aussi du bon temps autant qu'ils peuvent, comme font les femmes de leur costé, qui ne se soucient que de se parer. et donner audience à leurs mignons et fauorits: Et leur estoit permis enciennement d'auoir outre leurs maris cinq ou six seruiteurs pour leur faire la cour. Maintenant depuis que le peuple est venu à la cognoissance de la foy, elles sont un peu plus retenues en apparence, au reste elles ne laissent pas de iouer soubz main le mesme ieu, un peu toutesfois plus couuertement: là ou ce seroit un crime de leze maiesté qu'un poure mary regardast seulement du coing de l'oeil une autre femme que la sienne. E certes ils ce soucient aussi plus de boire que faire l'amour, à tout le moins le commun, car il se trouue toujours de galans hommes par tout. Et est ce pays si coquin à ceux qui y font vne fois affriandez, qu'ils n'en peuuent partir puis apres: de façon que iamais on n'en cuida retirer Casimir troisiesme, ne son fils Alexandre [qui auoyent gousté de ces delices et voluptez] pour leur faire receuoir le Royaume de

Poloigne. Quant aux laboureurs et paisans, il ne faut pas pencer qu'il y ayt de plus pauvres et miserables gens en tout le reste du monde, car outre ce qu'il faut qu'ils travaillent incessamment iour et nuit, et encores en un climat si apre et rigoureux, pour le seruice de leurs maistres, qui succent tout le fruit de leur labeur, s'il leur reste encores quelque chose pour leur nourriture et entretenement, les premiers cinq ou six chevaux qui passent le leur rauissent et consument, estant accoustumez de tenir les champs par tout à si petite compagnie. E depuis le temps de Vitoudus.... le plus brave et renommé homme de son siecle, mais cruel estrangement, les Lithuaniens ont esté tenus en telle crainte et seruitude, que si quelqu'un est condamné à mourir, il est contraint de se pendre luy mesme de ses propres mains: Que s'il en fait difficulté, apres luy avoir faict endurer plusieurs tourmens, on le faict mourir d'une mort plus cruelle.

Mais pource que iay cy dessus parlé des chasses: Outre des Cerfs, Sangliers, Dains, Cheureux, Ours, Loups et Regnards qu'on y peut troueur par tout plus qu'à souhait, il y a trois especes de bestes sauvages qu'ont ne voit point en nos regions de deça: Asçanoir l'Urus, qu'aucuns ont improprement appellé Buffle, car il y a bien grande difference: Le Bisons, et l'Ellend. Tous lesquels on chasse avec nn fort grand deduit, accompagné aucunefois de peril et danger, car les deux premiere sont bestes assez cruelles et dangereuses.

Les Urus donc, qui en langage du pays est appelé Thur, dont vous voyez yei le pourtraiet au naturel, n'est proprement autre chose qu'un vray Taureau sauuage, hormis qu'il est plus grand sans comparaison, voir que nul autre animal, l'Elephant excepté tant seulement, et sons tous noirs, hormis une raye meslee de blanc, qui leur va le long de l'eschine. Toutefois il ne s'en trouue gueres qu'en Masouie, prochaine de la Lithuanie, et encores en certains villages qui ont charge de les garder en de grands pour-

pris et clostures de bois, à guise de parcs, car ils se meslent si on veult avec les vaches privees aussi bien qu'avec celles de leur espece, mais puis apres ils ne sont plus receus en la compagnie des autres qui les chassent fort rudement; et aucune fois les tuent: et davantage les veaux qui vienent à naistre de ce meslange, ne sont pas de vie. La chair n'en est point autrement mauuaise, ne trop exquise aussi: Parquoy tout ce qui est le plus excellent en eux, est leur cuir, dont on faict de belles cintures, qu'on dit avoir grande proprietés pour ayder les femmes au travail d'enfant. 1)

Стр. XXXVIII: Описаніе Волощины. Русинскій языкъ. Горы и лѣса. Скотоводство. Вооруженіе.

....Toutes fois ils (BOJOXU) usent aussi du parler Ruthenique et Slavon.... C'est un pays montueux et couuert de bois, et pourtant bien fort et malaisé. Aussi le peuple ne s'amuse gueres à cultiuer les terres, car tout leur faict depend du bestial, dont ils ont tres grande abondance à cause des beaux pascages qui sont par tout,

<sup>1)</sup> Папа Леонъ X очень интересовался бизономъ и просиль польскаго посла въ Римѣ, епископа Эразма, доставить ему чучелу этого животнаго, называвшагося въ Литвѣ зубремъ. Епископъ Эразмъ передалъ просьбу папы виденскому воеводѣ Радзивилу, а тотъ, желая представить папѣ также и описаніе интересовавшаго его звѣря, поручилъ Николаю Гуссовіану описать зубря и охоту на 
него въ стихахъ. Гуссовіанъ посвятилъ свое сочиненіе королевѣ Бонъ, супругѣ 
Сигизмунда І, и напечаталъ въ Краковѣ 1523 года подъ заглавіемъ: "Сагтем 
Nicolai Hussoviani de Statura, Feritate ас Venatione Bisontis". Книга эта составляетъ нынѣ величайшую библіографическую рѣдкость. Экземпляръ ея, можетъ быть, единственный, хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ, 
которая недавно перепечатала ее въ ста экземплярахъ для любителей стариннаго 
естествознанія и стихотворства.

Блэзь де Виженерь, въ своей книгь, представиль также описаніе и зубря вивсть съ рисункомъ его. Онь противопоставляеть его туру следующими словами: "Mais le Bisons, que les Lithuaniens appelent Suber, est bien une beste plus sauvage et cruelle." Описаніе его совершенно согласно съ Гуссовіановой поэмою. Не забыто въ немъ и то, о чомъ съ поэтическимъ паеосомъ распространяется присяжный датинисть: что три человыка могуть усысться между рогь зубря (разумыется, и на самихъ рогахъ, которые почти горизонтально раскодятся въ стороны, тогда какъ у тура они торчать прямо).

tellement qu'ils en fournissent non seulement Hongrie et Russie qui sont les pays plus prochains d'eux: mais encore en envoyent tous les ans vne fort grande quantité en Poloigne, Prusse, Silesie, Boheme, Alemagne, Italie et Turquie.

....la guerre.... est tout leur exercice, comme de gens nobles qui ne doyent iamais recognoistre autre chose. Et quant à leurs armes et façon de combattre, ils ont tousiours iusqu'icy esté armez à la legere de iaques de maille, et pourpoints d'oillets de Buffle ou d'Ellend, Et portent de fort longues lances, des haches, masses et cimeterres: Mais la plus grand part, principalement ceux de Lithuanie, Russie, Volinie et Podolie usent de l'arc Turquesque et de fleches, en quoi ils sont fort excellens. Les autre de la grande et petite Poloigne, et de Prusse, se sont accoutumez aux pistoles et arquebuses. Toutefois ils ne sont point si propres ni pratiques à pied comme à cheval, ne d'assaillir ou deffendre les places que de combattre en plaine campagne.

Стр. LXVIII. Легенда о временахъ вѣротерпимости Хаджи-Гирея врымскаго. ¹)

L'autre ville moindre est Kirkee, où il y a un chasteau fait de bois et de gazons au haut du rocher. On dict qu'autre fois il y eut un Dragon qui deuorait tout, tellement que le pays estoit en danger de demeurer desert, si quelque Italiens qui s'y estoyent habituez, n'eussent eu recours à la vierge Marie. E là dessus ayant aperceu ie ne sçay quelle lumiere dans le rocher, y taillerent un escallier, tant qu'ils paruindrent iusqu'à un creux, où ils trouuerent une image de nostre Dame, au deuant de la quelle un cierge ardoit, et à ses pieds estoit estendu le Dragon creusé par le milieu. Cela fut cause que Acigeri seigneur de Precop, ayant guerre contre ses freres se recommanda à la benoiste Vierge, et luy voua tout plein

<sup>1)</sup> Cm. T. I, cTp. 36.

de belles chose si elle luy aydoit en cest affaire. Car les Mahometans l'ont mesme enr'eux en fort grand honneur et reverence, confessans que sans aucune compagnie d'homme, et sans aucun preiudice de sa virginité elle conceut et enfanta le grand Prophet Jesuschrist [comme ils l'appelent]. Ayant doncques obtenu le secours qu'il lui auait requis, vendit les deux meilleurs chevaux qu'il eust, et en achepta de la cire dont il luy fit faire deux sierges qui bruloyent continuellement iour et nuit devant la saincte image. Ce que ses successeurs ont entretenu iusqu'à auiourd'huy.

## ДАНЬ ТАТАРАМЪ.

Следующій списокъ подарковъ (карачъ), отправленныхъ хану въ 1601 году, даетъ понятіе о томъ, какъ поляки угождали варварамъ, лишь бы не воевать съ ними. Едвали и московскіе князья чествовали Золотую-Орду больше, чёмъ польскіе короли — Перекопскую.

Vpominki ktore Carowi Przekopskiemu Kazygierowi, Bratom, Zonom, Synom, Kniaziom i Hamiotom maia bydz odesłane w roku 1601 maia 14 die.

Samemu Carowi po trzykroc dziewięc podarkow: Szata złotogłowa, futrem sobolem podszyta; szata ałtembasowa futrem sobolem podszyta; szata iadamaszkowa, futrem sobolem podszyta; szata srebrna pozłocista; kosz srebrny, po częsciach złocisty, id est mieiscami; misa srebrna; kun sorokow Nr 3. Druga dziewięc podarkow: szata złotogłowa, szata iadamaszkowa, szata ałtembasowa, sukna Lunskiego sztuk Nr 3, sukna Swiebodzinskiego sztuk Nr 3. Trzecia dziewięc: kozuchow lisich Nr 5, popielczych Nr 4; czerwonych złotych Nr 7.500, sukna Lunskiego postawow Nr 228. Bratu starsemu Carowemu Galdze podarkow po dwakroc dziewięc: вдъсь

уже нътъ самыхъ дорогихъ шубъ, sukna Lunskiego sztuk Nr 3. sukna Swiebodzinskiego sztuk Nr 4. Druga dziewięc podarkow: szata iadamaszkowa u t. g., czerwonych złotych Nr 500. Bratom Carowym trzem; pierwszemu: szata iadamaszkowa, kozuch lisi, sukna Lunskiego stuka 1, Swiebodzinskiego sztuka 1. Drugiemuto me camoe. Trzeciemu — to me camoe. Synom Carowym Nr. trzem—каждому одинаково съ царевыми братьями. Synowi Galgi kozuch lisi и т. д. Wuiowi Carowemu — то же самое. Matce carowey: szata iadamaszkowa, czerwonych złotych Nr 50, kozuch w т. д. sukna Swiebodzinskiego sztuk 5. Zonom Carowym czterym: первой: то же, что матери, но безъ денегъ; остальнымъ — то же, но sukna Swiebodzinskiego sztuka 1. Corkom Carowym piąciom одинаково съ остальными женами царевыми. Zonie Galgi pierwszey — to me. Corce tegoz Galgi — to me. Kniaziom, wodzom murzom i urzędnikom dworu: kozuchow lisich Nr 27, kozuchow popielczych Nr 21, sukna Lunskiego sztuk Nr 38, Swiebodzinskiego sztuk Nr 31. Hamiatom Achmeladze: szata iadamaszkowa, kozuch lisi, kozuch popielczy, sukna Lunskiego sztuka 1, Swiebodzinskiego sztuka 1. czerwonych złotych Nr 50. Abdule Adze Celebiciiowie— TO Me. Tatar Murdze - To Me. Dzian Tymir Adze - To Me.

Wydatek na Vpominki Tatarskie przez urodzonego L. Piaseczynskiego Podkomorzego Bracławskiego do Cara Przekopsk ego Kasigereia przesłane.

Gotowych pieniędzy na vpominki tak Carowi, iako
bratu Galdze, Matce Carowey i Homiatom czerwonych zł. Nr 8.780 po groszy 60.... zł. 17.560
W rytym srebrze..... zł. 174/17/9
Na rzeczy iedwabne, to iest Altembas, Złotogłow,
Atłas, Odamaszek s ktorych szaty porobiono. zł. 1.200/5
Za sukno Lunskie rozmaitey barwy.... zł. 11.806
Za sukno Swiebodzinskie y terfin.... zł. 325

| Za futro sobole, kunie, Popielcze y za kozuchy                       |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| lisie zł. 4.295/23                                                   |            |
| Na pospolite potrzeby, to iest wydatek na potrze-                    |            |
| by do poszycia szat y kozuchow, na skrzynki,                         |            |
| puzdra, płotna, w ktore te vpominki povwiano,                        |            |
| zeby im descz nie szkodził zł. 514/28                                |            |
| Goncowi do Ordy na drogę także tesz pieniędzy                        |            |
| tygodniowych za tygodniow 17 i na szaty                              |            |
| iemu dane zł. 301/18<br>Posłowi samemu na drogę y na przewosz, i dla |            |
| nierychłey iego odprawy do Ordy od J. K. M.                          |            |
| kazano mu dać zł. 100                                                |            |
| Szachmancerowi tłumaczowi Arabskiemu na drogę                        |            |
| na sukno y kozuch                                                    |            |
| Formanom z Lublina do Bakcisaraiu zł. 1.045                          |            |
| Summa wydatku na Vpominkii Tatarskie zł. 40.020/7/9                  |            |
| Odprawa z Skarbu Koronnego Poslowi samemu.                           |            |
| Na strawe zł. 2.000                                                  |            |
| Na przewoz z Białogrodu do Kozliewa przez                            |            |
| morze                                                                |            |
| A iz Poseł czekaiąc na odprawę z Cancellariei w Warszaw              | ie         |
| wziął był z Skarbu, ad rationem 2.000, złotych 100, ktoremu i        | 0          |
| osobliwie Krol J. M. darować raczył.                                 |            |
| Themuz Poslowi Aksamitu Carmesinu czerwonego łokci 14.               |            |
| Sukna Lunskiego na sługi postawow 4.                                 |            |
| Odprawa z Skarbu Coronnego Tłumaczowi Pisarzow                       | i          |
|                                                                      |            |
| Arabskiemu Szachmanciorowi, ktory przy Posleiachał do Ord            | <b>y</b> • |
| Na strawę zł. 250.                                                   | y•         |
| Na strawę zł. 250.<br>Na kozuch lisi 18.                             | y•         |
| Na strawę zł. 250.                                                   | y.         |

Sukna Szwobodzinskiego (sic) 2 postawy po złotych 12 gotowemi.

Odprawa z Skarbu Coronnego goncowi Josephowi Tłumaczowi.

Na strawę Talarow starych 200. Adamaszku łokci 12 po grzywnie, dano gotowemi. Falundyszu 6 lokci po 2 złote gotowemi.

(Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. отд. IV, № 71, л. 30 — 33).

Когда книга, кромъ послъдняго листа, была уже отпечатана, авторъ получилъ извъстіе, что достопочтенный Августъ Бълёвскій живъ и здоровъ, между тъмъ какъ о немъ упоминается въ книгъ, какъ объ отпедшемъ въ страну въчнаго молчанія. Авторъ, обрадованный этимъ извъстіемъ, вмъстъ съ самимъ собою поздравляетъ и всъхъ дъятелей науки, къ которымъ могъ дойти прежній невърный слухъ о смерти заслуженнаго директора библіотеки Оссолинскихъ. Историческая правда, такъ много обязанная пану Августу Бълёвскому, безъ всякаго сомнънія, не въ одномъ случать обопрется на его глубокомысленныя изслъдованія и на матеріялы, которые онъ съ такою добросовъстностію и съ такою опытностію въ дълъ археографіи представляетъ ученому міру.



изовражение воспъваемато въ пъсняхъ тура (одъданное въ XVI стольтія).

E POURTRAICT DE L'URUS (la Description du Royaume de Poloigne, par Blaise de Vigenere, Paris, 1573).

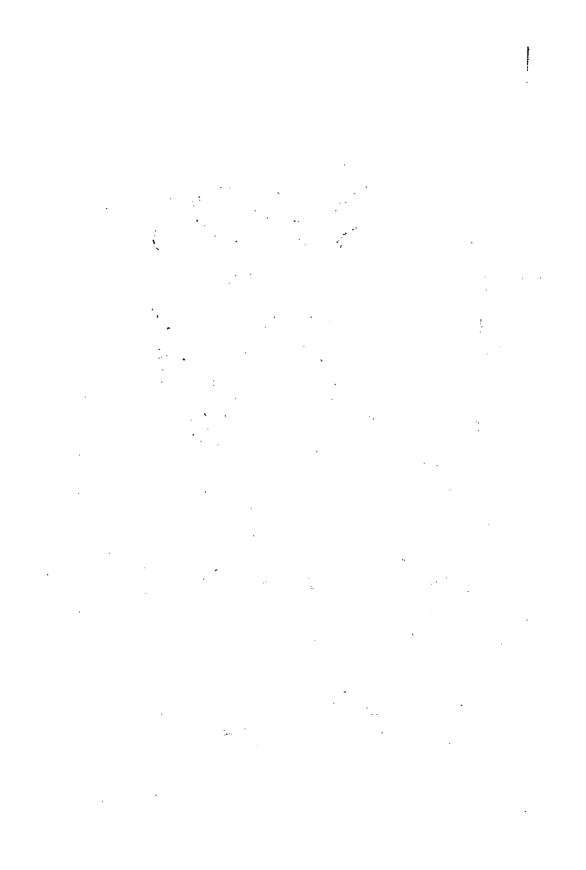

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

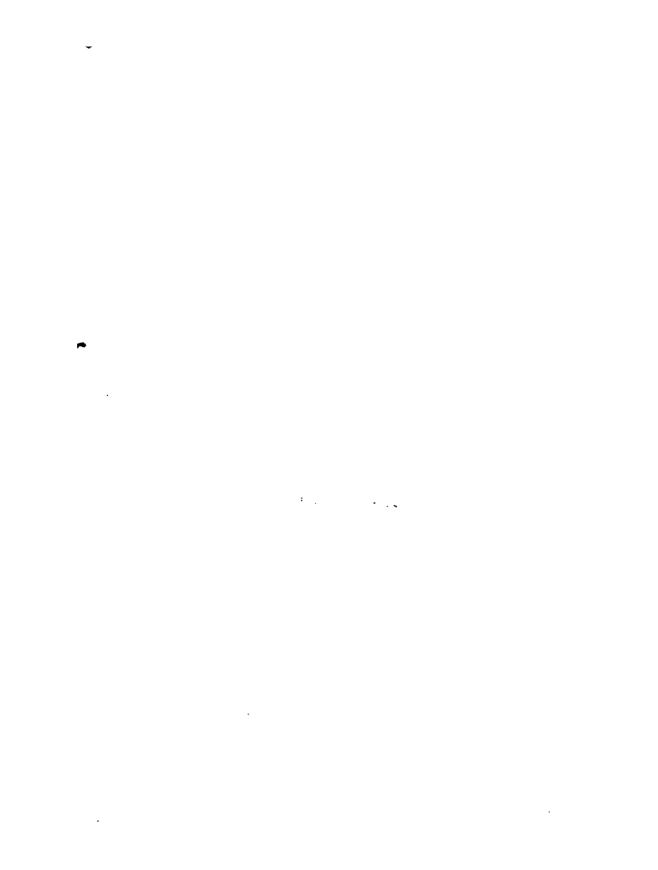



DK 508 K83 V.2

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D FEB 26 1996

